



XX/X. 88. 33.

## MEMOIRES'

POUR SERVIR
A L'HISTOIRE

## INSECTES.

Par M. DE REAUMUR, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, des Académies de Petersbourg & de Berlin, & de celle de l'Institut de Bologne, Commandeur & Intendant de l'Ordre royal & militaire de Saint Louis.

TOME SIXIEME.

Suite de l'Histoire des Mouches à quatre aîles, avec un Supplément à celle des Mouches à deux aîles.







A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCXLII

### BUXUXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

# T A B L E DES ME MOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

PREFACE, dont la première partie donne une idée générale des Mémoires contenus dans ce volume, & la fectoude apprend ce qui a été nouvellement découvert, tant par rapport aux Insfettes qui on multiplie en les coupant par morceoux, que par rapport à diverses productions prises infqu'ici par les Botanistes pour des plantes, quoiqu'elles soient des ouvrages d'Insettes, & leurs domiciles.

PREMIER H Istoire des Bourdons velus, dont les nids sont de mousse. page 1

SECOND MÉMOIRE. Des Abeilles Perce-bois. 39

TROISIÉME MÉMOIRE. Des Abeilles Maçonnes. 57

QUATRIÉME MÉMOIRE. Des Abeilles qui creuseur la terre pour y faire leurs mids; Et des Abeilles coupeuses de feuilles, ou de celles qui fom de très-jolis nids avec des morceaux de feuilles.

CINQUIÉME MÉMOIRE. Des Abeilles dont les nids font faits d'especes de membranes soyeuses; Et des Abeilles tapissières.

SIXIÉME MÉMOIRE. Histoire des Guêpes en général, & en particulier de celles qui vivent sous terre en société. 155

SEPTIÉME MÉMOIRE. Des Frêlons, des Guêpes

cartonnières, & de quelques autres Guêpes qui vivent en société.

HUITIÉME MÉMOIRE. Des Guépes folitaires en général, & en parsiculier des Guépes ichneumons. 247

NEUVIÉME MÉMOIRE. Des Mouches ichneumons. 293

DIXIÉME MÉMOIRE. Histoire des Formica-leo. 33:

ONZIÉME MÉMOIRE. Des Mouches à quatre aîles nonmées Demoiselles. 387

Douziéme Mémoire. Des Mouches appellées Ephémeres. 457

TREIZIÉME MÉMOIRE. Addition à l'histoire des Pucerons, donnée dans le troiséme volume, sur la manière dont ils se multiplient. 523

QUATORZIÉME MÉMOIRE. Sur la manière extrêmement singulière dont naissent quelques especes de Mouches à deux ailes, appellées Mouches araignées.



PREFACE.

### PREFACE.

Dont la première partie donne une idée générale des Mémoires contenus dans ce volume, èr la seconde apprend equi a été nouvellement découvert, tant par rapport aux Insectes qu'on multiplie en les coupant par morceaux, que par rapport à diverses productions prises jusqu'ici par les Botanistes pour des plantes, quoiqu'elles, soient des ouvrages d'Insectes, èr leurs dornicites.

E genre des Abeilles n'est pas borné aux seules especes de ces Mouches admirables qui nous fournissent la cire & le miel, il en comprendi beaucoup d'autres qui ne sçavent pas travailler utilement pour nous, aussi sontelles peu connues. Les premiers Mémoires de ce volume sont destinés à nous apprendre que ces especes sur lesquelles on daigne à peine jetter les yeux, ont pourtant des façons de vivre finguliéres, & d'industrieux procédés dont nous devons aimer à être instruits. Il est vrai qu'elles ne se trouvent pas favorablement placées à la suite des mouches à miel. Les huit derniers Mémoires du volume précédent ont été employés, & ont à peine suffi à raconter les merveilles que celles-ci nous offrent, & à en prouver la réalité. Il semble qu'elles ont dû épuiser tout ce que nous pouvons donner d'admiration à des mouclies. Y en a-t-il de dignes de leur être comparées! Le nombre des abeilles d'une ruche bien peuplée égale celui des habitants d'une grande ville; toutes y travaillent de concert Tome VI.

au bien de leur fociété: leurs gâteaux font des ouvrages inimitables à l'art des hommes, qui ignorent jusqu'au secret de ramaffer & de préparer la matière dont ils font faits. La plus fublime géométrie n'eût pu déterminer une figure plus avantageule à tous égards pour les cellules dont elles composent leurs gâteaux, que celle dont elles ont fait choix. Leur attention à rendre de bons offices à leur reine, ou plûtôt à leur mere commune, ne se dément pas dans les circonstances les plus critiques: les petits qui lui doivent le jour, font l'objet continuel des tendres foins des autres mouches, elles en font les nourrices. Enfin il a été prouvé qu'elles agiffent comme si elles n'étoient animées que par l'amour de leur postérité. L'air de grandeur qu'ont, pour ainfi dire, les établissements des mouches à miel, l'ordre qui y regne, les ouvrages qui s'y exécutent, & l'utilité dont ils nous sont, ne doivent pourtant pas nous éblouir au point de nous ôter le desir de scavoir comment se conduisent d'autres abcilles dont les fociétés font peu nombreufes', & ce que font dans le cours de leur vie d'autres mouches du même genre, dont le goût est de vivre solitaires. On admire avec raison ces grandes manufactures dont les atteliers font remplis d'ouvriers qui s'entr'aident, où les uns ne font destinés qu'à ébaucher l'ouvrage, les autres le dégrossissent mieux, les autres l'avancent encore plus, les autres le perfectionnent, & les autres le finissent; on pense avec plaisir à ce qu'il y a à gagner en faifant passer successivement la même piéce par différentes mains; mais quand on est au fait des différentes pratiques de nos Arts, on n'en estime pas moins un ouvrage pour avoir été commencé & finir dans une boutique obscure par un seul ouvrier, & on en fait plus de cas de celui qui scul y a mis la main. C'est ains que le vrai connoisseur en ouvrages de la Nature, que le bon observateur sçaura encore admirer les abeilles solitaires dans leur travail, malgré le plaifir qu'il a cu cent & cent fois à voir tant de milliers de mouches occupées en même temps à disférens ouvrages dans une même ruche. Enfin ces ruches il peuplées sont des especes de grandes villes; mais on peut être curieux de connoître les mœurs sinuples des Villageois, & même celles des Sauvages, après avoir étudié les mœurs des habitants des plus grandes villes & cutiles des mœurs des habitants des plus grandes villes &

des plus policées. Les Abeilles dont le premier Mémoire nous donne l'histoire, sont de vrayes villageoises par rapport aux mouches à miel; à peine en trouve-t-on cinquante ou foixante rassemblées dans une même habitation dont tous les dehors sont très rustiques. Elles volent de plante en plante dans nos champs, dans nos prairies & dans nos jardins: leur vol affés lourd est accompagné d'un bourdonnement qui avertit de leur présence, & qui leur a valu le nom de Bourdons. Il y a d'ailleurs des bourdons d'une grandeur propre à les faire remarquer, elle furpasse beaucoup celle de nos mouches à miel; ils font proportionnellement plus courts, très-couverts de longs poils différemment colorés dans différentes especes, & quelquesois même dans les individus de la même espece. Les esfaims des mouches à miel, abandonnés à eux-mêmes, ont befoin de trouver, foit dans des troncs d'arbres, foit dans des murs, des trous tout faits pour se loger. Les bourdons sçavent, s'il est nécessaire, fouiller un creux dans la terre, & faire jufqu'aux fondements de leur habitation que j'ai nommée un nid, parce qu'elle est destinée principalement à en servir aux petits. Les dehors de chaque nid ne sont pas propres à le suire remarquer, les bourdons en le construisant ne cherchent ni à lui attirer nos regards, ni à lui mériter nos éloges; il ne paroît au premier coup

d'œil qu'une motte de terre couverte de mousse, à peu près hémispliérique, & plus élevée que les environs, de fix à sept pouces. Mais lorsqu'on l'examine de plus près, on reconnoît que le tas de mousse est composé d'une infinité de brins qui ont été apportés de plus loin, qui ne tiennent à la terre en aucune façon, & entre lesquels il n'y a pas le moindre grain de terre; qu'enfin ils ont été liés ensemble par une espece d'entrelacement, pour former une voute épaisse d'un ou de plusieurs pouces, qui empêche l'eau de pénétrer dans la cavité qu'elle couvre. Si on rompt cette voute pour mettre l'intérieur du nid à découvert, il y a des temps où l'on voit que les bourdons ne s'en sont pas reposés sur sa seule épaisseur pour empêcher l'eau des pluies trop continues de la percer, qu'ils ont eu le soin d'enduire toute la surface intérieure d'une couche mince d'une espece de cire dont nous ne ferions pas autant de cas que de celle des mouches à miel, mais aussi propre à arrêter l'eau.

Sous cette voute on trouve deux ou trois gâteaux, tantôt plus, tantôt moins, de forme affes irréguliére, mis en pile les uns fur les autres, mais fans être attachés les uns aux autres. L'afficêtion des bourdons pour les gâteaux en retient plufieurs dans le nid qui vient d'être dérangé. Entre ceux qui y reflent ordinairement, on en diflingue de trois grandeurs très-fenfiblement différentes. Les plus grands, qui font au rang des plus groffes mouches de ce pays, font des fémelles; car il n'en est pas de ces nids comme des ruches des mouches à miel, le même en a-plus d'une. Les mouches de la plus petite aulle font extrêmement petites en comparaison des autres, aussi petites que des mouches à miel ouvriéres, ex armécs comme le font aussi les femelles, d'un aiguillon. Ensin il y a des bourdons d'une grandeur moyenne entre

les deux précédentes, parmi lesquels on en trouve qui n'ont point d'aiguillon, ce sont les mâles, & d'autres qui en ont un, quoiqu'ils ne foient ni mâles ni fémelles. Parmi les bourdons, comme parmi les mouches à miel, il y a donc des fémelles, des mâles & des mouches fans fexe; & on trouve de plus parmi eux, des mouches fans sexe de deux grandeurs fort différentes. La même fémelle met au jour de ces quatre fortes de mouches; toutes quatre sont nées pour le travail. C'est encore en quoi. comparées aux mouches à miel, elles font de vrayes villageoises. Le privilége de ne rien faire n'a point été accordé parmi celles-ci, comme parmi les autres, aux fémelles & aux mâles: on les voit toutes travailler de concert à réparer les dérangements qui ont été faits à leur nid. La présence même d'un observateur par qui il vient d'être bouleverlé, ne les en détourne point: toutes s'occupent à remettre en place & à arranger la mouffe, quoiqu'elle ait été jettée à plus d'un pied ou deux du nid: elles ne la portent pas, elles la pouffent. Un bourdon se pose sur un petit tas de mousse, ayant le derriére tourné vers le nid; avec ses dents & ses deux premières jambes il charpit cette mouffe, comme nos ouvriers charpiffent avec leurs doigts de la laine ou du coton; les brins qui ont été bien démêlés, font mis fous le corps par les deux jambes de la premiére paire, celles de la séconde les prennent & les pouffent à celles de la troisième paire, & celles de la troisiéme paire les poussent tout le plus loin qu'elles peuvent par-delà le bout du derriére, ce qui approche ces brins de mousse du lieu où ils doivent être conduits, de toute la longueur du bourdon, & de quelque chose de plus. Quand celui-ci a formé ainsi par-delà son derriére un tas de mouffe, pour ainsi dire, bien cardée, lui-même, ou un autre bourdon qui s'en empare, le pousse vers le nid. C'eft ainfi que de proche en proche els atas de mouffe font conduits au pied din nid dédabré, & montés jufqu'à fon fommet. Quatre à cinq bourdons à la file les uns des autres, font quelquefois occupés à ce travail. Quand, il s'agit de faire un nouveau nid, ou d'aggrandir l'ancien, Jeur maniére de travailler ell la même, excepté qu'ils ont de plus la peine d'arracher la mouffe des endroits voifins de celui où ils fe font établis.

Les gâteaux qui occupent l'intérieur du nid, ne scauroient être comparés par la régularité de leur figure & celle des parties qui les composent, à ceux des mouches à miel; aussi ne sont-ils pas faits pour la même fin, ni même par les bourdons. Ils ne sont qu'un amas de coques oblongues, d'une figure approchante de celle d'un œuf, dont chacune a été filée par un ver prêt à se métamorphofer en nymphe. Il y a de ces coques de trois grandeurs proportionnées aux trois grandeurs des vers par qui elles ont été filées, & à celles qu'auront ces vers après avoir passé à l'état de mouches; de-là naissent des inégalités dans l'épaiffeur du gâteau formé de coques appliquées les unes contre les autres fuivant leur longueur, c'est ce qui le rend brut, il a même un air mal-propre. Entre les bouts des coques il reste nécessairement des vuides, il y en a plusieurs plus que remplis par une matière brune & molle fans être coulante. Si on ouvre quelques-unes de ces masses qui nous semblent informes, on apprendra qu'elles sont ce que le nid a de plus intéreffant pour les bourdons, & comment ils s'y prennent pour élever leurs petits. Dans l'intérieur des unes on trouvera des œufs oblongs, d'un blanc luisant & argenté; dans l'intérieur des autres on trouvera des vers de différentes grandeurs. Cette matiére qui peut nous paroitre dégoûtante, est une espece de bouillie, ou plûtôt, comme je l'ai nommée, une pâtée dont les vers doivent le nourri; elle eft faite de cire brute ou de poufféres d'étamines affaifonnées de miel. La mere loge dans une maffe de pâtée l'œuf qu'elle vient de pondre. Dès que le ver eft éclos, il ne tient qu'à lui de manger, il nait au milieu d'une maffe faite de l'aliment le plus à fon goût. C'el probablement pour humefler la pâtée dont nous parlons, que les bourdors ont tofjours une petite provision de miel: ils attachent à chaque gâteau, & fur-tout au supérieur, trois à quatre petits pots en forme de goblets, faits d'une cire groffiére, & ouverts en-dessitus, qu'ils tiennent pleins d'un niel coulant & fort doux.

Chaque nid de bourdon est petit dans son origine. & n'a d'abord été fait & habité que par une seule mere. mais qui au moins a commencé à y avoir de la fociété. & à être aidée dans ses travaux, lorsque les vers sortis des œufs qu'elle a pondus, ont été transformés en mouches; elle n'a eu à paffer dans la solitude qu'une partie de sa vie, mais d'autres abeilles y passent toute la leur. Le second-Mémoire nous raconte les travaux qu'ont à foûtenir des mouches qui ne sont pas faites pour jouir des douceurs de la fociété : colles dont il s'y agit, ne le céderoient guéres en groffeur aux plus gros bourdons, si elles étoient aussi. veluës qu'eux : leur corps est plus applati, presque ras. Si on excepte leurs aîles qui font violettes, toutes leurs parties extérieures sont d'un noir beau & luisant, Quoiqu'elles ne soient pas à beaucoup près aussi communes que les bourdons, on peut pourtant parvenir affés aifément à en voir: elles volent dans les jardins, & à grandbruit; elles s'y rendent dès le commencement du Printemps: chaque fémelle cherche à y faire un établiffement; c'est-à-dire, à y préparer un ou plusieurs nids dans lesquels les petits vers qui doivent naître des œufs qu'elle y pondra, puissent croître, & parvenir à être des mouches. C'est dans l'intérieur de certains morceaux de bois qu'ils doivent être logés pour se trouver à leur aise; aussi le talent qui a été accordé à ces abeilles, est celui de creuser dans le bois de longs trous, & il est assés exprimé par le nom de Perce-bois que j'ai cru leur devoir imposer. Elles font réellement très-habiles dans l'art de le percer en flûte : elles sçavent creuser dans un morceau de bois planté debout, un trou long de 12 à 15 pouces, qui a par-tout un diametre suffisant pour les laisser entrer & sortir librement. Quelquefois la même mouche perce trois à quatre de ces longs trous dans un seul morceau de bois, lorsqu'il a une groffeur qui le permet. Leurs dents font les instruments avec sesquels elles en viennent à bout. Nos perceuses ne s'adressent pourtant pas au bois le plus dur, elles n'attaquent que celui qui a eu le temps de se sécher, & qui commence à se pourrir. Des montants de vieux berceaux, des piliers de contr'espaliers, de simples échalas, font les pièces dans lesquelles elles travaillent le plus souvent; elles exercent quelquefois leurs dents fur des portes épaisses, sur des contrevents & sur des bancs de jardin. Un trou long de 12 à 15 pouces sur 7 à 8 lignes de diametre, doit paroître un grand ouvrage pour une mouche, quand on pense à la quantité de sciûre qu'elle est obligée de détacher & de transporter : ce trou n'est néantmoins, pour ainsi dire, que la cage du logement que l'abeille veut construire; il sui reste à le partager en cellules dont chacune est haute de 7 à 8 lignes, & destinée à un scul ver; il lui reste à en faire un logement à un grand nombre d'étages dont chacun n'a à la vérité qu'une pièce, mais féparée de celle qui la fuit par une espece de plancher. Chaque plancher est fait de divers anneaux concentriques, composés de grains de sciûre attachés les

uns

uns aux autres par de la colle. Si le trou est dirigé horifontalement, les cellules au lieu de former des étages,
font en enflade. Avant que de fonger à séparer la premiére piéce de la suivante, avant que de faire le premier
plancher ou la premiére cloison, elle y loge l'insecte qui
doit l'habiter, ou, pour parler plus exaclement, elle y
dépose un œuf d'où doit fortir un ver qui par la suite deviendra une abeille. Maisce n'est pas affés d'avoir pourvât
au logement du ver, il faut pourvoir à sa substitute, le
mettre en état de vivre & de croître: il ne seauroit el
mourrir du bois dont il est environel, il a besoin d'une
nourriture plus délicate, que la mere ne seroit pas en état
de lui apporter, quand les cellules qui doivent être dispofées en file, auront été construites.

Cette abeille sçait que la seule nourriture qui convienne à fon ver, est une pâtée composée, comme celle des bourdons, d'étamines de fleurs humectées de miel; elle la lui prépare, & lui apporte. C'est une merveille dont nous avons déja eu des exemples; mais ce que cette mouche, comme quelques autres dont il fera fait mention dans la suite de ce volume, scait & fait de plus, ne sçauroit manquer de nous en paroître une nouvelle. La quantité d'aliments nécessaire pour fournir à l'accroissement complet de chacun de ses vers, lui est connuë, & elle la leur donne avant qu'ils soient nés. Quelle est parmi nous la mere qui connoisse le poids & le volume des aliments de toutes especes qui doivent être consumés par l'enfant qu'elle vient de mettre au jour, pour qu'il parvienne à l'âge viril! La Perce-bois instruite, ou qui agit comme si elle l'étoit, de la quantité de pâtée dont a besoin un de ses vers pour parvenir à être mouche, la porte dans sa cellule, & construit ensuite la cloison ou le plancher dont nous avons parlé. Sur ce plancher elle dépose un

secondœuf, & elle apporte la provision de pâtée nécessaire pour nourrir le ver prêt à éclorre; alors elle ferme cette feconde cellule en bâtiffarit la cloifon qui la doit fénarer de la troisième cellule. C'est ainsi qu'elle remplit & ferme les unes après les autres, toutes les cellules que peut fournir le long trou divifé en parties égales. Elle perce dans le même morceau de bois, ou dans un autre, plus ou moins de trous, felon qu'elle a plus ou moins d'œufs à pondre Le ver qui fort de chaque œuf, après avoir été logé & pourvû d'aliments, n'a plus befoin des foins de la mere, il confume peu à peu la provision de pâtée qui lui a été donnée: quand il ne lui en reste plus, il est en état de se métamorphoser en une nymphe qui se transforme ensuite en mouche : si celle-ci est une fémelle, elle prépare à fon tour des logements aux œufs qu'elle doit pondre.

J'ai déja un supplément à donner à ce que j'ai rapporté de l'histoire de ces mouches dans le second Mémoire. Lorsqu'il a été imprimé, j'ignorois, & je n'ai pas manqué de le dire, comment elles transportent à leur nid les pouffiéres des étamines des fleurs, qui sont la base de la pâtée qu'elles préparent à leurs vers. Nous avons vû dans le cinquième Volume, que les mouches à miel ramaffent aussi de pareilles poussiéres, qu'elles scavent en faire deux petites pelottes, & qu'elles chargent une de leurs jambes postérieures d'une de ces pelottes, & l'autre jambe de l'autre. Sur chacune de ces jambes fe trouve un endroit plus enfoncé que le reste, qui, au moyen de poils gros & roides dont son contour est bordé, équivaut à une petite corbeille pour recevoir & retenir une des pelottes. C'est dans cette petite corbeille que la mouche à miel porte fuccessivement avec une de ses jambes de la seconde paire, & qu'elle colle des pouffiéres d'étamines, jusqu'à ce que

toutes ensemble y composent une masse de la grosseur à peu-près d'une lentille. J'ai dit \* que le petit enfonce- \* Page 52. ment en manière de corbeille ne se trouvoit pas sur la partie des jambes postérieures d'une abeille perce-bois, analogue à la partie des jambes postérieures de la mouche à miel. où on peut l'observer. J'en ai conclu que les poussiéres d'étamines que la perce-bois transportoit à son nid, ne pouvoient pas être réunies en une pelotte fixée fur la partie de sa jambe, analogue à la partie de la jambe de la mouche à miel, qui sert à en retenir une. J'ai depuis cu occasion de m'assurer que la conclusion que j'avois tirée, étoit juste; mais j'ai appris en même temps que j'avois hazardé une conjecture qui n'étoit pas aussi vraye. J'ai foupçonné que chaque jambe postérieure de la percebois avoit une partie autrement placée que sur la jambe de la mouche à miel, qui faisoit l'office de corbeille; & j'ai vû depuis que la perce-bois n'avoit pas la corbeille, ni n'en avoit pas besoin. J'en ai observé à mon aise plusieurs qui, en marchant dans la petite forêt de filets d'étamines qui entoure une tête de pavot, y faifoient de grands defordres par le volume & le poids de leur corps; elles renversoient ses filets qui se trouvoient dans seur chemin, elles les couchoient; alors la mouche ne pouvoit manquer de frotter ses jambes postérieures contre les sommets de ces filets, & d'en détacher les pouffiéres qui étoient retenuës par les poils & entre les poils dont les deux jambes en question sont hérissées. Après avoir parcouru un ou deux gros pavots, chacune de ces derniéres jambes étoit couverte d'une épaiffe couche de pouffiéres jaunes, qui lui formoit une espece de botte sans pied. Cette couche avoit plus de confishance qu'on n'eût cru qu'elle en dût avoir : la mouche avoit pris foin de l'humecter avec du miel enlevé par sa trompe à différentes parties de la fleu C'est de quoi

j'ai eu une preuve certaine en goûtant de ces petites maffes de poulifières d'étamines que j'avois ôtées à des jambes de nos perc-bois, je leur ai trouvé un goût de miel moins fade que celui du miel ordinaire; au lieu que loríque j'ai goûté des poulifières d'étamines que j'avois détachées moimême fur les mêmes plantes où ces mouches avoient fait leur récolte, je les ai trouvé très-infipides; elles n'avoient pas l'affailonnement qui avoit été donné aux pouflières que i'avois enlevées de deffus les jambes.

Des abeilles qui n'ont guéres que la groffeur des mâles des mouches à miel, & plus petites par conséquent que les abeilles perce-bois, sont instruites, comme celles-ci, de la quantité d'aliments qui doit suffire à chacun de leurs vers depuis sa naissance jusqu'au temps où il se transformera en mouclie: la mere les loge aussi séparément & un à un, avec une provision de pâtée faite encore de poussiéres d'étamines de fleurs & de miel, mais dans des cellules tout autrement construites que celles des autres, & d'une matiére fort différente. La Nature semble avoir voulu apprendre aux abeilles les différents Arts analogues à ceux qui nous procurent des logements. Les perce-bois font des especes de Charpentiers, & les abeilles dont il s'agit dans le troisiéme Mémoire, font des Maconnes, & nous leur avons donné ce nom. Elles sçavent composer un très-bon mortier avec lequel elles bâtiffent leurs nids, qui ne sont que des affemblages de cellules renfermées sous une enveloppe commune. C'est à des murs exposés au soleil pendant une grande partie du jour, &, par préférence, à des murs de pierre de taille, qu'elles attachent leurs nids. Quoiqu'ils ayent fouvent la figure & le volume de la moitié d'un gros œuf coupé en deux suivant sa longueur, on en voit tous les jours, fans les reconnoître pour des ouvrages qui supposent de l'intelligence dans les ouvriéres

qui les ont faits, & qui ont dû leur coûter bien du travail. Au premier coup d'œil chaque nid ne paroît qu'une petite maffe de mortier que des Maçons ont laiffée par négligence fur un mur, & quelquefois même il ne femble qu'une épaisse plaque de bouë telle qu'une éclaboussûre jettée par les roues d'une voiture pesante. Mais quand on a détaché une de ces masses de mortier, on trouve dans son intérieur huit ou dix cavités, plus ou moins, dont chacune est remplie, foit par beaucoup de pâtée & par un très-petit ver, foit par un ver bien plus gros & par peu de pâtée, foit feulement par une nymphe ou par une mouche. Chacune de ces loges ne femble qu'un trou percé dans une masse de mortier. L'abeille en cherchant à rendre son ouvrage solide, cache, pour ainsi dire, l'art avec lequel elle le fait : la masse est un assemblage de cellules qui ont été bâties successivement les unes auprès des autres, & dans différentes directions; elle a donné d'abord à chacune la figure d'un petit dé à coudre, qu'elle a rempli entérement de pâtée, & dans lequel elle a laissé un œuf; après quoi elle a fermé le bout du dé qui étoit ouvert. Sept à huit cellules de même forme doivent composer un nid; quand elles sont finies, la mouche (car cet ouvrage, quelque grand qu'il paroiffe, est l'ouvrage d'une seule) remplit les vuides que les cellules laissent entr'elles, avec du mortier plus grossier que celui dont elle les a faites. Toutes les cellules ne forment plus alors qu'une masse que la maçonne recouvre encore en entier d'une épaisse couche de mortier, afin que les dépôts précieux qui sont renfermés dans son intérieur, foient mieux défendus contre les injures de l'air. Une même mouche ne s'en tient pas probablement à conftruire un feul nid qui, par rapport à sa grandeur & à ses forces, semble un ouvrage aussi considérable que le seroit b iii

pour un seul Maçon une maison de village. Elle seule est pourtant chargée du soin de ramasser les matériaux. & de les mettre en œuvre. Son mortier, comme le nôtre, a du fable pour base, mais mêlé avec un peu de terre; elle va fur des tas de gravier, fur des allées fablées, se charger de celui qui lui convient; elle le choisit grain à grain. Elle ne fait pas entrer, comme nous, de la chaux dans la composition de son mortier, mais elle y supplée par un équivalent, elle le mouille avec une liqueur gluante qu'elle fait fortir de sa bouche; cette liqueur retient les uns contre les autres les grains qui se touchent. Après avoir formé entre ses dents une petite pelotte de grains de fable choifis, & affés humectés, après s'être chargée d'une petite motte du mortier qu'elle a fait, elle se rend à son attelier pour le mettre en œuvre. C'est entre ses dents qu'elle porte cette motte, ce sont aussi ses dents qui l'appliquent dans l'adroit où elle doit être mise, qui l'applatissent & qui la l'açonnent; c'est de quoi l'adroite ouvrière vient bien tôt bien tôt auffi elle repart pour aller chercher une nouvelle charge de mortier. Combien de courses n'est-elle pas obligée de faire pour apporter toute la matiére qui entre dans la composition d'une seule cellule! D'en faire une entiére, n'est pourtant à peu-près pour elle que l'ouvrage d'une journée. Nous ne devrions pas nous en tenir à une admiration stérile des procédés de cette mouche, nous devrions tenter de parvenir à faire de meilleurs mortiers, & moins chers que ceux que nous employons journellement, en liant des grains d'un fable convenable avec quelqu'espece de colle à bon marché.

D'autres especes de mouches que celles dont nous venons de parler, font aussi leurs nids de mortier, mais moins bon, il est presque de pure terre; aussi les logent-elles dans des trous où ils n'ont rien à craindre de la pluie. Les vers qui naiffent dans tous ces nids, n'ont plus befoin du fecours de leur mere, qui avant que de les renfermer, a pourvû fuffisfamment à leur fubfillance; ils y.deviennent des mouches qui ont des dents affés fortes pour venir à bout de percer les murs de leur habitation, & d'y faire le trou nécessaire pour les en laisser fortir.

C'eft encore pour élever deurs petits, que d'autres abeilles dont le quatrième Mémoire rapporte les procédés, conftruisent des nids très-différents de ceux dont il s'est agi dans les Mémoires précédents, & qui semblent supposer dans les ouvrières des adreffes, un génie & des connoiffances en un mot qu'on ne s'accoûtume point à trouver à des infectes. Ces mouches à peine aussi grosses, ou un peu plus petites que des mouches à miel, cachent fous terre des nids si dignes d'être vûs : la matiére dont ils font faits, est simple, ils font composes de morceaux de feuilles. Les mêmes mouches ne mettent ordinairement en œuvre qu'une forte de feuilles. Les abeilles d'une espece n'employent que des seuilles de rosser, celles d'une autre que des feuilles de marronnier, celles d'une autre que des feuilles d'orme, &c. Les unes construisent les leurs fous terre dans un jardin, d'autres les construisent en plein champ, & quelquefois dans la crête d'un fillon. La figure extérieure de chaque nid ressemble assés à celle d'un étui à cure-dents, & en a à peu-près les dimensions, c'est-à dire, qu'il est cylindrique, ayant l'un & l'autre de ses bouts arrondis. Quand il est dans sa place naturelle, il est couché horifontalement, & couvert de plusieurs pouces de terre. Le premier ouvrage de la mouche est donc de creuser fous terre un trou cylindrique capable de le contenir; mais ce n'est-là qu'un ouvrage de force & de patience. Pour venir à bout de construire le nid même, il faut de

plus bien de l'adresse. Ce seroit quelque chose pour une mouche que de former avec des morceaux de feuilles un tuyau cylindrique fermé par les deux bouts; mais quand on a ôté à un nid fa première enveloppe, on voit qu'il n'est pas un simple tuyau; on voit qu'il est composé de cinq à six petits étuis mis bout à bout, & faits comme l'enveloppe, de morceaux de feuilles. Chacun de ceux-ci ressemble assés à un dé à coudre dont l'ouverture n'auroit point de rebord; leur arrangement est tel auffi que celui que les marchands donnent aux dés: le bout du second dé de la file entre & se loge dans l'ouverture du premier; il en est ainsi des autres. Chaque dé de feuilles est une cellule où un ver doit prendre son accroissement, & en même temps un petit vase destiné à contenir une pâtée où il entre beaucoup de miel, qui quelquefois est très-coulant. Il faut donc que ce petit vase soit asses clos pour contenir du miel; il n'est pourtant fait que de piéces appliquées les unes contre les autres, fans y être aucunement collées; elles demandent par conféquent à être ajustées avec bien de la précision. Toutes celles dont est formé le corps du dé, ou du vase, ont à peu-près la même figure qui tient de celle d'une moitié d'ovale faite par une coupe qui a passé par le petit axe. Le bout arrondi de chaque piéce, & le plus étroit, est recourbé pour faire le fond du dé, & le bout le plus large forme partie du contour de l'ouverture. Trois pièces semblables qui sont même en recouvrement les unes sur les autres, suffisent pour former le tuyau creux; mais pour donner plus de folidité au petit vase, & le mettre plus en état de contenir le miel liquide, la mouche applique encore deux couches de morceaux de feuilles; ainsi il est composé ordinairement de neuf piéces, & quelquefois de douze. Dès

Dès qu'un des petits dés qui doit être une cellule est fini, la mouche ne tarde pas à le remplir de pîtée, & à y déposer un œuf; mais si on se rappelle que le nid est couché horifontalement, & que la pâtée a de la disposition à couler, on jugera que la mouche est dans la nécessité de bien boucher l'ouverture du petit vase; elle n'y manque pas. La manière dont elle le fait, est la plus simple & la meilleure qu'elle pût choisir en n'employant que les mêmes matériaux dont elle s'est servie pour former le vase même, qui sont apparemment les seuls qu'elle sçache mettre en œuvre. Elle coupe dans une feuille une piéce bien circulaire & d'un diametre proportionné à celui de l'ouverture qui doit être bouchée; l'abeille fait entrer cette pièce dans le petit vase, & l'ajuste un peu au-dessous de fon bord, parallelement au fond. Sur cette premiére piéce circulaire, elle en pose & ajuste une seconde, & sur la feconde elle en applique encore une troisième; ainsi elle donne à la cellule un couvercle fait de trois petites rondelles auffi exactement appliquées contre fes parois, que le sont les fonds de nos tonneaux contre les douves.

Il entre donc daus la conftruction de chaque cellule des piéces de deux figures, des piéces demi-ovales, & des piéces circulaires. Il faut affurément de l'adreffe à la mouche pour courber les piéces ovales, pour mettre les circulaires en place, & pour dispofer les unes & les autres de manière qu'elles forment un petit vafe bien clos. Mais il lui faut bien une autre habileté, ce femble, pour tailler ess piéces, pour leur donner précifément les proportions & les figures qui conviennent. C'eft ici que nous ne pouvons nous empécher d'admirer le grand Maître qui a infruit cette moucher Elle fe rend fur l'arbre ou l'arbufe qui peut lui fournir l'étoffe; pour ainfi dire, dont elle a befoin: après avoir voltigé un peu au-deffus pour reconnoître la Tome VI.

### PREFACE.

xviii feuille à laquelle elle doit s'adresser, elle saisit entre ses jambes le bord de celle pour qui elle s'est déterminée, foit près du pédicule, foit près du bout opposé; aussi-tôt elle fait agir ses dents, & par des coups redoublés elle coupe une piéce oblongue ou une piéce circulaire, plus vite que nous ne pourrions en couper une semblable dans une feuille de papier où les contours que les cifeaux devroient suivre, auroient été tracés. Si, quand il s'agit de couper une piéce circulaire, elle étoit pofée au centre de la piéce qu'elle taille, on pourroit imaginer qu'en pirouettant sur elle-même, son propre corps sui tiendroit lieu de compas; mais elle est alors dans la position la plus desavantageuse, elle est sur la circonférence de la piéce même; la partie qui a été coupée, ne l'aide aucunement à se représenter la figure de celle que ses dents doivent détacher, elle ne voit pas la partie coupée, elle la fait paffer fous son ventre. Mais la difficulté de couper sans secours de compas, & fans trait qui guide, une piéce bien circulaire, n'est rien en comparaison de la difficulté qu'il paroît y avoir à donner à cette pièce, comme l'abeille lui donne, précifément le diametre qu'a l'ouverture qu'elle doit boucher. Est-ce que l'idée du diametre du petit vase que la mouche a laissé loin de-là, & caché sous terre, est restée dans sa tête! Une ouvriére si habile à couper de pareilles piéces. doit l'être à les mettre en œuvre, ce qui est un travail beaucoup plus fimple. On imagine bien qu'elle ne manque pas de donner une figure cylindrique aux parois du trou qu'elle creuse en terre pour y construire & loger un nid. Les parois de ce trou font le moule fur lequel elle fait prendre une courbûre convenable, aux piéces qui forment l'enveloppe des cellules, comme la courbûre de celle-là fert à contourner les feuilles du corps de chaque dé. Le ver de chaque cellule, à qui rien ne manque, après avoir mangé

xix

toute la pâtée qui lui a été donnée, se file une coque dans laquelle il devient nymphe, & ensuite mouche.

Des observations qui me manquoient lorsque j'ai décrit \* les procédés de ces adroites ouvriéres, m'ont appris \* Mém. 4 que parmi elles, comme parmi les autres abeilles, les fémelles portent un aiguillon, & que les mâles font dépourvûs de cette arme. D'autres observations m'ont encore appris ce que je ne sçavois pas alors, que leur façon de se charger des poussiéres d'étamines dont elles font la pâtée à leurs petits, est différente de celle dont les mouches à miel, & de celle dont les abeilles perce-bois s'en chargent. Elles ne la mettent point, comme les prémières, en deux pelottes, dont chacune est arrêtée sur une jambe postérieure: & elles n'en font point, comme les secondes, une espece de lourde botte à chacune de leurs derniéres jambes; elles s'en recouvrent tout le ventre; peu à peu elles parviennent à y en appliquer une couclie si épaisse, que les jointures des anneaux restent à peine sensibles.

Il est fait mention au commencement de ce quatriéme-Mémoire, de plusieurs autres especes d'abeilles qui s'en tiennent à des ouvrages plus simples que les étuis de feuilles; elles se contentent de percer en terre des trous cylindriques: les unes les dirigent horisontalement, & les autres verticalement; les unes les creulent dans de la terre compacte, & les autres dans un sable gras. Cestrous n'ont qu'autant de diametre qu'il en faut pour laisse prosent corps de l'abeille qui les a creusse; les uns ont sept à huit postes de prosondeur, & les autres n'en ont que trois à quatre; mais tous ont un sond très-uni sur lequel la mouche apporte la provision de pâtée nécessaire au ver qui fortiar de l'œus qu'elle va pondre. La pâtée n'occupe qu'une petite partie de la longueur du trou, la mouche combbe le reste, elle le rempit de la terre même qu'elle

nt

zέ

c ij

en avoit tirée. Ces derniers procédés n'ont rien d'affés frappant pour que nous devions nous y arrêter. Nous rapporterons plus volontiers ceux d'une espece d'abeilles qui fait le fujet le plus intéressant du cinquiéme Mémoire. Ces abeilles n'ont qu'une grandeur au-dessous de la médiocre; comme quelques unes de celles dont nous venons de parler, elles creusent perpendiculairement en terre des trous qui ont environ trois pouces de profondeur, & dont chacun doit être le nid d'un de leurs vers. Elles ne veulent pas que ce nid reste brut, elles semblent fe plaire à le parer; au moins est-il réel qu'elles l'ornent, & dans le goût où nous aimons à orner nos appartements, Elles donnent à leurs nids des tentures qui, pour la vivacité de leurs couleurs, ne le cedent pas à nos tapifferies de damas cramoifi: la Nature les leur fournit. Elles en vont couper les piéces dans des fleurs de coquelicot, elles les portent dans leur trou, elles les y étendent, appliquent & affujettiffent contre ses parois, qu'elles en recouvrent entiérement; en un mot elles semblent mériter le nom d'abeilles tapiffiéres que nous leur avons donné. Si pourtant elles se déterminent pour des tentures de pétales de coquelicot, on ne penfera pas que ce foit parce qu'elles font touchées de la beauté de leur couleur; probablement elles se sont décidées pour elles par la considération d'un avantage plus réel. Il est peu de fleurs qui puissent fournir des feuilles auffi flexibles que celles des fleurs de coquelicot, ainsi il n'en est point qui puissent être plus aisément & plus exactement appliquées contre les murs circulares de la cellule. Ces mouches s'écartent pourtant de notre façon de tendre, en ce qu'elles mettent au moins deux tentures l'une sur l'autre. Enfin ce n'est que pendant un temps affés court que la cellule doit rester tenduë, jusqu'à ce que la provision de pâtée ait été portée dans le nid, & que l'œuf y ait été déposé; alors la tapissière détend tous les endroits qui se trouvent au-dessus de la pâtée; elle pouffe vers le fond de la cellule les piéces de fleurs qu'elle a détachées, elles ne servent qu'à boucher une espece de sac dans lequel l'œuf & la provision d'aliment le trouvent renfermés; elle remplit enfuite le reste du trou en y rapportant la terre qu'elle en avoit ôtée. Le ver qui éclot dans ce logement fait de fleurs, est en état au bout de dix à douze jours de se transformer en nymphe. Ce cinquiéme Mémoire nous fait encore connoître des abeilles qui bâtiffent des nids femblables pour la forme & l'essentiel de la construction, à ces nids de seuilles que nous avons admirés dans le Mémoire précédent, & qui de même sont composés de plusieurs cellules en forme de dés à coudre, & mises à la file, comme le sont les dés chés les marchands; mais ces nids femblables aux autres par leur forme, en différent par la matiére; ils sont faits de membranes foyeuses extrêmement minces, appliquées les unes contre les autres.

Le fixiéme Mémoire est le premier de l'hisfoire d'un peuple de mouches pour lequel on n'est pas disposé à s'intéresser: il s'y agit des guépes contre lesquelles nous ne pouvons désendre nos meilleurs fruits, & dont nous reaignons les approches pour nous-mêmes. Pour aimer les fruits, elles n'en sont pas moins carnacières: souvent elles vont se pourvoir de viande où nous nous nous en sour-nissons; elles vont couper des morceaux de celle qui est étalée dans les boutiques des bouchers, & en emportent d'aussi gros que la moitié de leur corps. Les bouchers ne les voyent pourtant pas de matuvais ceil en Eté, ils sçavent qu'elles dongent la chasse aux gross mouches bleuës qui déposent sur la courpision. Elles font une guerre continuelle à cent la coruppion. Elles sont une guerre continuelle à

xxij

la plûpart des autres especes de mouches, elles mangent les entrailles de celles qu'elles attrapent. Elles vont par préférence à la chasse des abeilles auxquelles elles sont fort supérieures en force; elles en détrussent tous les ans un grand nombre. Pendant qu'elles sont leurs plus redoutables ennemies, elles semblent être leurs émules, vouloir disputer avec elles en industries de différents genres. Il y a des guêpes, comme des abeilles, qui vivent en fociété, celles de quelques especes composent de trèsnombreuses républiques, & celles de quelques autres n'en forment que de très-petites. Enfin il y a beaucoup d'efpeces de guêpes folitaires qui ne montrent pas moins de tendresse pour leurs petits, que les abeilles solitaires en montrent pour les leurs, & qui ont recours à des moyens auffi finguliers que ceux que ces derniéres employent pour les loger commodément, & pourvoir à leur subfistance. Après avoir donné dans ce fixiéme Mémoire une idée générale des parties qui caractérisent les guêpes, nous nous y fommes bornés à l'histoire de celles de l'efpece la plus commune dans ce pays, qui pour l'ordinaire font leur établissement sous terre; elles y construisent ce nid ou guêpier qui en certains temps est peuplé de plusieurs milliers de mouches, c'est une espece de ville soûterraine qui ne doit pas nous paroître moins digne d'admiration que la ruche la mieux fournie de mouches à miel : son intérieur, comme celui de celle-ci, est rempli de gâteaux composés de cellules de figure exagone; tous font renfermés fous une enveloppe commune, construite avec beaucoup d'art. Il est vrai que la matière dont font faites les différentes parties du guêpier, ne peut pas être utilement employée à nos ufages, elle n'est qu'un affés mauvais papier. Mais quand nous ne voudrions nous prêter à admirer que ce qui peut nous être utile, les guêpes ont de quoi payer l'attention que nous aurons donnée à leurs curieux ouvrages, & les foins que nous aurons pris pour parvenir à voir comment elles les exécutent. Elles nous doivent faire naître des vûës importantes pour une de nos principales fabriques, pour celle du papier, en nous apprenant que nous en pouvons trouver la matière première ailleurs que dans les chiffons: c'est de quoi le Mémoire suivant donne des preuves. Leur architecture differe en bien des points de celle des abeilles; celles-ci se contentent de mettre leurs gâteaux à couvert dans la ruche qui leur a été offerte, ou dans le creux qu'elles ont trouvé tout fait, soit dans un tronc d'arbre, foit dans un mur; au lieu que les guêpes renferment leurs gâteaux dans une espece de boîte de même matiére que celle dont ils sont composés, & d'une figure qui tient de celle d'une boule creuse. Quoiqu'elles puilfent trouver fous terre quelque grand trou, elles ont toûjours à remuer & à transporter beaucoup de terre pour donner à ce trou la figure qui lui convient pour loger une espece de boule allongée, dont le grand diametre a souvent plus de quinze à seize pouces, & le plus petit douze à treize. La surface extérieure de cette boule creuse, de cette enveloppe sous laquelle les gâteaux sont renfermés, n'a pas le poli des ouvrages faits au tour, elle a quelque chose de raboteux, mais elle ne paroît pas en avoir été travaillée avec moins de foin: elle est composée d'un grand nombre de piéces dont chacune est semblable au côté convexe d'une coquille bivalve. Si on coupe cette enveloppe, on lui trouve en certains endroits près de deux pouces d'épaisseur; mais on voit qu'elle n'est pas massive, qu'elle est formée d'un grand nombre de couches entre lesquelles des vuides tont ménagés. Cette construction qui épargne beaucoup xxiv

de matiére, rend l'enveloppe plus propre à produire l'effet auquel elle est destinée, à empêcher la pluie de pénétrer dans le guêpier, de parvenir julqu'aux gâteaux qui en rempliffent l'intérieur. La manière dont ils y font placés, est encore un des points dans lesquels l'architecture de nos guêpes differe de celle des abeilles: ces derniéres les disposent verticalement, au lieu que les guêpes tiennent les leurs paralleles à l'horifon; le premier est attaché à la partie la plus élevée de l'enveloppe, le fecond l'est au premier; il en est de même de la fuite des autres gâteaux. Le guêpier est un édifice qui a quelquefois plus de douze à quinze étages, mais dont les inférieurs sont bâtis les derniers. Entre chaque étage regne une colomnade formée par les liens employés à fuspendre le gâteau inférieur, à le tenir attaché à celui qui le précede immédiatement. Ces étages sont proportionnés à la taille des guêpes, & par conféquent peu élevés. Chaque gâteau cst composé de cellules construites & arrangées réguliérement. Il faut pourtant avouer que dans l'arrangement & la construction de leurs cellules, les guêpes paroiffent bien inférieures en géométrie aux mouches à miel : ce qu'elles semblent avoir seu comme ces derniéres, c'est que la figure exagone devoit être préférée à toutes les autres; mais les abeilles paroiffent avoir seu de plus qu'il y avoit à gaguer pour ménager tant l'espace que la cire, en formant chaque gâteau de deux rangs de cellules. Elles ont agi comme si elles eussent eu encore des connoissances plus profondes, en donnant à chaque cellule un fond pyramidal composé de trois rhombes égaux dont les angles font les plus avantageux qui pouvoient être choisis, pour renfermer plus d'espace avec moins de matiére; au lieu que les gâteaux des guêpes font faits d'un seul rang de cellules dont chacune

a le fond presque plat, mais il n'étoit pas permis aux guêpes de faire usage d'une plus sçavante géométrie. Les édifices sont d'autant, plus parfaits qu'ils répondent mieux aux vûës qu'on a eucs en les construisant : ceux des guêpes auroient de grands défauts, s'ils étoient construits fur le modéle de eeux des abeilles. Les cellules du guêpier ne sont destinées qu'à servir de logement à des vers à qui les guêpes portent la becquée plusieurs fois chaque jour. & qui tous ont constamment, & par conséquent doivent avoir la tête en embas. Il falloit donc que les ouvertures. les entrées des cellules, fussent aussi en embas, & dès-lors un gâteau ne pouvoit être composé de deux rangs de cellules, puisque celles du supérieur auroient eu leurs ouvertures en en-haut. Enfin dès que les guêpes étoient dans la nécessité de ne donner à leurs gâteaux qu'un rang de cellules, il ne convenoit pas d'en faire le fond pyramidal; car au moyen des fonds pyramidaux, la furface fupérieure de chaque gâteau se seroit trouvé toute hérissée de pointes, ce qui eût été très-incommode pour les guêpes qui ont continuellement à marcher dessus, au lieu qu'au moyen des fonds plats, le dessus des gateaux, le terrain fur lequel elles marchent souvent, est uni. Je me suis arrêté d'autant plus volontiers à faire sentir les raisons qui demandoient que l'architecture des guêpes fût différente de celle des abeilles, que j'ai négligé de les rapporter dans le sixième Mémoire. Si on objectoit contre celles que je viens d'en donner, que les guêpes de quelques especes ne sont aussi entrer qu'un seul rang de cellules dans des gâteaux qui sont posés presque verticalement comme ceux des abeilles, je répondrois que ces guêpes ont aussi des raisons qui les empêchent de faire leurs gâteaux à double rang de cellules; elles ne les recouvrent point d'une enveloppe; elles veulent que les cellules foient Tome VI.

xxvj

exposées aux rayons du soleil : ces rayons qui échaussent des entrées tournées en partie vers le midi, n'agiroient pas affés sur celles qui le seroient vers le nord, sur celles des cellules du second rang.

Le guêpier, comme une ruche d'abeilles, est habité par trois fortes de mouches : dans certains temps il n'a qu'une seule sémelle, & des mouches sans sexe que nous avons nommées des mulets. Dans une faison plus avancée on y trouve des centaines de fémelles, & encore plus de males. Les fémelles furpaffent confidérablement les mulets en grandeur, une feute de celles là pefe autant que fix de ceux-ci. Les mâles font auffi longs, mais moins gros que les fémelles; aussi le poids d'un mâle n'est égal qu'à celui de quatre mulets. La condition d'une mere guêpe est bien différente de celle d'une mere abeille : la mere abeille est une vraye reine; quand elle part pour faire un nouvel établiffement, pour fonder un nouvel empire, elle est accompagnée de plusieurs milliers d'ouvrières qui lui sont plus dévouées que les plus fidéles sujets ne le sont au meilleur roi; elles la foignent, elles vont au-devant de tous ses besoins, & travaillent sans relâche aux ouvrages nécessaires au nouvel établissement. La mere guêpe est une héroine par le courage avec lequel elle entreprend de furmonter les plus grandes difficultés : seule, sans le secours d'aucune autre mouche, elle jette au Printemps les fondements de ce guêpier qui à la fin de l'Eté sera un édifice si considérable, & peuplé de tant de mouches qui toutes lui devront leur naissance. Elle est donc obligée de conftruire elle-même les premières cellules dans lesquelles elle dépose ses premiers œufs: ceux-ci donnent des vers qui par la fuite deviennent des mouches-mulets. Les guêpesmulets sont les plus actives & les plus laborieuses, & il a été établi qu'elles naîtroient les premières, afin que la mere fût aidée de bonne heure dans les travaux les plus nécessaires, auxquels elle ne pourroit suffire par la suite. Les mâles des guêpes ne sont pas aussi paresseux que ceux des abeilles, ils se chargent de divers soins dans l'intérieur du guêpier; mais l'art de bâtir, celui de faire des cellules & l'enveloppe qui les doit reconvrir, leur est inconnu, Il est très-amusant de voir des guêpes-mulets occupées à ce dernier travail; si on veut s'en mettre à portée sans risque, on logera, comme je l'ai fait, des guêpiers dans des ruches vitrées, femblables à celles où l'on tient des abeilles. Dans les belles heures du jour on verra à tout moment arriver au guépier des mulets qui portent entre leurs dents une petite boule: cette boule est d'une matière molle, de pâte à papier. Chaque guêpe ne tarde pas à mettre la sienne en œuvre, soit pour allonger un des pans d'une cellule. foit pour commencer la base d'une autre, soit pour aggrandir un de ces ceintres de l'affemblage desquels l'enveloppe est formée. La guêpe applique & colle sa petite boule contre la pièce qu'elle veut étendre, elle la presse en suite pour la réduire en lame. Si la lame qu'elle en fait, est un peu longue, elle va à reculons, & laisse en devant la portion qu'elle vient d'applatir; pour la rendre encore plus mince, elle retourne la prendre où elle l'avoit d'abord attachée, & ainsi à plusieurs reprises. C'est toûjours avec une vîtesse surprenante qu'elle travaille. La petite boule est un amas de filaments affés courts & extrêmement fins, humectés d'une liqueur qui est propre à les coller ensemble. Notre papier est fait de linge & par conséquent de fibres de plantes : c'est du bois que les guêpes tirent les fibres dont elles composent le leur. Nous scavons qu'il faut faire rouir le lin & le chanvre, c'est-à-dire, les tenir dans l'eau pour mettre leurs fibres en état d'être détachées: les guêpes semblent sçavoir qu'elles ne peuvent

### PRE'FACE.

XXVIII

parvenir à détacher des fibres affès fines que du bois qui a, pour ainf dire, été roui: la furface de celui qui a été expofé pendant plufieurs années à la pluie, est dans cet état. Ces mouches vont ratiffer la surface des treillages d'épalier, des vieux contrevents, des portes, en un mot celle de tout bois qui n'est point peint, & qui a été exposé pendant plusieurs années à l'air libre. La guêpe réunit en un petit tas les fibres qu'elle a arrachées, elle en forme une petite boule qu'elle humeête, & qu'elle porte ensuite à fon guépier.

Dans le septiéme Mémoire il s'agit encore de plusieurs especes de guêpes qui vivent en société, & d'abord de la plus groffe de toutes, connuë fous le nom de Frélons: c'est celle qui compose le plus mauvais papier, le plus cassant : celui des frêlons n'est fait que de sciûre de bois pourri; aussi ont-ils soin de mettre leur nid à l'abri des injures de l'air : le plus fouvent ils le logent dans un creux de tronc d'arbre où l'eau ne sçauroit pénétrer. D'autres guêpes d'une plus petite espece, qui font des guêpiers dont la groffeur n'égale pas celle d'une orange, les laiffent expoles aux injures de l'air, elles les attachent à une branche d'arbre ou d'arbuste; mais leurs gâteaux sont désendus par une enveloppe composée d'un très-grand nombre de feuilles. Si ces feuilles, au lieu qu'elles sont grises, étoient d'une couleur vermeille, l'enveloppe seroit prise pour une rose à cent seuilles, plus grosse que les ordinaires, & qui commence à s'épanouir. Depuis que nous avons fait graver un de ces nids, nous en avons vû d'autres moins gros qu'un petit œuf de poule, construits cependant sur les mêmes principes par une autre espece de guêpes.

Quelqu'adroites qu'ayent dû nous paroître les guépes de ce pays dont nous venons de faire mention, leurs ouvrages nous fembleront très-imparfaits, si nous les

comparons avec ceux d'une espece de guêpes des environs de Cayenne. Nous devons être bien étonnés de voir que des infectes exécutent des ouvrages précifément femblables à ceux que nous ne fommes parvenus à scavoir faire que depuis un petit nombre de siécles. Nous n'avons pas sçu faire le carton plûtôt que le papier, & les guêpes dont nous voulons parler, font du carton, & en ont fait de tout temps, qui ne seroit pas desavoué par ceux de nos ouvriers qui le font le plus beau, le plus blanc, le plus ferme & à grain le plus fin. Ces mouches attachent leur guêpier à une branche d'arbre : son enveloppe est une espece de boîte, longue de douze à quinze pouces, & quelquefois plus, de la figure d'une cloche fermée par embas, ou de celle d'une poire. Cette boîte est une vraye boîte de carton, & tous ceux à qui on la montrera fans leur dire par qui elle a été faite, la prendront, fans héliter, pour l'ouvrage d'un cartonnier très habile. Son intérieur est occupé en partie par des gâteaux de même matière, disposés par étages, qui n'ont des cellules que fur leur face inférieure. La circonférence de chaque gâteau fait par-tout corps avec la boîte; chacun d'eux a untrou vers fon milieu, qui est une porte qui permet aux mouches d'aller de gâteau en gâteau, d'étage en étage. Si l'on est curieux de connoître plus en détail leur construction, on en sera instruit par ce septiéme Mémoire, & par les figures qui l'accompagnent. Mais ce dont nous devons être plus touchés que de la forme de ces ouvrages, c'est de la matière dont ils sont faits. Celle du beau carton & celle du papier sont la même; ces mouches nous apprennent donc que fans avoir recours aux chiffons qui suffisent à peine à la consommation prodigieuse de papier qui se fait journellement, & qui va toûjours en augmentant, nous pouvons trouver une abondante matiére

à papier, en employant des bois tels que ceux qui sont mis en œuvre par les guêpes de Cayenne, ou des bois semblables.

Ce n'est que pour donner une idée générale des guêpes qui vivent en fociété, qu'à la fin de ce Mémoire nous en faisons connoître plusieurs especes, qui ne sçavent pas même rensermer sous une enveloppe leurs gâteaux qu'elles laissent exposés aux injures de l'air: il est vrai qu'elles ont au moins recours à une assessement pattique pour les défendre contre la pluie, elles les enduisent de venis.

Si les deux derniers Mémoires nous ont fait voir que les guêpes qui vivent en fociété, font de dignes émules des abeilles qui habitent les ruches, le huitiéme Mémoire où il ne s'agit que des guêpes qui menent une vie folitaire, nous apprend que celles-ci ne le cedent aucunement aux abeilles dont le genre de vie est le même, en tendresse pour leurs petits, en prévoyance & en soins pour les nourrir. Nous commençons ce Mémoire par fixer les idées qu'on doit avoir des guêpes proprement dites, des guêpes-ichneumons, & des ichneumons. Lorsque les véritables guêpes font en repos, elles ont chacune de leurs aîles supérieures pliée en deux suivant sa longueur; mais les guépes-ichneumons ont toûjours leurs ailes étenduës comme le font celles du commun des mouches. Les ichneumons different des unes & des autres, foit par la forme de l'aiguillon, foit par la manière dont il est porté ou logé, & par l'agitation continuelle dans laquelle ils tiennent, foit leurs antennes, foit leurs ailes. Nous nous bornons dans le huitième Mémoire à faire connoître quelques especes de guêpes solitaires, & quelques autres de guêpes-ichneumons; mais fur quoi nous nous fommes le plus étendus, c'est sur les procédés au moyen desquels les unes & les autres logent séparément le ver qui sort d'un de leurs œufs, & fur ceux au moyen desquels elles pourvoyent à leur subfiftance. Les unes percent dans la terre, d'autres dans du fable, des trous dont chacun doit recevoir un œuf, & être la cellule d'un ver. Des guêpes de-certaines especes sçavent rendre faciles à creuser, des enduits fablonneux qui réfissent au frottement de l'ongle, elles ramolliffent l'endroit qu'elles veulent entamer, en iettant dessus quelques gouttes d'eau qu'elles font sortir de leur bouche. Ces mêmes guêpes élevent un tuyau qui femble de filigrame, & qu'elles forment du fable même du trou qu'elles creusent : ce tuyau quoique bien ouvragé, ne sert qu'à mettre à leur portée le sable qu'elles doivent faire rentrer dans la partie supérieure du trou. D'autres guêpes-ichneumons bâtissent, comme les abeilles maçonnes, des nids avec de la terre, qu'elles attachent quelquefois au plancher d'une chambre où elles peuvent entrer librement; elles disposent plusieurs cellules oblongues les unes auprès des autres; l'extérieur de chacune a l'air d'une colonne torse ; l'entrée de chaque cellule est précisément placée à son bout inférieur, ce qui fait que le nid, que l'affemblage des cellules a quelqu'air d'un sifflet de Chauderonnier. D'autres guêpes, & d'autres guêpes-ichneumons sçavent, comme les abeilles percebois, creuser dans de vieux morceaux de bois, & presque pourris, de longs trous dont chacun donne au moins un logement à un de leurs vers. Quelle que foit la matière dont la mouche a fait une cellule, dès qu'elle a déposé un œuf fur fon fond, elle fonge à y porter la provision d'aliments qui suffira à nourrir le ver prêt à éclorre, jusqu'à ce qu'il foit en état de se transformer. Les vers des guépes-ichneumons ne s'accommoderoient pas d'une pâtée mielleuse telle que celle que les abeilles donnent aux leurs : ces vers naissent voraces, ils sont même difficiles sur le choix de la chair, pour ainsi dire, dont ils se nourrissent, ils ne veulent manger que celle d'animaux vivants, ou presque vivants. Ceux que les vers de certaines especes aiment. font de mauvais mets pour ceux de différentes autres especes; mais ces vers de différentes especes sont tous servis à leur goût par leur mere. Chacune porte dans la cellule où le sien est prêt à naître, une provision de gibier tout vivant : l'une ne lui donne que de petites chenilles, une autre fournit le sien de vers semblables à des chenilles, une autre va pour le sien, à la chasse des mouches, & ne choisit que celles de certaines especes; car telle porte dans le nid de petites mouches à deux aîles, une autre y en porte de groffes, l'une n'y fait entrer que de celles qui ont le corps long, & d'autres n'y font entrer que de celles qui l'ont court. Enfin d'autres guêpes, & d'autres guêpes-ichneumons mettent dans la cellule de leur ver une provision d'araignées d'une certaine espece. Cette provision est souvent de douze ou treize insectes, plus ou moins, fuivant leur grandeur. La mere mure enfuite la cellule qu'elle a remplie en partie d'infectes d'une certaine espece. Cette précaution est nécessaire, car ceux qui ont été entaffés dans la petite caverne étant pleins de vie. n'y resteroient pas. Non seulement ils sont vivants, mais ils peuvent vivre sans manger, jusqu'à ce qu'ils soient mangés eux-mêmes par le ver qui doit croître à leurs dépens, & qui les dévore les uns après les autres. Quand il a mangé fa derniére chenille, sa derniére mouche, sa derniére araignée, il n'a plus besoin de prendre de nourriture, il se métamorphofe en une nymphe, qui devient ensuite une guêpe ou une guêpe-ichneumon. C'est ordinairement en volant que la mere porte à fon nid les uns après les autres, les insectes qui ensemble font l'approvisionnement complet du yer qui y doit naître. Mais j'ai yû une guêpe-ichneumon d'une ne ue

vis

ule

out

n¢

es,

ne

te

tre

les

de

res

ver

tte

lus

itc

er-

qui

ic,

ils

gés

, &

ée,

ta-

pe

les

olet

1011 111e d'une affés petite espece, qui portoit à son nid une chenille qu'il lui cût été impossible de soûtenir en l'air. C'étoit une de celles qui sont des coques en bateau: son poids étoit au moins sept à huit sois plus grand que celui de la guépe-ichneumon. Lorsque je vis celle-ci trainer sur la terre un si énorme fardeau, & un sardeau qui étant vivant, résistoit plus que par son poids, j'en sus étonné; je le sus bien davantage lorsque je vis que la petite mouche le saisoit monter le long d'un mur, & ensuite le long d'une tige d'arbre.

Le neuvième Mémoire traite des ichneumons proprement dits, genre de mouches très-étendu, & qui renferme des especes qui different beaucoup entr'elles par la forme & la grandeur de leur corps; car il y a des ichneumons qui font de très-grandes mouches, & d'autres qui ne font que des moucherons. Toutes les fémelles, & les feules fémelles, font munies d'un aiguillon ou d'une tarriére qui n'est pas une arme offensive, ou au moins une simple arme offensive, comme l'aiguillon des guêpes & des mouches à miel; c'est l'instrument au moyen duquel elles parviennent à bien loger leurs œufs. Les ichneumons font dispensés du soin de leur construire & préparer des nids , ils leur en sçavent trouver de tout faits & d'excellents : ceux de plufieurs especes introduisent leurs œufs dans le corps d'un autre infecte. Le onziéme Mémoire du fecond volume, nous en a fait connoître qui vont se poser sur le corps des chenilles qui s'apperçoivent à peine du mal qu'ils vont leur faire. Quand une chenille ou un autre insecte a été choisi par un ichneumon pour servir à loger ses œufs, & à nourrir les petits qui en naitront, il faut qu'elle subisse une destinée qui par la fuite lui coûterala vie. L'ichneumon perce avec sa tarriére le corps de l'infecte fur lequel il s'est posé, la tarriére porte un œuf au fond de la playe qu'elle a faite. Selon que l'ichneumon est plus ou moins gros, & selon que l'insecte

Tome VI.

à qui il s'est attaché est plus ou moins grand, il dépose dans fon corps plus ou moins d'œufs; car il faut que les petits qui sortiront des œufs, trouvent de quoi se nourrir où ils sont logés, jusqu'au temps où ils n'auront plus à croître. Certains ichneumons sont si petits, que trente à quarante de leurs vers trouvent la provision d'aliments qui leur est nécessaire, dans le corps d'une chenille de grandeur médiocre. Le corps d'une pareille chenille suffit à peine pour nourrir jusqu'au temps de sa première métamorphose, un seul ver d'ichneumon de grandeur médiocre. Les ichneumons dont 30 à 40 ont pris ensemble tout leur accroiffement fous la forme de ver dans le corps d'une seule chenille, sont grands en comparaison de quelques autres qui logent un de leurs œufs à l'aise dans celui d'un papillon; le ver qui y éclôt ne fort de cet œuf de papillon qu'après être devenu mouche.

D'autres ichneumons collent simplement leurs œuss fur le corps d'une chenille; mais les vers qui en fottent, ne restent pas long-temps exposés aux injures de l'air, ils scavent percer le corps, & pénétrer dans son intérieur.

Dans le cours de cet ouvrage nous avons donné cent exemples de ce que s'eavent faire un grand nombre d'ichneumons de distretus especes, pour bien loger leurs petits : ils s'introduitient dans les nids faits avec le plus d'art & de soin par d'autres insceltes; à côté de l'œuf ou des œurs qu'un de ceux-ci a cru avoir mis en streté, l'ichneumon va déposer le sien ; il épie & faist le moment où la mere a été obligée de quitter le nid pour aller chercher soit des matériaux nécessaires sa sa construction complette, soit des provisions pour nourrir le petit prêt à éclore. Il n'est point de mere inscelte dont la prévoyance ne soit fouvent trompée par quelque mouché-ichneumon : le ver de cette dernière se nourrit du petit auquel l'autre a donné naissance.

Les fémelles d'ichneumons de différentes especes, dont

quelques - unes portent au bout d'un long corps, une queue deux ou trois fois plus longue que celui-ci, n'ont pas besoin d'être à l'affût du moment où une mere est obligée de quitter le nid qu'elle a commencé, pour faire des courses à la campagne. Quoique le nid soit clos de toutes parts & fini, quoiqu'il soit d'une matière très-solide. une fémelle ichneumon parvient à placer un ou plusieurs œufs dans son intérieur. Cette queue d'une longueur si démesurée, & qui ne semble propre qu'à embarrasser, est l'instrument au moyen duquel elle y parvient. Elle est composée de trois piéces, dont celle du milieu est une tarrière à laquelle les deux autres font un étui. La mouche sçait contourner sa queuë comme elle le veut, & la porter où il lui plaît. Quelques unes la font passer sous leur ventre, & la conduisent bien en devant de seur tête, pour percer dans des couches d'un fable gras durcies par le foleil, des trous qui pénétrent dans l'intérieur des nids où certaines guêpes ont logé leurs vers avec une provision d'insectes vivants. Le ver qui mange ceux-ci est à son tour mangé par celui qui fort de l'œuf de l'ichneumon.

Nous avons du voir avec admiration dans les Mémoires précédents, tant de différents moyens, tous finguliers, auxquels des mouches de différentes efpeces ont recours pour loger & nourrir leurs petits. Les mouches dont il s'agit dans le dixiéme Mémoire, ne paroiffent pas être des meres fi tendres, ni fi bien inftruites, & elles n'avoient pas befoin de l'être plus qu'elles le font; elles laiffent tout fimplement leurs œufs fur du fable, ou fur une terre pulyérifée qui fe trouve au pied d'un vieux mur, ou dans quedqu'autre endroit à l'abri de la pluie. Les mouches dont nous voulons parler, font de la classe de celles qui ont le corps le plus qu'el plus éfile, d'un des genres des mouches appellées Demoifelles; en un mot, ces des mouches appellées Demoifelles; en un mot, ces

## PREFACE.

YXXX mouches font celles qui dans leur premier âge ont été des infectes connus, &, fi je l'ofe dire, célébres fous le nom de Formica-leo.

La figure du Formica-leo n'offre pourtant rien d'abord de fort remarquable, il ne paroit pas mériter plus d'attention qu'un cloporte de médiocre grandeur, qui auroit deux cornes en devant de la tête. Il est né vorace, & doit se nourrir dans tous les temps de sa vie du gibier que la chasse lui sournit; mais il ne scauroit espérer de prendre à la course aucun insecte, même aucun de ceux dont la marche est la plus lente, il ne peut aller qu'à reculons; il lui est impossible de faire un seul pas en avant; mais il sçait dresser un piége aux insectes, au moyen duquel il réuffit à se rendre maître de ceux même qui lui sont supérieurs en force. Ce piége n'est qu'un trou en forme d'entonnoir, creufé dans un fable très-mobile, ou dans une terre seche & pulvérisée : l'entonnoir a deux ou trois pouces de diametre à fon entrée, & a de profondeur les deux tiers ou les trois quarts de son diametre. Le formica-leo se tient à l'affût au fond de cet entonnoir, son corps y est entiérement caché sous le sable, au-dessus duquel ses deux cornes s'élevent ; ce sont deux excellentes armes qu'il peut approcher ou écarter à volonté l'une de l'autre par leur pointe, & avec lesquelles il peut saisir & percer le corps de l'insecte le mieux caparaçonné d'écailles. Malheur à celui, à la fourmi, au cloporte, à la petite chenille, & à tout autre qui, en suivant sa route, passe sur les bords du précipice; ils sont toûjours tout prêts à s'ébouler : l'infecte roule avec les grains de fable qui échappent sous ses pieds, dans la fosse où le lion l'attend. L'animal infortuné ne manque pas de faire tous ses efforts pour se tirer du précipice dans lequel son imprudence l'a conduit, il tâche de grimper le long des parois escarpées;

malgré la pente les grains de fable ne cedent pas toûjours fous ses pieds; lorsqu'il est aussi léger qu'une fourmi, il fait avec succès des pas vers le haut de l'entonnoir. Le formica-leo ne néglige pas alors une resfource qu'il a pour se rendre maître de la proie qui lui échappe : sa tête est platte, maisil peut l'élever en haut, & l'abaiffer avec vîteffe. au moyen d'un col très-mobile, à qui elle tient; avec sa tête, comme avec une pelle, il fait voler du fable en l'air. & cela dans une telle direction, que les grains retombent pour la plûpart sur l'insecte qui grimpe avec beaucoup de peine: ces grains le frappent, & font pour lui ce que feroit pour nous une grêle de pierres. Le formica-leo ne s'en tient pas à ce premier jet de fable, il ne ceffe d'en lancer en l'air de nouveaux, de faire pleuvoir le fable. que lorsque le malheureux insecte a été forcé par des coups redoublés de tomber dans le fond du trou. Dès qu'il y cst, les cornes du formica-leo le faisissfent & le percent. Ces cornes ne font pas de simples armes meurtriéres; le formica-leo n'a pas une bouche ou une trompe placée comme l'est celle du commun des insectes; mais il a pour ainsi dire deux bouehes, une au bout de chaque corne, ou, pour parler plus exactement, chaque corne est une trompe avec laquelle il succe & fait passer tout ce que l'intérieur de l'infecte pris a de succulent. Il le desseche au point de rendre friable celui qui étoit mol, & le jette ensuite hors de l'entonnoir; après quoi il attend patiemment le hazard heureux qui lui en procurera un autre. La grandeur de l'entonnoir a quelque proportion avec celle du formicaleo qui l'habite. De le faire n'est pas pour lui un ouvrage aussi simple qu'on l'imagineroit; il commence par creuser un fossé circulaire qui en limite l'enceinte, au-dehors de laquelle il jette peu à peu le sable ôté de la masse de figure conique qui doit être enleyée : la jambe qui se trouve vers

## PREFACE.

**x**xxviii l'intérieur du trou, charge la tête de sable qu'elle fait ensuite voler dehors. Il marche en tournant autour de la masse de fable, mais en faifant beaucoup de poses, car dès qu'il a fait un pas, il s'arrête pour charger sa tête; enfin, après un grand nombre de tours, tout le fable a été jetté hors du trou. Quand le formica-leo a pris son accroissement complet. il se construit une coque sphérique, dont l'enveloppe extérieure est composée de grains de sable, ou de terre liés ensemble par desfils de soye; mais il employe la soye seule pour en tapisser l'intérieur d'une tenture blanche qui a le luifant du plus beau fatin. La filiére qui fournit la foye, est à fon derrière. Enfin, l'infecte renfermé dans sa coque s'y métamorphose en une nymphe qui devient une demoifelle, dont les couleurs n'ont rien de frappant, elle est presque grise.

C'est l'onziéme Mémoire qui fait passer sous nos yeux un grand nombre d'especes de Demoiselles, dont le corps est paré de belles couleurs souvent rehaussées par un brillant doré ou argenté. Toutes ces demoiselles peuvent être distinguées des autres par le surnom d'aquatiques, non feulement parce qu'elles se tiennent volontiers au bord des rivieres, des ruisseaux, des étangs & des mares, mais fur-tout parce que c'est dans l'eau qu'elles sont nées, & qu'elles ont pris leur accroiffement. Nous les rangeons fous trois genres, dont chacun comprend beaucoup d'especes. Le corps de celles du premier genre, quoique long, l'est moins proportionnellement que le corps de celles des deux autres genres, & est plus gros à son origine qu'à son extrémité, au lieu que celui des autres est tout d'une venuë. La forme de la tête fait diftinguer les demoifelles du fecond genre, de celles du troisiéme : la tête des premiéres est ronde, & celle des autres a plus de diametre d'un côté à l'autre que du devant

au derrière. Les demoiselles des trois genres viennent d'insectes aquatiques, qui dans l'état de vers different peu de ce qu'ils font dans l'état de nymphes. Les vers & les nymphes ont six jambes qui semblent plûtôt faites pour porter des insectes sur terre, que pour les faire nager. Ces infectes respirent pourtant l'eau comme les poissons. mais c'est par leur anus qu'ils la font entrer dans leur corps, comme nous failons entrer l'air par notre bouche dans nos poulmons; c'est aussi par leur anus qu'ils la font fortir par jets. Ce qui est plus particulier, c'est qu'ils portent tous un masque qui ne monte pas à la vérité jusqu'à leurs yeux, mais qui couvre tout le reste du devant de la tête, & fur-tout la bouche qu'ils ont fort grande & bien munie de dents. Ces masques d'ailleurs ne ressemblent pas aux nôtres, ils sont de véritables & belles machines; leur construction est différente dans les trois genres de nymphes qui répondent aux trois genres de demoifelles: ceux des nymphes du premier genre sont faits en devant de casque, & ont sur le front deux especes de volets; l'insecte peut les ouvrir tous deux à la fois, ou n'en ouvrir qu'un seul. Avec ces volets il peut attraper des insectes, & les tenir pendant que les dents les déniccent & les hachent. Les masques des nymphes. tant du second que du troisiéme genre, à la place des volets ont de grands crochets singuliérement contournés, & disposés de manière qu'ils ne paroissent ce qu'ils sont, que lorsque la nymphe veut s'en servir pour prendre des insectes. Quand ces demoiselles ont fini leur croît, elles abandonnent l'eau, elles grimpent sur quelque plante exposée au soleil, & s'y cramponnent ayant la tête en en-haut. Après y être restées tranquilles pendant plus ou moins d'heures, le moment arrive où elles vont changer d'état : il se fait sur le corcelet une sente qui bien tôt

s'allonge, gagne la tête, & s'étend ensuite de chaque côté julqu'aux yeux. Par cette fente sort la mouche qui doit être une demoiselle: les aîles se déplient, se séchent, & deviennent en état de la porter dans les airs, & de l'y soûtenir. Les demoiselles s'y tiennent volontiers pour une fin semblable à celle qui y fait rester les oiseaux de proye; elles fondent fur les mouches & fur les papillons qui en volant passent à portée d'elles. Les mâles contre la régle presque générale pour les autres insectes, sont souvent plus gros que les fémelles, & au moins presqu'aussi gros; ils les cherchent avec ardeur. Soit que la fémelle qui a befoin d'être fécondée, se tienne en l'air, soit qu'elle s'arrête fur quelque plante, elle en a bien-tôt un, & souvent plusieurs qui volent autour d'elle. Celui qui sçait mieux diriger son vol, se pose sur la tête de la fémelle qu'il saisit avec ses six jambes: pendant qu'il lui tient la tête, il recourbe son corps en boucle presque fermée, & cela pour en ramener le bout sur le col de la fémelle; son but est de le faire paffer entre deux crochets qui le serrent de chaque côté. Cela fait, la fémelle ne peut plus lui échapper, les jambes du mâle peuvent abandonner, & abandonnent la tête qu'elles tenoient saisse, il redresse son corps au bout duquel la fémelle est bien arrêtée par le col. On voit voler ainsi en l'air des paires de demoiselles dont l'une, la fémelle, est à la file de l'autre. De quelque côté qu'il plaise à ce mâle de voler, la fémelle est obligée de le suivre, il s'est rendu maître d'elle. Il n'est pourtant pas en son pouvoir de finir l'opération par laquelle l'Auteur de la Nature a voulu que l'espece fût conservée; la jonction par laquelle elle peut être achevée, dépend de la volonté de la fémelle, & elle seule peut la rendre complette. C'est près du derriére de celle-ci qu'est l'ouverture par laquelle les œufs doivent fortir, & par laquelle

laquelle ils doivent avoir été fécondés auparayant; elle est placée comme elle l'est communément dans les autres insectes. Mais les parties du mâle qui operent la fécondation, font tout autrement situées que dans les mâles des autres mouches; elles font près du bout du corps de ceux-ci, & près de l'origine du corps de la demoiselle mâle, tout près du corcelet. Pour que l'accouplement se fasse, il faut donc que le bout du derriére de la fémelle vienne s'appliquer fous le ventre du mâle, tout près de son corcelet; il faut que ce soit la fémelle elle-même qui conduise là le bout de son derrière; c'est ce que le mâle desire d'elle, & c'est à quoi elle se refuse d'abord. C'est pour l'y engager par ses caresses, si c'en est une parmi ces insectes de serrer le col, ou pour l'y forcer par ses importunités, que le mâle la promene en l'air. Ceux de certaines especes conduisent leur sémelle sur une plante à laquelle ils vont s'attacher : là le mâle recourbe fon corps pour inviter la fémelle à courber le sien; enfin celle-ci vaincue par des agaceries tendres, ou par le desir de devenir libre, se rend après s'être souvent désendue plus d'une demi-heure; elle recourbe fon corps, elle en fait paffer le bout sous celui du mâle, & le conduit jusqu'auprès du corcelet : là l'union intime s'acheve. Les corps des deux demoifelles font alors contournés de façon qu'ils forment un las en cœur: c'est dans l'échancrûre du cœur que se trouvent la tête de la fémelle & le derriére du mâle, qui n'abandonne pas le col de celle-ci; la tête du mâle est à la pointe du las. L'accouplement dure quelquesois une heure & plus; après qu'il est fini la fémelle peut aller confier à l'eau même, ou à quelque plante qui en est baignée, les œufs d'où fortiront des vers qui après avoir vécu & crûpendant près d'une année à la manière des poissons deviendront à leur tour des demoiselles.

xlii C'est encore dans l'eau que vivent pendant tout le temps qu'ils ont à croître, des insectes dont le douziéme Mémoire nous donne l'histoire, qui deviennent des mouches qui n'ont rien de plus singulier à nous offrir que la courte durée de leur vie de mouche; elle n'est pas affés exprimée par le nom d'éphémeres qu'on leur a imposé. Une vic d'un jour est par rapport aux mouches de quelques-unes de ces especes, ce que la vie des Patriarches a été par rapport à la longueur de la nôtre : le cours naturel de celle de certaines éphémeres, n'est que de peu d'heures, & même de moins d'une heure. Il y a pourtant des mouches, qui ont d'ailleurs les caractéres des éphémercs, qui vivent communément plusieurs jours. Toutes ont été d'abord des fix-pieds ou vers hexapodes; ces vers se transforment ensuite en des nymphes d'une figure peu différente de la leur, & qui comme eux, marchent sur fix jambes. Elles & les vers ont des ouïes, ainsi qu'en ont les poissons, mais placées en-dehors du corps : chacun des six à sept premiers anneaux en a une de chaque côté. Ces ouïes au premier coup d'œil paroissent des houppes. de poils, quelques-unes en sont aussi, mais d'autres sont de petites palettes en manière de seuilles; d'autres sont échancrées. On s'arrête volontiers à considérer avec quelle vîtesse l'insecte les agite lorsqu'il est en repos. Quelques nymphes. d'éphémeres les tiennent couchées sur leur dos, d'autres les portent paralleles, & d'autres perpendiculaires au plan sur lequel elles se tiennent posées. Ces différents ports des ouies nous ont mis en état de distinguer trois genres de nymphes. Il y en a des especes des unes & des autres qui font errantes, qui nagent & qui marchent dans l'eau, qui y vont fur des plantes, qui se cachent sous des pierres: mais d'autres dont les premiéres jambes sont des inftruments propres à fouiller la terre, & qui en devant de.

la tête ont deux crochets encore plus propres à un parcil usage, se font chacune un trou dans les berges des rivieres, où elles se tiennent assés constamment. Les berges des bords de la Seine & de la Marne font criblées au-deffous du niveau de l'eau, de trous qui se touchent, sur-tout dans les endroits où il y a des lits de glaife, ou d'une terre compacte. La direction de chaque trou est pour l'ordinaire horifontale; il est moins simple que ceux que se creusent la plûpart des autres insectes; le même a deux ouvertures, & est divisé dans presque toute sa longueur; en deux branches paralleles, par une mince cloifon de terre. Les insectes qui habitent de pareils trous le long des bords de la Seine & de la Marne, font ceux à l'histoire desquels nous nous sommes le plus arrêtés; elle nous fournit peu de faits pour tout le temps où ils font fous l'eau, quoiqu'ils y vivent environ deux ans: ils se nourrissent de la terre même du trou où ils sont logés. Les faits les plus intéressants qu'ils ont à nous offrir, se passent en moins d'une heure, c'est-à-dire, depuis le moment où ils commencent à se transformer en mouches, jusqu'à celui où les fémelles ont pondu leurs œufs, après quoi il ne leur reste plus qu'à mourir. Tout doit s'achever promptement dans des mouches si pressées de vivre. Elles ont quelque chose de la forme des papillons, & doivent être mises au rang des mouches papillonnacées; elles sont aussi grandes que des papillons d'une grandeur peu audesfous de la médiocre. Leurs aîles supérieures d'un blanc jaunâtre, ont de l'ampleur; leur corps est long & terminé par une queuë beaucoup plus longue; celle des sémelles est faite de trois filets égaux: le filet du milieu de la queuë des mâles, est court en comparaison des deux autres. Ces mouches donnent chaque année fur les bords de la Seine & de la Marne aux environs de Paris, un

fii

spectacle singulier pendant trois à quatre jours de suite, qui tantôt viennent avant, & tantôt après la mi-Août.

Lorsque le solcil est couché, il y a des heures où il paroît en l'air une quantité si immense de ces mouches, que pour s'en faire une juste idée, il faut se rappeller ces jours d'hiver où la neige tombe à plus gros floccons, & plus pressés les uns contre les autres. La terre n'est pas alors plus vîte couverte de neige qu'elle l'est d'éphémeres dans les soirées dont nous parlons. Les nymphes qui sont fous l'eau attendent que la nuit foit venue pour se métamorphofer. En 1738, les plus diligentes quitterent leur dépouille après huit heures du foir, & les plus pareffeuses vers les neuf heures. Cette opération difficile pour la plûpart des autres infectes, & fouvent longue, est facile pour ceuxci, & très-courte. Les nymphes se sont à peine élevées à la surface de l'eau, que leur fourreau se brise, & que par la fente qui s'y est faite, fort une mouche dont les aîles se développent dans le même instant, & qui des qu'elles sont développées, sont en état de la porter en l'air; aussi prend-elle l'essor sur le champ. Des milliers ou plûtôt des millions de nymphes se rendent en même temps à la furface de l'eau, & devenues mouches s'élevent dans l'air qui en est bien-tôt rempli. Mais comme elles ne s'y peuvent foûtenir long-temps, une abondante pluie de ces mouches ne tarde pas à tomber. En moins d'un quart d'heure j'en ai vû des tas de fept à huit pouces d'épaisseur se former à mes pieds. La quantité de mouches qui paroît alors, n'est pas concevable, elles tombent auprès de tous les corps qu'elles ont touchés. Les fémelles ne cherchent qu'à faire leurs œufs, elles sont si pressées de s'en délivrer, que celles qui font tombées à terre, les y laissent; mais les autres vont pondre les leurs dans la riviere. Pendant qu'elles voltigent près de la furface de l'eau,

elles font fortir à la fois de leur corps deux grappes, dont chacune contient environ trois cens cinquante crufs. C'ef affaire d'un moment: un autre infecte ne pond guéres plus vite un feul cut, que cette mouche en pond autour de fept cens. Swammerdam a prétendu que ces œufs étoient fécondés, comme on croit communément que le font ceux des poilfons, par un lait jetté deffus après qu'ils font fortis du corps de la mere, ce qui me paroit combattu par beaucoup de difficultés. Quoique la lumière d'un flambeau ne foit pas favorable pour obferve ce qui fe paffe parmi des infectes dont le nombre met tout en confusion, j'ai cru voir de courts accouplements: s'il y en a, ils doivent être plus courts qu'aucun de ceux qui font connus.

Il y a des éphémeres de certaines especes, qui après être devenues ailées, ont encore à quitter une dépouille; quelque minces que leurs ailes ayent paru d'abord, & quoique la mouche s'en soit servie pour voler, elles étoient pourtant, comme toutes les autres parties du corps, recouvertes chacune d'un sourreau que la mouche laisse. Celles que j'ai vdes dans la nécessité de se défaire de cette dernière dépouille, vivent pendant plusseurs jours, & ce n'est quelquesois que plus de vingt - quarte heures, ou même deux sois vingt - quatre heures après qu'elles sont devenues mouches, qu'elles strient d'un dernier vêterment complet, mas extrêmement mince.

Nous revenons dans le treiziéme Mémoire à de fort petits infectes, dont nous avons traité très au long dans le troiliéme volume, qui me font que trop communs dans la campagne, & fur-tout dans nos jardins; nous y revenons aux pucerons. Nous avons affés dit ailleurs que le mombre de leurs effecces elt prodigieux. Parmi ceux de shaque effoce, il y en a de non-ailés, & d'autres qui ont.

quatre aîles transparentes : les pucerons sont donc des mouches. Ce qu'ils ont de plus singulier, & on peut dire de plus étrange à nous apprendre, n'a été que soupçonné dans le volume qui vient d'être cité: nous y avons dit que toutes les especes de pucerons que nous connoissions, étoient vivipares, & que dans chaque espece les aîlés & les non-aîlés mettoient au jour des petits vivants; mais nous fommes restés indécis sur l'article le plus important, fur celui de leur fécondation. Jusqu'ici tout a prouvé la nécessité du concours de deux individus de la même espece pour la propagation de chaque espece. On croyoit que l'Auteur de la Nature avoit voulu que cette loi fût générale: si elle avoit eu à souffrir des exceptions, il sembloit que c'eût dû être dans les genres d'insectes, dont chaque individu a en lui les deux fexes réunis; cependant des individus mâles & fémelles en même temps, comme les limacons, les limaces, les vers de terre, &c. font dans l'impuissance de se féconder eux-mêmes; ils sont comme les autres foûmis à la loi de l'accouplement. Divers faits & pluficurs observations m'ont forcé néantmoins de foupconner que les pucerons lui avoient été foustraits, qu'ils étoient des hermaphrodites du genre le plus singulier, qu'ils sc suffisoient à eux - mêmes. Heureusement qu'il n'étoit pas difficile d'imaginer des expériences propres à confirmer ce soupçon, ou à le détruire, il ne s'agissoit que de faisir un puceron dans l'instant où il venoit de sortir du corps de sa mere, de le faire croître & de lui faire passer ses jours dans une solitude où il ne lui sût pas permis d'avoir communication avec un autre infecte de son cfpece, ni même avec infecte quelconque de grandeur fenfible. J'ai dit que j'avois tenté ces expériences, mais que divers accidents avoient fait périr les pucerons tenus en folitude, avant qu'ils fussent parvenus à l'âge où ils mettent

des petits au jour. J'ai exhorté ceux qui travaillent au progrès de l'histoire naturelle, à répéter cette expérience. M. Bonnet de Géneve a été le premier qui l'ait faite avec toutes les précautions & la circonspection qu'elle demandoit; aussi ses peines & ses soins ont été récompensés comme ils le méritoient. Il a eu le plaisir de voir accoucher un puceron du fusain qui depuis l'instant de sa nailfance, avoit été gardé dans un lieu où il n'avoit pu avoir de commerce avec aucun autre puceron. Il ne s'en est pas tenu à cette seule expérience, il l'a répétée plusieurs fois avec succès, & sur des pucerons de différentes especes; elle a été faite aussi par d'autres excellents observateurs. à Strasbourg par M. Bazin, & à la Haye en Hollande, par M." Trembley & Lyonet. On eût eu un juste reproche à me faire si je ne l'eusse pas tentée de nouveau : elle m'a enfin réussi comme à ces M." j'ai eu à mon tour le plaisir de voir mettre un petit au jour par un puceron du pavot. qui n'étoit né que depuis sept jours qu'il avoit passés dans la plus parfaite solitude. Les moyens qui ont été pris par les différents observateurs, pour ôter toute communication au puccron nouveau-né, avec ceux de son espece, sont décuts dans le Mémoire : ces moyens n'ont pas été les mêmes; mais tous étoient très-fûrs. Enfin, l'expérience a été faite avec fuccès fur des pucerons d'especes différentes; ainsi il est très-prouvé qu'il y a dans la Nature plufieurs especes d'un genre d'insectes qui, sans avoir été fécondés par l'accouplement, mettent des petits au jour. Dès-là il étoit très-probable que le genre des puccrons n'étoit pas le seul auquel cette propriété avoit été accordée; aussi a-t-on découvert depuis d'autres insectes de genres fort différents du leur, dont chaque individu est fécond par lui-même.

Le quatorzième & dernier Mémoire est un supplément

à ceux que nous avons donnés dans le quatriéme volume fur l'histoire des mouches à deux ailes: il nous apprend la manière fingulière dont naît une mouche de leur classe, de médiocre grandeur, connuë de ceux qui aiment les chevaux ; elle est de celles qui les tourmentent le plus. On l'appelle en quelques cantons de la France, mouche Bretonne, & dans d'autres, mouche d'Espagne; mais en lui imposant le nom de mouche araignée j'ai voulu lui en donner un qui rappellât l'image de son corps applati, comme l'est celui des araignées de quelques especes: il a plus de confiftance que celui des mouches ordinaires, les doigts ont peine à l'écraser. Mais ce n'est pas par sa forme que cette mouche mérite notre attention, c'est par sa façon de naître qui affûrément tient du prodige. S'il y a une loi de la Nature qu'on eût cruë hors de toute exception, c'est celle qui veut que l'animal naissant ait à croître, qu'il foit plus petit que pere & mere. Si quelqu'un au retour d'un voyage en des pays très-éloignés & peu fréquentés, osoit nous raconter qu'il a vû un grand oiseau, une poule, par exemple, d'une certaine espece, qui pond un œuf d'une groffeur démesurée, duquel sort un poulet, qui dès l'instant qu'il est hors de la coque, n'a plus à croître, parce qu'il égale sa mere en grandeur, ou même le coq par qui elle a été fécondée; si quelqu'un, dis-je, ofoit nous rapporter un pareil fait, croirions-nous qu'il méritât d'être écouté! Quand il l'attribueroit à l'oiseau de la plus petite espece, à un colibri, ou à un oiscaumouche, son récit ne nous en sembleroit pas moins fabuleux. L'imagination ne sçauroit se prêter à concevoir un animal qui dès le moment de sa naissance, a toute la grandeur de son pere ou de sa mere: qu'on veuille nous le faire croire d'un éléphant, d'un colibri, ou d'une mouche, la difficulté sera par-tout la même. Il est pourtant très-vrai.

très-vrai, & je n'oserois l'affûrer, si pour le revoir il falloit aller aux Indes, qu'il y a une mouche, c'est notre mouche araignée, qui pond un œuf fi gros qu'on a peine à concevoir qu'il ait pu être contenu dans son corps. Sa coque est noire, luifante, dure & incapable d'extension; auffi l'œuf conserve-t-il la forme & le volume qu'il avoit forfqu'il a été pondu. Il vient cependant un temps où il en fort une mouche qui, dans l'instant de sa naissance, est dans le cas du poulet qui naîtroit poule parfaite, ou coq parfait. J'ai comparé plufieurs fois la mouche naiffante avec les meres mouches, & les mouches mâles de cette espece, sans avoir jamais trouvé aucune différence sensible entre sa grandeur & celle des autres. Des mouches araignées d'une espece plus petite que la précédente, fe tiennent dans les nids des hirondelles qu'elles chargent du foin de couver leurs œufs: ils font pour l'essentiel femblables à ceux des mouches araignées des chevaux, & il fort de même de chacun une mouche qui dès qu'elle est éclose, a la grandeur de la mere, ou celle du pere.

Après nous avoir fait connoître des animaux qui devienment féconds fans accouplement, après nous en avoir montré d'autres qui dès le moment de leur naiffance, égalent
en toutes dimenfions le pere ou la mere à qui ils la doivent,
l'ilfoire des infectes pourroit elle encore nous offrir des
prodiges capables de nous étonner! Elle en a néantmoins un autre à nous apprendre auquel nous n'avons pas
encore été affés préparés par ceux dont il vient d'être fait
mention. Il faut porter la foi humaine plus loin qu'il
n'eft permis à des hommes éclairés, pour le croire fur le
premier témoignage de celui qui le raconte, & affüre
l'avoir vû. Peut-on fe réfoudre à croire qu'il y ait dans
la Nature des animaux qu'on multiplie en les hacliant,
pour ainfi dire, par morceaux! Que d'un animal on puille

en avoir deux complets après un temps affés court, en le coupant en deux parties! Oue si on le coupe en trois, on aura trois animaux semblables & égaux à celui qui a été divisé! Qu'enfin il y a tel animal qui étant divisé en 8, 10, 20, 30 & 40 parties, est multiplié autant de fois! chaque huitiéme, chaque dixiéme, chaque vingtiéme, chaque quarantiéme, devient un animal semblable à celui dont il a été une petite portion. Il est cependant certain que des insectes peuvent nous faire voir un phénomene si peu concevable : ils ont la propriété très-admirable, même dans les plantes, de pouvoir être, pour ainsi dire, multipliés par boutures. Ceux à qui elle a été accordée, ne sont pas affujettis à paffer par différentes métamorphofes; ils ne sont donc pas de ceux dont il s'est agi dans ce Volume & dans les précédents, ni de ceux même dont il s'agira dans le Volume qui fuivra celui-ci; car après y avoir traité des fourmis, nous viendrons aux insectes dont les aîles sont recouvertes par des fourreaux, soit crustacées ou écailleux, foit membraneux, & tous ces infectes ont à fubir des transformations. Ce ne fera que dans le dernier Volume que nous parlerons des animaux qui conservent pendant toute leur vie la forme qu'ils avoient en naissant ; & c'est à des especes de ces derniers qu'on a découvert la propriété de pouvoir être multipliés par une voye qu'on ne croyoit efficace que pour les faire périr. Nous n'avons pas jugé néantmoins devoir différer jusqu'à ce que la suite de notre ouvrage nous eût conduits à donner l'histoire de ces insectes, à attester la vérité d'un fait qui a intéressé la curiolité de tous ceux qui en ont entendu parler. La nécessité de le faire plûtôt m'a été montrée par le grand nombre de questions qui m'ont été faites, soit verbalement, soit par écrit, sur sa réalité. Autrefois c'étoit peut-être un titre à un fait pour être cru, que d'être merveilleux; mais

ce qui m'a paru prouver à l'honneur de notre siècle, que généralement parlant, on est parvenu à scavoir douter, c'est que quoique la découverte des insectes qu'on multiplie en les coupant par morceaux, ait fait une nouvelle dont on s'est beaucoup entretenu à la Cour & à la ville, cependant je n'ai vû aucune perfonne qui l'ait cruë fur le premier récit qu'elle en avoit oui.

D'ailleurs on ne sçauroit trop tôt rendre très-publique une découverte qui à la vérité déroute nos anciennes idées, & nous jette dans de nouveaux embarras fur la nature des animaux & fur leur conformation la plus intime, mais qui étend nos vûës & peut nous en faire naître de nouvelles. Au moins nous apprend-elle que toutes les merveilles que nous avons entrevûes dans l'organifation de certains animaux, ne font rien en comparaison de celles qui y existent réellement. Au reste ce n'est pas affés d'atteffer la vérité d'un fait si étrange, il est nécessaire & juste de mettre en état de le voir & revoir, ceux qu'on veut convaincre de fa réalité.

Un hazard a pu seul donner occasion de faire une découverte que la raison permet à peine de croire après qu'on l'a vûë; mais ç'a été un de ces hazards qui ne s'offrent qu'à ceux qui font dignes de les avoir, ou plûtôt, qu'à ceux qui sçavent se les procurer. M. Trembley qui fait actuellement sa résidence à la Haye en Hollande, instruit que dans différentes eaux on trouve différentes especes d'insectes qui méritent d'être étudiés, voulut connoître celles qui se tenoient dans l'eau d'un fossé, qui étoit couverte de lentilles; il en remplit un vase de verre, & n'oublia pas d'y mettre flotter de la lentille. Il ne fut pas long-temps fans appercevoir de petits corps d'un beau verd, dont plusieurs s'attacherent contre ses parois transparentes du vase; ils lui parurent mériter son attention; ils étoient mols, & fans changer de place ils pouvoient prendre successivement de nouvelles formes. Sous celle qui étoit la mieux terminée & la plus allongée, chaque petit corps reffembloit affés à un cylindre dont un des bouts étoit appliqué contre les parois du vafe, & dont l'autre jettoit des especes de branches, ou plûtôt des cornes, tantôt plus & tantôt moins longues, dont le nombre n'étoit pas toûjours égal; quelquefois sept à huit se montroient en même temps; quelquefois il n'en paroiffoit que deux ou trois, & quelquefois toutes étoient cachées. Ces corps de cylindriques pouvoient devenir coniques, & se changer en des cones si applatis, que de longs de cinq à fix lignes qu'ils avoient été, ils fe réduisoient à l'être de moins d'une ligne: il étoit aussi en leur pouvoir de prendre beaucoup d'autres figures. Quoiqu'ils se tinssent ordinairement dans une même place, M. Trembley découvrit qu'ils avoient un mouvement progressif, à la vérité très-lent ; il s'assura même qu'ils cherchoient la lumière, qu'ils quittoient le côté du vase qui étoit dans l'obscurité, pour se rendre sur le côté le plus éclairé. Malgré leur mouvement progressif. & malgré leurs changements de forme, M. Trembley douta s'il devoit les prendre pour des animaux, ou s'il ne devoit pas plûtôt les regarder comme des plantes d'un genre de fenfitives, qui avoient un fentiment plus exquis que ne l'ont celles dont les racines fout fixées en terre, & qui étoient capables d'exécuter des mouvements qu'il n'est pas possible aux autres de faire. Ces petits corps ne reffemblent fous aucune de leurs formes, aux animaux qui se présentent ordinairement à nos yeux. Il a été heureux que M. Trembley ait seu douter, & qu'il ait cherché à se tirer de son incertitude. Il eut recours au moyen qui sembloit le plus propre à décider la question qui le tenoit

en suspens; il coupa en deux transversalement quelquesuns de ces petits corps, espérant que s'ils étoient des plantes, chaque moitié étant remife dans l'eau, continueroit d'y végéter, & qu'il s'y referoit une nouvelle partie femblable à peu-près à celle dont elle avoit été léparée. Il se fit aussi dans chacune une reproduction, & plus promptement qu'on ne s'y scroit attendu. Les cornes manquoient à l'une; après un jour ou deux, des cornes repousserent sur le bout de celle-ci, fait par la section. L'autre partie, celle à qui les anciennes cornes étoient reflées, avoit befoin que son bout produit par la section fe refaçonnât de maniére à devenir propre à s'attacher contre le verre ; il fut refaçonné en moins de vingt-quatre heures. Pendant que cela fe paffoit, pendant que chaque partie croissoit pour redevenir un corps complet, & que M. Trembley continuoit journellement de couper de ces petits corps, il ne celfoit pas de confidérer ceux qu'il avoit laissé entiers; tous les jours ils lui montroient de nouvelles manœuvres, comme pour le forcer à reconnoître qu'ils étoient de vrais animaux. Mais cette fage défiance sans laquelle on ne sçauroit avoir des observations fûres, cette défiance qui doit s'augmenter à mesure que les faits se présentent avec un plus grand air de merveilleux, ne permit pas d'abord à M. Trembley de décider sur la nature de ces petits corps d'une forme si différente de celle des autres animaux qu'il avoit eu occasion de voir, & dans lesquels il trouvoit une propriété In furprenante & qu'on croyoit n'appartenir qu'aux feules plantes: il desira que je l'aidasse à prononcer; après m'avoir fait part dans le mois de Décembre 1740, de ses observations, il me fit parvenir par la poste plusieurs de ces petits corps finguliers dans une bouteille pleine d'eau: je les reçus pleins de vic. Malgré ce qu'il m'avoit écrit liv

du prodige qu'ils lui avoient fait voir, je ne pus leur refuser une place parmi les insectes aquatiques. L'Académie à qui je sçavois faire plaisir en les lui montrant, & à qui j'en fisbien davantage en lui communiquant les curieuses observations de M. Trembley, les regarda aussi comme des animaux. De concert avec M. Bernard de Juffieu qui en avoit observé aux environs de Paris, & fait dessiner une espece du même genre, mais plus grande, & d'une autre couleur, je leur imposai le nom de Polypes, parce que leurs cornes nous parurent analogues aux bras de l'animal de mer qui est en possession de ce nom. M. Trembley l'adopta d'autant plus volontiers, que ses observations affiduës lui firent bien-tôt découvrir que ces petits corps ou polypes d'eau douce, étoient voraces, que leurs cornes étoient de vrais bras avec lesquels ils sçavoient attraper des infectes qui fouvent n'étoient guéres plus petits qu'eux, & qu'ils avaloient cependant tout entiers.

Les premiers que je reçus, périrent chés moi, peut-être parce que je ne lçus pas les nourrir; mais M. Trembley ne tarda pas à m'en procurer d'autres en état de foûtenir cette opération dont j'étois fi impatient de voir le fuccès. Il n'est aucune expérience qui demande moins d'appareil; tout se réduit à couper un polype en deux transversalement, soit avec un canif, soit avec des ciscaux, enfin avec un outil tranchant quelconque, & à mettre les deux parties qu'on a séparées s'une de l'autre, dans un ou deux petits vases pleins d'eau, mais peu prosonds, où on puisse les vases pleins d'eau, mais peu prosonds, où on pas possible de soupconner que dans une expérience si simple, quelque circonstance est put s'âre illusion, même à un obsérvateur beaucoup moins éclair & moins attentif que M. Trembley. J'avouë pourtant que lorsque je vis

pour la premiére fois deux polypes se former peu à peu de celui que j'avois coupé en deux, j'eus peine à en croire mes yeux; & c'est un fait que je ne m'accoûtume point à voir, après l'avoir vû & revû cent & cent fois. Non feulement d'un polype coupé en deux ou en trois transversalement, on a souvent au bout de peu de jours deux ou trois polypes, mais les morceaux d'un de ces insectes coupé longitudinalement, deviennent de même des complets, & plus vite encore : en moins de vingt-quatre heures chaque moitié se trouve en état d'attraper d'autres petits animaux, de les avaler & de les digérer. Cette derniére façon de les couper, a même fait imaginer une manière aifée de faire des monftres beaucoup plus composés que ceux dont la Nature nous a donné jusqu'ici des exemples. Selon le bout par lequel on commence des fections longitudinales qu'on ne pouffe pas jusqu'à l'autre bout, on voit dans la fuite plufieurs têtes fur un même corps, ou plusieurs corps appartenants à une seule tête. Mais je n'ai garde d'entrer actuellement dans le détail de ces fingularités, & d'un grand nombre d'autres extrêmement furprenantes que nous offrent de petits animaux qu'on n'avoit presque pas appercûs jusqu'ici; on en sera instruit par l'histoire complette de ces polypes, à laquelle M. Trembley met actuellement la dernière main : le public l'attendroit avec une extrême impatience, s'il fçavoit comme je le sçais, combien elle doit sui apprendre de faits curieux, & avec quel plaifir il lira les observations fines, au moyen desquelles M. Trembley est parvenu à voir tant de fingularités.

Dès que la découverte de M. Trembley fut connuë des Sçavants qui fe plaifent à étudier les infectes, ils jugerent que les polypes ne devoient pas être les feuls auxquels il cut été accordé de pouyoir être multipliés d'une Ιv

façon si étrange. Plus on examine les productions & les opérations de la Nature, & plus on reste convaincu qu'il ne s'y trouve rien d'unique. Un grand nombre d'infectes aquatiques furent bien-tôt expofés à périr cruellement fous l'instrument dont on se servoit pour essayer de les multiplier. M. Bonnet ne fut pas long-temps néantmoins sans découvrir une espece de vers, longs quelquesois de plus de 15 à 16 lignes, mais très-déliés, qui se tiennent au fond de l'eau dans la bouë, pour la multiplication de laquelle on travaille utilement, forfqu'on en met les individus en piéces. Après s'être affûré qu'un de ces vers partagé en deux, devenoit deux vers en affés peu de temps, il pouffa ses expériences plus loin, & elles lui apprirent que d'un même ver on pouvoit en avoir quatre, huit, si on le coupoit en un pareil nombre de parties, que même des vingtiémes & de plus petites parties pouvoient devenir des vers parfaits. Des expériences semblables réuffirent à M. Lyonet, fur des trentièmes, & même fur des quarantiémes parties de vers d'une espece plus grande que celle dont il vient d'être parlé: leur longueur est d'environ trois pouces & demi, & leur groffeur est à peu-près celle de la chanterelle d'un violon. M. Lyonet s'étant servi de ces vers pour nourrir des nymphes de demoifelles aquatiques des 1739, remarqua avec furprife que la partie antérieure de quelques-uns des premiers vers, dont le bout postérieur avoit été mangé apparemment par les nymphes des demoifelles, reftoit fur le fond du bacquet fans y périr; il remarqua de plus que la partie postérieure du corps de quelques vers entiers, étoit d'une couleur plus claire que celle de l'antérieure, ce qui fui fit soupçonner que le bout rompu avoit repouffé: il m'a fait l'honneur de m'écrire que dès-lors il en fu l'expérience, qui lui réuffit; mais ce ne fut que vers la fin de l'hiver 1741, qu'il se mit à la répéter, & qu'il qu'il la pouffa jufqu'à faire une famille de vers, d'un feul ver haché en trente ou quarante morceaux. Le Pere Mazolleni Prêtre de l'Oratoire, grand amateur de l'hifloire naturelle, qui demeure à Rome, méritoit de favoir des premiers la fingularité nouvellement découverte. Il n'ent pas été plûtôt infiruit par une de mes lettres, que d'un feul infecte on en pouvoit faire pluficurs, en divifant fon corps en pluficurs parties, qu'il coupa en trois des vers aquatiques un peu moins grands que les vers de terre ordinaires, mais qui d'ailleurs leur font femblables; il eut bien-tôt le plaisfir de voir la reproduction qui commençoit à fe faire dans chaque portion, & au moyen de laquelle elle devoit devenir un animal complet.

Après avoir rapporté ce que des Sçavants auxquels on doit une pleine confiance, m'ont appris qu'ils avoient vû, je ne daignerois pas faire mention de ce que j'ai vû moimême, s'il ne s'agissoit que de prouver que la propriété de devenir un animal complet, réfide dans chaque portion du corps de certains animaux, qu'un tronçon de leur corps, quelque part qu'il ait été pris, pousse par son bout antérieur une tête & une partie antérieure complette, & qu'il pousse par l'autre bout une queuë, ou une partie postérieure; mais on doit être curieux de sçavoir quelles font les especes, & fur-tout quels sont les genres d'insectes auxquels une si singulière sécondité a été accordée. Je l'ai trouvée à trois différentes especes de polypes, & peutêtre ne manque-t-elle à aucune de celles d'un genre d'animaux si aisé à caractériser par la bizarrerie de sa forme. Il n'est pas aussi facile de caractériser (au moins pour y parvenir faudroit - il s'étendre plus que je ne me fuis proposé de le faire ici) les différentes especes de vers sans jambes, dont les unes ont une forme telle précisément que celle des vers de terre, & dont les autres par la figure Tome VI.

lviij

de leur corps & fur-tout par leur vivacité, ressemblent plus de petites anguilles: parmi les unes & les autres il y en a de brunes, de rougeâtres, de blancheâtres, & de différentes grandeurs. Mais ce qui peut encore aider à faire distinguer les uns des autres les vers de ces différentes especes, c'est qu'il y en a qui se tiennent au milieu de l'eau; d'autres rampent sur le fond; d'autres restent entiérement cachés fous la bouë, & d'autres n'y font enfoncés qu'en partie; ils élevent le reste de leur corps au-dessus, & lui font faire des ondulations continuelles. J'ai fait desessais sur plusieurs especes de ces insectes, dont le succès me dispose à croire qu'on regardera à l'avenir comme des especes qui ont été exceptées de la régle générale. celles de l'un & de l'autre genre dont les portions en lesquelles leurs individus auront été divisés, ne seront pas, pour ainsi dire, des boutures propres à donner des animaux parfaits & semblables en tout à celui dont elles ont été une partie, & quelquefois assés petite.

Il y a pourtant des genres d'infectes, dont quelques especes seulement ont en parage la propriété d'être multipliées par des sections. Les especes de sangsués, par exemple, les plus connués, les plus grandes & les plus communes, des especes de médiocre grandeur, & d'affés petites & plus rares, se font mal trouvées de mes épreuves; quoique les portions en lesquelles je les ai coupées, ayent ouvent vécu pendant plusieurs jours, & quelquesois pendant plusieurs semaines, elles ont péri sans que ce qui leugmanquoit ait paru commencer à se former. Peut-être pourtant croina-t-on devoir placer dans le genre des fangsués des insectes d'une très-petite espece, pour qui, d'être coupés en deux, trois ou quatre parties, n'est qu'un bien, si c'en et un pour eux de se multiplier. Je les appelle des Jangsués-simaces, parce qu'elles ont quelque

chose d'une très-petite limace; jamais elles ne s'allongent autant que les sangsues, & elles marchent en gliffant. Entre les figures sous lesquelles elles se montrent succesfivement, elles en prennent volontiers une qu'on ne voit jamais aux autres fangfues; leurs deux bouts font alors coupés quarrément, & leurs côtés sont aussi en ligne droite: au milieu du bout antérieur paroît quelquefois une pointe triangulaire & charnuë, & de chaque côté fort aussi en devant une pointe charnuë.

Dans le genre des insectes qui doivent le nom de Mille-pieds au grand nombre de jambes dont ils font pourvûs, & malgré lequel ils ne font que ramper, dans ce genre d'infectes, dis-je, il y en a d'aquatiques auffi déliés qu'un fil, & qui n'ont guéres que fept à huit lignes de longueur. En devant de la tête, ils portent une espece de trompe ou de dard charnu aussi long que le quart ou le tiers du corps, qu'on ne trouve pas aux mille-pieds des autres especes. Ils tiennent cette partie qui est très-organifée, dans une agitation continuelle, & s'en servent pour se faisir de très-petits insectes dont ils se nourrissent. J'ai coupé plusieurs fois de ces mille-pieds en deux parties, & j'ai fuivi avec plaifir le progrès de l'accroiffement qui s'est fait en chaque moitié; souvent en moins de dix à douze jours elle est devenuë un insecte complet, malgré le grand nombre de parties extérieures, & malgré la quantité de jambes qui devoient y pouffer, malgré ce dard fingulier où cette trompe qui devoit se former au bout qui devenoit la tête, & qui avoit été auparavant au milieu du corps. Les expériences que j'ai fait faire fur des millepieds de mer, d'une toute autre longueur, fur de ces mille-pieds longs de sept à huit pouces, n'ont pas eu le même fuccès; mais les effais n'ont peut-être pas été encore affés répétés ni affés fuivis.

1x

o. du

J'ai pourtant pensé qu'il y avoit des especes d'animaux de mer, beaucoup plus grandes que toutes celles d'eau douce sur lesquelles on a fait des épreuves, qui pouvoient être multipliées par des sections. Dans le volume des Mémoires de l'Académie de 1710 \*, j'ai parlé de quelques especes d'animaux de mer qui ont été nommés des orties, dont j'ai même fait graver des figures \*; quand ces orties s'ouvrent & qu'elles épanouissent, pour ainsi dire, leurs cornes, elles imitent une fleur. Il y en a de plus groffes que des oranges d'une groffeur médiocre. Je crus pouvoir prédire à l'Académie, que ces orties se trouveroient dans la classe des insectes qui ont un si grand fond de reproduction. Ce qui me disposoit à le croire, c'est que si on fait attention à ce qui les caractérise, elles appartiennent au genre des polypes, elles font des polypes qui ont des bras courts, mais qui en ont un très-grand nombre; ou si l'on veut, on peut réciproquement regarder les polypes comme appartenants au genre des orties, & alors ils font des orties qui ont peu de cornes, mais qui les ont longues. Je me crus encore fondé à prédire que cette fource de reproduction devoit se trouver dans un autre genre d'insectes de mer d'une forme très-différente de celle des orties, mais austi singulière, dans celui des étoiles de mer-Elles sont plattes & composées pour la plûpart de cinq rayons égaux; le diametre de quelques-unes est de plus de 7 à 8 pouces. Je me rappellai que j'avois vû des étoiles à qui il ne restoit que deux ou trois rayons, & qui sembloient se porter bien; que j'avois vû une étoile qui n'étoit qu'un seul rayon. Les coups de mer, & peut-être des animaux voraces mettent des étoiles dans l'état où les mettroit un observateur qui voudroit s'affûrer qu'une manière de les multiplier, est de les déchirer en cinq piéces. Mon projet avoit été de leur faire de ces sortes de traitements pendant

Ixi

les vacances de 1741, & de ne pas épargner davantage les orties de mer; mais des affaires qui me retinrent chés moi, à Reaumur, ne me permirent pas de l'exécuter, Je m'en confolai sur ce que je connoissois le desir qu'avoit M. Guettard d'être chargé de faire les expériences que j'avois projettées : il me quitta donc volontiers pour aller couper & recouper à douze lieues d'où j'étois, les étoiles, les orties & les autres insectes que la mer laisseroit à découvert en se retirant. Pendant ces vacances de 1741, ces especes d'animaux furent menacées de dangers auxquels elles n'avoient pas été apparemment exposées depuis qu'elles existent. Monsieur Bernard de Justicu se rendit sur les côtes de Normandie, & les parcourut avec des intentions femblables à celles qui conduifirent M. Guettard fur les côtes de Poitou. Les observations qu'ils firent sur les étoiles de mer qui se présenterent à leurs yeux, n'eussent-elles pas été soûtenues par des expériences, eussent suffi pour justifier ma prédiction, pour prouver que la faculté de se reproduire, de devenir une étoile complette, avoit été accordée à chacune de leurs parties. Ils virent des étoiles, & m'en apporterent qui n'avoient que quatre grands rayons égaux, & un cinquiéme encore naiffant : ils en trouverent d'autres à qui il n'étoit resté que trois grands rayons, & qui en avoient deux extrêmement petits; d'autres qui n'avoient que deux grands & anciens rayons accompagnés de trois très-petits, & probablement très-jeunes. Enfin ils virent plus d'une fois un grand & seul rayon, duquel quatre petits commençoient à fortir. La pitié ne sembloit donc pas exiger qu'on se fist quelque peine de mettre des étoiles en piéces, aussi ne furent-elles pas épargnées. Des pêcheurs qui remarquerent que M. de Jufficu les poupoit & les déchiroit, lui dirent qu'il auroit beau faire,

qu'il ne parviendroit pas à leur ôter la vie: ils étoient accoûtumés à voir une reproduction dont les Phyliciens n'avoient pas même soupçonné la possibilité. Les parties en lesquelles M." de Jussieu & Guettard avoient divisé chaque étoile, leur parurent se porter bien, ils virent leurs playes se cicatriser & se consolider; mais il ne leur. fut permis de refter sur la côte qu'environ une quinzaine de jours, temps trop court pour suivre le progrès d'une reproduction qui, selon les apparences, n'est complette qu'après plusieurs mois, ou peut-être après plus d'une année : elle fe fait moins lentement dans les parties des orties, quoique quinze jours ou trois semaines ne suffisent pas cependant pour la rendre complette. Ces derniers inscêtes varient leur figure à leur gré, de cent façons différentes; mais leur forme tient ordinairement de celle d'un cone tronqué qui dans quelques-uns a à fa base plus de quatre pouces de diametre, & guéres moins de hauteur. Plufieurs de ces animaux coniques ont été divifés en deux par une fection faite felon l'axe; les deux moitiés après avoir été féparées l'une de l'autre, ont paru se bien porter. Il y en a eu qui ayant été tirées de la mer quinze jours après qu'elles avoient été coupées, & voiturées chés moi à plus de douze grandes lieues, y ont encore vécu dix à onze jours; quoique la nouvelle eau de mer que je leur donnois chaque jour fût affés vicille, qu'elle fût arrivée chés moi avec ces portions d'orties, des demi-cones étoient déja presque devenus des cones complets.

Mais j'ai eu une excellente reflource pour m'affarer que les reproductions que j'avois vû fort avancées dans différentes efpeces d'animaux de ce demier genre, feroient devenués complettes avec le temps. M. Gerard de Villars Docteur en Médecine, que la reconnoiffance m'a déja engagé à citer dès le premier volume de ces Mémoires,

## PREFACE.

ixiii ayant quitté le Poitou, & repris la Rochelle pour le lieu de sa résidence, j'ai pu sûrement me promettre que son amour pour l'histoire naturelle, joint aux dispositions que je lui scals à me faire plaisir, l'engageroit à tenter des expériences qui ne pouvoient être bien suivies que par ceux qui habitent pendant toute l'année les bords de la mer-Il s'est prêté avec autant de zéle que d'intelligence, à faire toutes celles que je fouhaitois. Ce n'est pas ici le lieu de détailler les précautions qu'il a prifes pour retrouver les animaux qu'il avoit coupés pendant que la mer s'étoit retirée. & qu'elle venoit recouvrir ensuite : je ne rapporterai pas même quelques expériences extrêmement fingulières que je lui avois indiquées, dont le succès a été dû à soir attention & à son adresse; je me contenterai pour le préfent de dire qu'il m'a écrit qu'il étoit parvenu à avoir des moitiés d'orties dont les cicatrices s'étoient parfaitement rebouchées, & étoient devenues des orties parfaites, & qu'il en gardoit plufieurs pour me les faire voir pendant les vacances de 1742. Il a vû auffi à des étoiles des rayons naissants en la place de ceux qu'il avoit emportés.

L'eau qui humecte continuellement les playes des portions de l'insecte qui a été coupé en deux, en trois, ou en un plus grand nombre de parties, conserve ces playes dans un état favorable à la formation de la cicatrice, & à l'efpece de végétation qui s'y doit faire; mais faute de cette circonstance favorable aux reproductions des parties des animaux dont l'eau, foit douce, foit salée, est l'élément, la propriété qui a été accordée à plusieurs especes de ceux-ci. n'auroit-elle pu l'être à des especes d'insectes terrestres. & leur auroit-elle été refusée à toutes! Il y a des especes de ces derniers qui vivent dans des lieux où leurs playes peuvent être tenuës continuellement humides, telles font les

différentes especes de vers de terre. Il étoit donc naturel de foupçonner que ces vers pourroient être de ceux qu'on multiplic en les coupant; & on étoit d'autant plus invité à faire fur eux des esfais, qu'ils ressemblent beaucoup à des vers aquatiques de pluficurs especes différentes, dont les tronçons ont le plus de facilité à redevenir des infectes parfaits. M. Bonnet & moi avons mis chacun de notre côté des vers de terre à l'épreuve que foûtiennent si bien les vers aquatiques qui leur ressemblent : j'ai commencé par en couper en deux; la partie antérieure, quoique je ne lui eusse pas laissé la moitié de la longueur de la partie postérieure, a paru avoir peu souffert d'avoir été séparée de celle-ci; souvent en moins de deux jours elle a été un nouvel animal, beaucoup plus court à la vérité que celui dont elle avoit fait partie, mais en état de remplir toutes ses sonctions. L'anus s'étoit bien formé au bout produit par la section, & étoit rebordé comme il l'est dans l'état ordinaire. Il ne manquoit plus à ce nouveau ver que de croître en longueur, d'acquérir celle qu'avoit euë l'ancien, c'est ce qui s'est fait peu à peu, & qui a demandé plusieurs mois. Mais la reproduction qui se doit faire dans la playe de la partie postérieure d'un pareil ver, est bien un autre ouvrage que celle d'un anus, & que celle d'une fuite d'anneaux affés uniformes: une tête s'y doit former, ou développer; à peu de distance de cette tête doivent se reproduire, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur, les parties propres au fexe du mâle, & d'autres propres à celui de la fémelle ; les unes & les autres doivent non seulement se trouver dans le même ver, elles doivent y être doubles; aussi n'est-ce qu'au bout de trois à quatre mois ou environ que la partie postérieure des vers de terre les plus communs, devient un ver parfait. Plusieurs de ces parties postérieures périssent

avant que d'y parvenir, fur-tout si on ne sçait pas les mettre à l'abri des dangers dont nous parlerons ailleurs. & si on n'a pas le soin de les tenir dans une terre humide à un point convenable; elles périffent dans la terre trop imbibée d'eau, comme dans celle qui n'est pas suffifamment humectée. Mais le temps que demande cette reproduction, & les attentions nécessaires pour la faire réuffir, ne diminuent en rien le fond de la merveille. Il est d'ailleurs heureux que les vers de terre nous la puissent faire voir, étant de très-longs & d'affés gros infectes, dont on peut avoir des milliers en toute faison; ils offrent des facilités pour suivre le progrès d'un développement si digne d'être étudié, que ne donneroient pas des insectes plus petits, & dont il est plus difficile d'avoir une quantité qui susfise à des essais assés multipliés. La dissection qui peut nous faire voir combien la portion antérieure du corps de ces vers renferme de parties qui ne se trouvent pas dans la portion postérieure, combien celles qui sont contenuës dans l'une, different de celles qui font logées dans l'autre ; la diffection, dis-je, aide à nous faire concevoir une plus grande & plus juste idée des prodiges qui arrivent lorsqu'une portion du corps redevient un corps entier, lorsqu'elle acquiert toutes les parties qui étoient restées aux portions dont elle a été séparée. Parmi les vers de terre il y en a plusieurs especes différentes de celle qui se présente le plus souvent à nos yeux; j'en connois deux dans lesquelles les reproductions se font plus vîte que dans l'espece la plus commune.

Les vers de terre ne font pas apparemment les feuls infectes terreftres qui puiffent être multipliés par une voye qu'on ne devoit pas foupçonner propre à être employée pour cette fin; mais les efipeces que nous avons indiquées, tant d'infectes d'eau douce, que de ceux de mer,

Tome V1.

lxyj

Nous ne nous fommes nullement propofés de discuter ici à fond tout ce qui tient à une matière si curieuse & fi nouvelle; on la traitera avec plus d'étenduë & de folidité, quand on aura eu le temps de multiplier les observations, quand on pourra combiner les faits vûs par différents observateurs, & quand enfin nous serons un peu revenus de l'étonnement dans lequel nous ont jettés des faits auxquels nous aurions dû si peu nous attendre. Tout ce qui se passe pendant le progrès de chaque reproduction, ou au moins ce qui en peut être vû, méritera d'être rapporté au long. Ces nouvelles productions ferviront peut-être à nous donner des éclaircissements sur ce mystère de la Nature, si caché & si intéressant pour nous, sur la génération des animaux. Dans les bouts de ces portions d'animaux, qui deviennent peu à peu des animaux complets, une sorte de génération se fait à découvert, là des développements de germes se passent sous nos yeux; enfin, nous pouvons y fuivre le progrès de l'accroissement d'un animal presqu'entier depuis le moment

où il n'étoit qu'un embrion qui a commencé à se montrer, comme il nous est permis de suivre dans tous ses états. une branche d'arbre qui doit son origine à un bouton que nous avons vû s'épanouir. Mais nous n'avons pas autant d'éclairciffements à espérer par rapport à des questions métaphyliques auxquelles la nouvelle découverte donne lieu. Un fentiment intérieur, & même une espece d'esprit de justice, font que le commun des hommes ne scauroit se résoudre à refuser une ame aux animaux : peu de Philosophes se croyent fondés à les traiter de pures machines; mais y a-t-il des ames fécables! Quelles fortes d'ames seroient-ce que celles qui, comme les corps, se laisferoient couper par morceaux & se reproduiroient de même! Si l'ame dans les bêtes a un lieu affecté, où elle se tient à la manière des ames, si ce lieu est dans la tête, imaginerons -nous que chaque tronçon du corps est non seulement pourvû à son bout antérieur d'un germe de tête, mais que de plus ce germe de tête en contient un d'ame; c'est-à-dire qu'au germe propre à devenir une tête, est attachée une ame qui ne sera en état d'exercer ses fonctions, que quand le germe de tête se sera développé, qu'il aura acquis la puissance de faire les fonctions de tête, & qu'il fera devenu celle d'un animal! A quelque point que nos découvertes se multiplient en physique, nous ne devons pas nous promettre d'en devenir plus éclairés par rapport à des vérités d'un autre ordre, par rapport à celles qui ont pour objet des êtres qui ne sont ni corps ni matiére.

in Nous avons eru ne devoir entrer ici dans aucun détait de l'històrie des premiers infectes auxquels on a découvert la propriété de pouvoir être multipliés comme les plantes, par boutures. Nous nous fommes même abstenus d'indiquer beaucoup de faits singuliers que les polyres peuvent nous apprendre : nous ne égatirions pourtant

nous réfoudre à mettre fin à cette très-longue préface, fans revenir encore à cux. Nous ne devous pas laiffer ignore qu'il y en a qui fe font des habitations véritablement dignes d'être connués, très-agréables à voir, & que les Scavants voyent depuis long temps avec plaifir, lans les connoître pour ce qu'elles font; que celles des polypes de différentes elpeces iont conftruites fur des modéles très-différents. Il importe que les obfervateurs, & ceux furtout dont les recherches ont les plantes pour objet, foient avertis que s'ils ne font pas affes infruits des variétés que les logements des polypes peuvent offrir, ils fe trouveront

expofés à de grandes & fingulières méprifes.

Les trayaux de plusieurs Naturalistes, & ceux entr'autres de plusieurs habiles Botanistes, nous ont valu un grand nombre d'ouvrages ornés de planches gravées, par lefquelles ces Sçavants ont prétendu mettre fous nos yeux les figures de diverses plantes marines, qui le disputent aux plantes terrestres par le nombre de leurs branches & de leurs ramifications, par la grace (s'il est permis de parler ainfi) de leur port, par l'élégance avec laquelle sont découpées & articulées les différentes & petites portions qui sont disposées à la file les unes des autres pour composer un rameau; par la nature de leur substance qui dans les unes semble tenir plus ou moins de la corne, & dans les autres plus ou moins de la pierre, & qui leur donne l'avantage de pouvoir être conservées hors de l'eau telles qu'elles étoient lorsqu'on les a tirées de celle de la mer. Auroit-on pu prévoir qu'il falloit étudier les polypes pour apprendre que ces productions qu'on avoit prifes pour de belles plantes, & qu'on n'avoit pu foupçonner être autre chose, n'en étoient pas cependant ; qu'elles n'étoient que des affemblages de cellules de ces petits animaux, & de cellules bâties par eux; que ces corps qui fembloient avoir végété dans la mer, étoient pour les polypes ee que les guépiers font pour les guépes; qu'on ne devoir plus leur laiflet le nom de plantes, & que pour leur en impofer un qui exprimât exactement ee qu'ils font, on devoir les appeller des pobypiers!

Je ne me lasserai point de faire remarquer combien de nouvelles connoissances nous a valu l'attention que M. Trembley a donnée à quelques insectes très-petits; c'est encore celle qu'il a donnée aux polypes, qui nous a mis fur la voye de découvrir que les cellules de ceux de diverfes especes, étoient arrangées les unes au bout des autres, & les unes sur les autres, avec tant d'art & de régularité, qu'elles formoient des touts qui avoient trompé les yeux les plus connoiffeurs en plantes, M. Trembley m'excita à observer ceux d'une espece, qui, par un joli pennache qu'ils montrent affés ordinairement, & par les jeux qu'ils lui font faire pour s'en servir comme d'un filet avec lequel ils attrappent de très - petits infectes aquatiques, ne scauroient manquer de plaire à tous ceux qui les considéreront. Il m'offrit de m'en envoyer; mais M. Bernard de Juffieu, à qui les plus petits animaux sont aussi connus que les plus petites plantes, qui sçait où se nichent ceux de chaque espece, me procura de ceux pour qui ma curiolité avoit été excitée, presqu'aussi-tôt que je lui eus parlé du desir que j'avois de les voir. Il fut lui-même déterminé à les micux examiner qu'il n'avoit fait jusqu'alors. M. Guettard ne tarda pas aussi à trouver aux environs de Paris, des eaux qui fournissoient de ces insectes en trèsgrande abondance.

Ce que ces polypes offrent de plus agréable aux yeux, notori pas eependant ce qui méritoit le plus d'êtro de fervé, & ce qui devoit nous donner plus de connoillances d'un nouveau genre. Chaque polype à perinache eff logé

en partie, & fouvent se retire tout entier dans une espece de cellule ou tuyau de quelques lignes de longueur, tantôt brun, tantôt d'une couleur presque blancheatre, & qui a de la transparence au moins vers son ouverture, ou à fa partie antérieure, & qui quelquefois est transparent par-tout; il est fait d'une matière flexible, qui par sa confistance, & souvent par sa couleur, pout être comparée à une forte de parchemin. Ces tuyaux se trouvent en certains endroits entaffés les uns fur les autres, d'une facon qui ne présente aucune figure distincte; mais dans les endroits moins peuplés de polypes, leurs tuyaux font arrangés avec plus d'ordre, ou avec un ordre plus aisé à reconnoître: Le premier au moins est collé contre quelque appui fixe, contre un morceau de bois, contre une feuille, contre une pierre : ce premier fert d'appui au fecond ; celui-ci part d'affés près de l'ouverture de l'autre : le troisième est posé d'une manière semblable sur le fecond; il en est de même des suivants. Une file de courts tuyaux disposés de la sorte; paroît une tige qui à l'origine de chaque nouveau tuyau semble avoir un nœud, ou une articulation : de cette tige partent fouvent de deux côtés opposés d'autres files de tuyaux qui sont comme autant de branches. L'espece de tige ainsi garnie de ses branches, qui est ce que nous nommons un polypier, ressemble très bién à une plante dépouillée de ses feuilles. Quand un de ces polypiers est appliqué sur une grande feuille, comme j'en ai vû fur celles du potamogéton, ou qu'il rampe sur quelque morceau de bois, il fera toujours pris pour une plante paralite par quelqu'un qui ne l'aura vu qu'hors de l'eau, c'est-à-dire, que dans un temps où chaque polype est rentré dans sa cellule.

La quantité des différentes especes d'animaux, qui sont

couvertes par les eaux de la mer, est bien autrement grande que celle des especes qui se tiennent dans les eaux douces : il étoit donc à présumer que non seulement on devoit trouver des polypes dans la mer, mais qu'on y en devoit trouver beaucoup plus d'especes qu'on n'en avoit vû dans les eaux qui croupissent, & dans celles des rivieres & des ruiffeaux. Les orties & les étoiles de mer ne furent pas le feul objet du voyage que fit M. Bernard de Juffieu fur les côtes de Normandie pendant les vacances de 1741, il s'étoit sur-tout proposé de chercher à découvrir des especes de polypes. La recherche des polypes étoit aufli entrée pour beaucoup dans la mission de M. Guettard sur les côtes de Poitou. M. de Fontenelle \* nous a dit de M. de \* Mémoires Tournefort, il femble qu'autant qu'il le pouvoit, il transfor- del'Academie moit tout en ce qu'il aimoit le mieux; des pierres même les 151. plus communes, il en vouloit faire des plantes. L'amour que M. Bernard de Jussieu a pour les plantes, n'est pas moins vif que celui que M. de Tournefort avoit pour elles; mais c'est un amour plus équitable : il ne lui permit pas de balancer à faire une grande restitution au genre animal, quoiqu'elle dût lui être faite aux dépens du genre végétal. Après avoir observé dans l'eau même de la mer, plusieurs especes de ces productions si bien formées à la manière des plantes, il vit fortir des bouts de toutes leurs branches & de tous leurs nœuds, ou de toutes leurs articulations, de petits animaux qui, comme les polypes à pennache d'eau douce, se donnoient tantôt plus, tantôt moins de mouvement, qui comme ceux-ci s'épanouiffoient en certains temps, & qui dans d'autres rentroient en entier dans leur petite cellule, hors de laquelle leur partie postérieure ne se trouvoit jamais. Enfin, il reconnut que plufieurs especes de ces corps, dont chacun avoit l'extérieur d'une très-belle plante, n'étoient que des

eonflaté l'état du corail, & lui avoir affùré pour toûjours, & aux productions analogues, un rang parmi les végétaux. Elles le conduifirent à voir fur le corail de petits corps organifés & découpés en pluficurs parties, auxquels it crut trouver tous les caractères des fleurs. Ce fut une découverte qui fit grand bruit dans le monde naturalife, que celle des fleurs du corail. M. de Marfigli pouffant plus loin fes recherches, trouva de parcilles fleurs à beaucoup de ces productions appellées plantes pierceufes, & à beaucoup d'autres productions marines plus fouples, dont quelques-unes même font molles, & qui toutes ont auffi été placées parmi les plantes.

La difficulté de faire végéter des corps pierreux, ne faiffa pas de subsister. Mais comment ôter de la classe des végétaux des corps qui se chargeoient de seurs! J'ai cru donner un dénouement par rapport à leur végétation, dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie de 1727, en la réduifant à celle de la feule écorce, en regardant l'écorce seule comme une plante, mais qui se bâtissoit une tige en dépofant des grains rouges & fablonneux dont je l'avois trouvé remplie. Quelque temps avant que je publiasse ce Mémoire, on en communiqua un autre à l'Académie, où l'on donnoit une idée fort différente de la formation du corail, & en général des corps pierreux que M. le Comte de Marfigli avoit cru voir en fleur. On affûroit avoir reconnu par des observations réitérées, que toutes ces prétendues fleurs étoient de très-petits, mais de véritables animaux femblables à des orties de mer : & on prétendoit que les coratx, les madrépores, les rétepores, les corallines, les lithophytons, &c. n'étoient que des affemblages de coquilles de ces insectes.

Les nouvelles observations sur lesquelles on fondoit ce sentiment, ont été rapportées dans mon Mémoire Tome VI.

Ixxiv

de 1727, avec les éloges justement dus à celui qui les avoit faites; mais je ne crus pas alors devoir adopter les consciquences qui en avoient été tirées, & j'y opposit eller de la confequences qui en avoient été tirées, & j'y opposit eller de la confequences qui en avoient de le nommer pour l'aucur d'un sentident de la commer pour l'aucur d'un sentident ment qui ne pouvoit manquer de paroitre trop hazardé. Quelque disposé que je sois aujourd'hui à regarder ce même sentiment comme vrai, quoique l'exalètiude & le prix des observations s'ur lesquelles M. Peyssonel avoit voulu l'établir, que soient mieux connus, il me paroit cependant encore que elles étoient insuffishates pour prouver que les coraux & les productions analogues étaient les ouvrages de petits inscêtes de dissertes especes. J'ai montré des doutes dans mon Mémoire, que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir, ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir ou au moins que je n'aurois peut-être pas du avoir ou au moins que je n'aurois peut-être des fleurs du corail en petits animaux; mais après avoir

ouvrages de petits insectes de différentes especes. J'ai montré des doutes dans mon Mémoire, que je n'aurois peut-être pas dû avoir, ou au moins que je n'ai pas aujourd'hui, sur la transformation faite par M. Peyssonel, des fleurs du corail en petits animaux; mais après avoir accordé que ces prétendues fleurs n'étoient réellement que de petits animaux, qu'en pouvoit-il réfulter! Il semble que la seule conséquence qu'on étoit en droit d'en tirer, est que comme les tiges de différentes plantes terrestres font couvertes, les unes de pucerons, les autres de gallinsectes, les autres de galles, de même l'écorce des plantes marines étoit remplie d'insectes qui aimoient à s'y loger; qu'on ne devoit pas plus regarder ces derniers comme les ouvriers des corps sur lesquels ils se trouvoient en sr grand. nombre, qu'on regarde les autres comme ceux des plantes. auxquelles nous les voyons attachés. La grande difficulté. celle sur laquelle j'ai le plus insisté, & qui me paroissoit. infoluble, c'étoit d'expliquer comment des infectes pouvoient construire les corps pierreux sur lesquels on les trouvoit; comment de pareils corps pouvoient résulter de plufieurs de leurs cellules ou coquifles réunies; & c'est

une difficulté que M. Peyssonel a laissée dans tout son entier, & par rapport à laquelle il étoit impossible alors d'entrevoir aucun dénouement.

Il est néantmoins très-certain à présent que des productions qui femblent bien plus organifées à la manière des plantes, que ne le paroissent les coraux, qui ont tout autrement l'air de plantes, font véritablement l'ouvrage des polypes, qu'elles sont de purs polypiers. Mais on n'auroit été nullement fondé à le conclurre, ni même à l'imaginer, fron eût seulement vû que ces productions étoient très-peuplées de polypes: ils pouvoient s'y être établis, s'y être pratiqués des logements analogues aux galles des plantes & des arbres, sans avoir construit la totalité d'un édifice qui paroît tellement au-desfus des forces & de l'adresse des infectes, qu'on ne sçauroit concevoir que des milliers réunis ensemble ayent pu concourir à le former. Aussi ni l'adresse, ni la force de ces insectes, ni leur esprit de société, n'ont aucune part à la production d'ouvrages si finguliers: pour voir d'où elle dépend, il a fallu être parvenu à découvrir que la Nature à voulu que les polypes pussent se multiplier de toutes les façons dont les plantes fe multiplient. Les œufs des animaux font analogues aux graines des plantes; & il n'y a rien de fingulier en co qu'au moins des polypes de quelques especes font des œufs; mais on n'a pas oublié la surprenante propriété dont il a été tant parlé ci-desfus, qu'ils ont de pouvoir, comme les plantes, être multipliés par boutures. Il leur a encore été accordé de se multiplier d'une autre façon qui n'est guéres moins étrange, & qui aussi leur est commune avec les plantes, qui même se trouve chés eux dans un plus grand degré de perfection. Un polype pouffe hors de fon corps un jeune polype, comme une tige d'arbre pousse une branche, comme une branche pousse un rameau. Il a fallu découvrir que des animaux avoient une façon de le multiplier qu'il n'étoit paspermis de leur foupçonner, pour parvenir à réconnoître que les polypiers ne font nullement des plantes, & qu'ils font véritablement l'ouvrâge des infeêtes par qui ils font habités, & fur-tout pour comprendre comment ces petits animaux peuvent dispoér avec régularité la fuite des cellules dont leurs polypiers font composés, comment ils sont faits par ces petits animaux.

Entre les polypes il y en a qui marchent, & il y en a d'autres dont la vie est aussi sédentaire que celle des huitres; chacun de ceux-ci est logé dans une espece de cellule ou de tuyau membraneux. Les petits qui poussent sur le corps des polypes qui changent de place, végetent, pour ainfi dire, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à une grandeur souvent peu inférieure à celle du polype mere; alors le petit ou les petits s'en détachent. C'est ce qui sera très-bien expliqué dans leur histoire par M. Trembley, à qui cette découverte est dûë. Nous avons observé M. Bernard de Justieu & moi que les polypes d'eau douce à pennache, qui passent constamment & nécessairement leur vie dans un même lieu, ont une facon de se multiplier qui leur est commune avec un grand nombre d'autres animaux, ils pondent des œufs bruns, & un peu applatis. Nous avons vû naître des petits de ces œufs; mais ces polypes sont déja vieux, & peut-être prêts à périr lorfqu'ils pondent. Pendant qu'ils font jeunes, & encore très-jeunes, ils se multiplient d'une autre façon plus remarquable, & précisément la même que celle dont se multiplient les polypes mobiles. C'est avec une seule disférence bien effentielle à scavoir ; elle explique clairement la formation de ces polypiers qui ressemblent à des plantes; c'est que le tuyau du polype nouveau né

## PREFACE. Ixxvij

reste pour toûjours greffé en quelque sorte sur le tuyau de celui qui lui a donné naissance; du corps, ou, pour dire plus exactement ce qu'il est permis de voir, du tuyau d'un polype, nous avons vû fortir peu à peu un tuyau qui contenoit un polype naissant, nous avous vû ce nouveau tuyau s'allonger, & le polype par qui il étoit habité, se montrer pour faire toutes ses manœuvres. Il avoit à peine quelques jours qu'il donnoit naiffance lui-même à un petit dont le tuyau étoit & refloit uni au sien. C'est ainsi que nous avons vû se former des files de tuyaux de polypes, greffés les uns fur les autres, que nous avons vû se former des polypiers, que nous n'eussions pas hésité à prendre pour des plantes si nous ne les cussions pas suivis dans le progrès de leur accroiffement, & s'il ne nous cût pas été permis de nous affûrer qu'ils n'étoient qu'un affemblage singulier de cellules construites les unes après les autres, & habitées par de très-petits animaux.

Après être parvenu à voir ainsi des polypiers d'eau douce le former & croître sous ses yeux, on ne s'en laisse plus imposer par la figure élégante, par le nombre des branchages, par celui des articulations plus artiflement faites, & plus proches les unes des autres qu'ont diverses productions de la mer, dont M. Tournefort a fait un genre à qui il a imposé le nom de corallines; il a donné à ces plantes pour caractère d'être découpées fort menu, & de croure au fond des eaux. Chacune de ces parties attachées à la file les unes des autres par une sorte d'articulation, est reconnue pour ce qu'elle est, lorsqu'on en a vû fortir l'infecte qui y est niché; on juge que les articulations marquent les endroits où finit une cellule, & où une autre commence; que ces assemblages de cellules, quelque ressemblance qu'ils ayent avec des plantes, sont en entier des ouvrages de polypes, des polypiers. Quand on fçaura

### Ixxviij PREFACE.

aussi que les prétenduës fleurs des coraux, que des sleurs scriblables que M. le Comte de Marligli a cru voir à ces productions dont la consistance & la nature approchent de celles de la corne, & qu'on appelle des Lithophytons, & à d'autres productions plus molles nommées Alcyonium; quand on sçaura, dis-je, que ces sleurs sont des infectes, des polypes, on aura peine à croire qu'il faille attendre un plus long examen avant que d'ôter toutes ces productions de la classe des plantes, pour les ranger parmi les polypiers. L'attention que M. Peyssonel avoit apportée à faire ses observations, auroit dû nie convaincre plutôt que ces fleurs que M. le Comte de Marsigli avoit accordées aux différentes productions dont nous venons de parler, étoient réellement de petits animaux. Mais ce que mes propres yeux m'ont fait voir depuis, ne m'a pas permis de rester dans le doute. Une production de la mer du genre des Alcyonium, porte le nom de main de mer ou de main de larron, elle est de celles que M. le Comte de Marsigli a observées; il lui a trouvé des fleurs assés semblables à celles du corail & des autres prétenduës plantes pierreuses. J'ai vû ici une main de mer apportée par M. de Jussieu des côtes de Normandie, dans de l'esprit de vin affoibli, qui étoit très-chargée de ces corps organisés, qui avoient été des fleurs pour M. le Comte de Marsigli. Ils étoient incontestablement de petits animaux aux yeux de tous ceux qui connoissoient les polypes. La liqueur spiritucuse dans laquelle ils avoient perdu la vie, en les faisant soussirir, les avoit forcés à se tirer en grande partie hors de leurs cellules, & à se montrer presqu'en entier.

Les coraux & les lithophytons reffemblent bien moins à des plantes que les corallines, & que diverfes autres productions très-articulées & très-ramifiées; il faut pourtant avouer que l'on trouve à les faire former par de petits

animaux des difficultés qui ne fçauroient être entiérement levées par ces obfervations fur les polypes à pennache de au douce, qui nous ont fait voir si clairement comment des cellules s'arrangent les unes au bout des autres, pour donner la représentation d'une plante. Les coraux & les lithophytons sont eomposés d'une tige dure & compacte, & d'une écorce molle & spongieuse. Celle-ci seule est habitée par les polypes. Comment les polypes viennentils à bout de construire la tige folide qui soutient leurs cellules! C'est ce que nous ne devons pas nous hazarder d'expliquer, jusqu'à ce que nous ayons rassemble áffés diférvations inmediates sur ces polypes mêmes, ou sur d'autres, d'un genre approchant du leur.

Tant de belles productions de la mer, dent les figures enrichiffent les ouvrages où elles sont gravées, qui ellesmêmes étalées dans les cabinets des curicux, en sont une grande pazure, & dont quelques-unes, comme les différents coraux, font un objet de commerce, & fournissent une matiére qui occupe beaucoup d'ouvriers; tant de belles productions, dis-je, paroissent donc uniquement dûës à des infectes. Plus on étudie ces petits animaux, & pluson se trouve leur être redevable. Les Physiciens doivent leur sçavoir gré de ce qu'ils les débarrassent d'avoir à expliquer la végétation des plantes pierreuses, & celle des lithophytons, qui ne présentoit pas moins de difficultés,. Tout ce que nous avons dit cependant des polypes demer, n'est qu'une espece d'annonce qui ne sçauroit guéres. manquer de produire l'effet que nous nous en sommes promis: elle excitera sans doute la curiosité des Naturalistesqui se trouveront sur les bords de la mer, pour des insches si dignes d'être mieux connus. Ils en chercheront les différentes especes; ils se plairont à nous décrire les variétés que peuvent offrir leurs formes toûjours bizarres;

## PREFACE.

**T**xxx

ils étudieront les figures & les difipofitions des cellules de ceux de différentes efpeces, la maniére dont ces infectes fe nourriffent, croiffent & se multiplient; ils mettront ainst dans un plus grand jour tout ce qui a rapport aux différents polipiers & à leur formation. Enfin, une partie de l'Histoire Naturelle si intéressante, si nouvelle, & qui n'et encore qu'bauchée, sera approsondie comme elle mérite de l'être.

Le fujet de la Vignette est pris du douziéme Mémoire. Elle repréfente un bras de riviere qui coule le long d'un étailer sur lequel se font tendues des personnes de l'oux de l'autre frez, pour voir tomber pendant une m'é obscure, à la lueur de plusseurs flambeaux, une pluie dépléments. Les marches, à la partie de la rivière qui en est proche, font couvertes de ces mouches. L'air en est aussi rempli qu'il l'est certains jouss d'hiere de gross soccons de neige.



MEMORES



# MEMOIRES

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE DES INSECTES.

PREMIER MEMOIRE.

HISTOIRE

## DES BOURDONS VELUS.

DONT LES NIDS SONT DE MOUSSE.



ES promenades, foit dans la campagne, foit dans les jardins, donnent fouvent occasion de voir de ces Mouches qui sont appellées Bourdons \* , & par l'histoire desquelles nous \* Pl. 1. fg. allons commencer ce volume; aussi sont-elles 1 & 2.

très-connuës. Elles appartiennent au genre des Abeilles; elles font armées d'un aiguillon & pourvûës d'une trompe Tome VI.

qui, pour l'effentiel, est construite comme celle des mouches à niel. Enfin, elles vont fur les fleurs pour y faire des récoltes de miel & de cire brute. Mais les bourdons qu'on voit le plus fouvent, sont considérablement plus gros que les abeilles ordinaires; ils volent avec plus de bruit, & avec un bourdonnement auquel ils doivent leur nom.

Des poils longs, très-pressés les uns contre les autres, couvrent presque toutes leurs parties extérieures, & les font paroître plus gros qu'ils ne sont réellement. Chacun de ces Pl. 4-fg. poils\*, comme ceux des abeilles communes, vû au microscope, ressemble à une petite plante. Différents bourdons, & différentes parties du même bourdon, nous montrent des couleurs différentes qui ne font que celles de leurs poils. \* Pl. 1. fig. Les uns \* n'ont que leurs anneaux postérieurs d'une couleur cannelle, pendant que le reste de leur corps est noir. D'autres ont le corcelet couvert de poils blancs, & sur le corps une raye transversale & jaune, qui est suivie d'une raye blanche. D'autres ont de plus vers le milieu du corps, une bande transversale de couleur citron. Quelques-uns ont encore la partie antérieure de leur corcelet, bordée de Pl. 3. fig. poils blancs où jaunes qui forment une espece de collier \*. D'autres ont le corcelet couvert de poils blancs, & fur le corps une large raye de poils jaunes, qui est séparée par une bande noire d'une derniere bande faite de poils blan-Pl. 2. fig. cheâtres. D'autres font blonds \*, le desfous de leur corps

n'a que des poils de la plus pâle nuance de citron, & le dessus de leur corcelet a des poils un peu roux. Entre les blonds, il y en a de plus pâles & de plus rougeâtres. Mais c'est trop nous arrêter à décrire des varietés peu importantes en elles emêmes, & qui d'ailleurs ne sçauroient être employées ici, comme par rapport à d'autres insécles, pour déterminer des espéces; car dans le même nid j'ai vû naître des bourdons de même taille, qui différoient entr'eux par les couleurs ou les diftributions de couleurs dont nous venons de parler. Par exemple, dans le nid peuplé de bourdons dont le derrière feul étoit feuille-morte, j'en ai vû naître quelques-uns qui avoient fur le corps une ou deux bandes transversales de couleur de citron; mais parmi les blonds, je n'ai point observé de ceux sur les jambes noires.

Outre les bourdons qui font prefque couverts de longs poils, il y en a qui n'en ont de longs que fur le corcelet, & qui les ont courts fur le corps. M. Granger m'en a envoyé de ceux ci \*d'Egypte, dont tous les poils font d'une \*P1, 3, 6g. belle couleur d'olive, & dont les ailes tirent fur le violet. \*Il m'en a envoyé d'autres \* du même pays, dont le corcelet et et couvert par deffus, de longs poils d'un beau citron, & dont les anneaux du corps font ras, & même liffes & luifants. Ces anneaux font d'un noir qui tire fur le violet; un violet moins noir, mais pourtant foncé, est auffi la couleur de leurs ailes. Au reste, les bourdons dont il s'agira dans ce Mémoire, ont de longs poils sur le corps comme fur le corcelet.

Il faut avoir fuivi ces mouches dès leur origine, pour fçavoir que des bourdons \*, auprès defquels les abcilles \* Pl. 1. fig. ordinaires font très-petites, que d'autres auffi petits & puis de 2. p. petits que des abcilles ordinaires f\*, & enfin que d'autres \* d'une grandeur moyenne entre les deux précédentes; que « p. 1. fig. d'une grandeur moyenne entre les deux précédentes; que « p. 1. fig. d'une grandeur moyenne entre les deux précédentes; que « p. 1. fig. d'une grandeur moyenne grandeurs fig. d'une grandeur font des mailfance à une même mere; que ce font trois fortes de fig. d'une d'une dex. Les très grands bour fig. 2. d'une fig. 3. d'une fig. 4. d'une fig. 3. d'une fig. 4. d'une fig. 4.

Ai

#### Memoires pour l'Histoire

prouvé ailleurs se trouver dans une ruche d'abeilles, mais qui, parmi celles-ci, ne différent pas autant en grandeur que parmi les autres.

Les bourdons vivent auffi, comme les mouches à miel. en focieté; mais si on compare les habitations de ces derniéres, le nombre des mouches qui y sont rassemblées, les ouvrages dont elles font remplies, avec les logements des bourdons, & tout ce qui s'y trouve, les unes paroîtront par rapport aux autres, ce qu'est une très-grande ville, très-peuplée, & où les arts sont en honneur, par rapport à un simple village. Après s'être plû à faire des réflexions fur tout ce qui se passe dans les plus superbes villes, on peut aimer à s'instruire de la vie des villageois. Nos bourdons, que nous comparons à ces derniers, ne laissent pas d'avoir à nous apprendre des faits par rapport à la façon dont ils se conduisent, qui meritent d'être connus. Je n'en ai jamais trouvé plus de 50 à 60 réunis dans un même domicile; on n'en a que plus de facilité à observer leurs différentes manœuvres.

Les mouches à miel qui ont été abandonnées à ellesmêmes, celles qu'on n'a pas logées dans des ruches, cherchent pour s'établir, quelque grande cavité qui les mette à l'abri des rayons du Soleil & de la pluye; elles ne sçavent pas se faire une habitation, elles ont besoin de la trouver Pl. 1. fg. faite. Nos bourdons se sont la leur : l'extérieur \* en est extrêmement simple & rustique: tel qu'il est, il leur coûte du travail. On ne le prendroit à la premiére inspection, que pour un ouvrage de la nature, que pour une motte de terre un peu élevée & recouverte de mouffe; mais toute la mouffe qui s'y trouve, y a été apportée par les bourdons, qui en ont dépouillé la terre des environs.

> J'appellerai des nids ces endroits où plufieurs bourdons habitent ensemble; ils en sont aussi; c'est-là que les œuss.

#### DES INSECTES. I. Mem.

font dépofés, & que les vers qui en éclosent, prennent leur accroiffement julqu'à ce qu'ils soient en état de subir leurs différentes métamorphofes. Quoique je sçusse où l'on devoit trouver de ces fortes de nids, que c'étoit principalement dans les prairies & dans les champs de famfoin & de luzerne, quoiqu'ils n'y foient pas rares, & que leur volume puisse les rendre très-sensibles (car le diametre de leur circonférence a souvent cinq à six pouces & plus, & ils s'élevent au-dessus de la surface de la terre de quatre à cinq pouces) j'en ai cependant cherché inutilement moimême pendant plusieurs années; & beaucoup d'enfants de la campagne, que j'ai intéressés à m'en découvrir par des récompenses promises, n'ont pu y réussir. L'expédient des récompenses promises m'en a pourtant procuré par la fuite autant que j'en ai voulu, & plus. Je penfai que c'étoit aux faucheurs à qui je devois m'adreffer. Quand leur faux coupe l'herbe bien près de la terre, elle met à découvert les nids de bourdons qui s'élevent au-dessus de sa surface; fouvent même le tranchant de ce grand instrument divise ces nids en deux, & détermine les mouches à en Partir. Aussi n'ai-je point trouvé de faucheurs qui ne connussent les nids dont il s'agit. Les premiers que je voulus engager à m'en procurer, en leur promettant de les leur payer chacun douze fols, furent extrêmement contents du marché. Je le fus fort moi-même d'avoir dès le même jour à leur donner le prix de cinq à fix de ces nids. Bientôt il fut sçû par tous les faucheurs du pays, que le commerce de nids de bourdons méritoit attention : on m'en offrit de toutes parts. Quoique j'en eusse beaucoup rabbaissé la valeur, que je l'eusse diminuée des deux tiers, même pour ceux qui étoient les plus gros & les plus peuplés, il me fut facile d'en avoir près d'une centaine, & il n'eût tenu qu'à moi d'en avoir beaucoup dayantage. Enfin, dans toutes les

Aii

années suivantes, le même expédient m'en a sourni le nombre que j'ai voulu en avoir.

nombre que j ai voulu en avoir

P. 1. 6g. L'extérieur du nid \*, comme je l'ai déja dit, reffemble affés à une motte de trere couverte de mouffe. Quand on l'examine pourtant de près, il paroit mieux façonné, plus arrondi qu'une pareille motte ne le féroit. Il y en a de plus & de moins élevés, & de plus & de moins écrafés; quelques-uns ont la convexité d'une demi-fiphere, ou même celle d'une plus grande portion de fiphere; & quelques autres font des fegments bien plus petits que la demi-fiphere. Dès qu'on tente de les découvrir, on reconnoût que ce qu'on prenoit pour une mouffe touffuë, est una affemblage d'une infinité de petits brins détachés & entaffés les uns fur les autres.

•Fg. 6. E. Une porte \* a été ménagée quelque part au bas du nid, c'él-à-dire, qu'il y a un trou qui permet aux plus gros bourdons d'entrer & de fortir. Souvent on découvre un chemin de plus d'un pied de long, par lequel chaque mouche peut arriver à la porte, fans être vûë. Ce chemin eft vouté de mouffe. Quelquefois pourtant les bourdons entrent par le deffus du nid même; mais ce n'est guéres que loríque le nid n'est pas encore en bon état.

C'eft une chose très-aisée que de voir l'intérieur de ce mid, & comment tout y est disposé; on peut le découvrir sans s'exposer à aucune aventure facheuse. Quoique les bourdons soient armés d'un fort aiguillon, & quoique les bourdons soient armés d'un fort aiguillon, & quoique le bruit qu'il soint entendre, semble menaçant, ils ne laissent pas d'être asserties pacifiques. Quand on ôte le toit de leur habitation, quelques-uns ne manquent pas d'en fortir par en haut; mais ils ne cherchent point à se jetter sur celui qui les a mis à découvert, comme le seroient les abeilles en pareil cas; plusseurs même alors n'abandonnent pas le mid. Ils en ont toûjours usé au mieux avec moi; il n'y en

a jamais eu un feul qui m'ait piqué, quoique j'aye mis sans dessus des centaines de nids.

Le premier objet qui se présente, lorsque le nid a été découvert, est une cípéce d'épais gâteau \* mal façonné, \* Pl. 1. sg. & composé d'un assemblage de corps oblongs comme sé des œuss, ajustés les uns contre les autres. Ce gâteau que nous ferons mieux connoître dans la fuite, est tantôt plus & tantôt moins grand; tantôt il est seul, tantôt il est posé sur un second, qui souvent lui-même l'est sur un troisséme. Après que le supérieur a été mis au grand jour, on voit marcher dessus des bourdons, & on en voit d'autres qui passent par-dessous ou par-dessous les autres gâteaux \* \* Pl. 1. sg.

\* Pl. 3. fg.

Dès qu'on ceffe de les inquiéter, ils songent à recou-7vrir leur nid, & n'attendent pas même pour se mettre à l'ouvrage, que celui qui a fait le desordre, se soit éloigné. Si la mousse du dessus a été jettée assés près du pied du nid, comme on l'y jette, même fans penfer qu'on doit le faire pour épargner de la peine à ces mouches, bientôt elles s'occupent à la remettre dans sa première place. Les bourdons des trois sortes, c'est-à-dire, les grands, ceux de moyenne grandeur & les petits y travaillent. Nos bourdons ressemblent encore en ceci aux villageois, auxquels nous les avons comparés; tous se croyent nés pour le travail, & tous travaillent. Il n'y a point parmi eux, comme parmi les abeilles, des mouches qui ayent la prérogative de ne rien faire, de paffer leur vie dans l'oisiveté, Les oiseaux & les insectes qui ont à construire des nids, ou de petits bâtiments équivalents, vont fouvent prendre au loin les matériaux qu'ils y veulent faire entrer, ils s'en chargent & les transportent. La façon dont les bourdons ont été instruits à faire parvenir sur leur nid la mousse qu'ils y veulent placer, est différente; c'est en la poussant,

& non en la portant, qu'ils l'y conduisent. Ils n'ont même en aucun temps à l'y conduire de loin; les environs du lieu qui a été choisi pour établir un nouveau nid. en font remplis. Le bourdon, comme l'abeille, a deux dents \* Pl. 4. fig. écailleuses \* très-fortes, dont le bout est large & dentelé; avec ces dents, il lui est aisé d'arracher & même de couper des brins de ces petites plantes. Mais lorsqu'il ne s'agit que de rétablir un nid autour duquel se trouve la mousse dont il a déja été couvert, il seroit inutile aux bourdons de fonger à en couper ou à en arracher de nouvelle; aussi leur unique objet est-il de remettre l'ancienne en place.

4 oc 50

\* Fig. 1.4. Considérons-en un seul occupé à ce travail \*; il est posé à terre sur ses jambes, à quelque distance du nid; sa tête en est la partie la plus éloignée, & directement tournée vers le côté opposé. Avec ses dents, il prend un petit paquet de brins de mouffe; les jambes de la première paire se présentent bientôt pour aider aux dents à séparer les brins les uns des autres, à les éparpiller, à les charpir, pour ainsi dire; elles s'en chargent ensuite pour les faire tomber sous le corps; là, les deux jambes de la seconde paire viennent s'en emparer, & les poussent plus près du derrière. Enfin, les jambes de la derniére paire saissifent ces brins de mouffe. & les conduisent par de-là le derrière, aussi loin qu'elles les peuvent faire aller.

Après que la manœuvre que nous venons d'expliquer, a été répétée un grand nombre de fois, il s'est formé un petit tas de mouffe bien conditionnée par de-là le derriére du bourdon, c'est-à-dire, que toute celle de ce tas a été approchée du nid, d'une longueur qui surpasse celle du corps du bourdon, de la distance qu'il a du derriére à l'endroit où ses jambes postérieures peuvent atteindre. Un \* b. autre bourdon \*, ou le même, qui a toûjours le derriére tourné yers le nid, répéte sur ce petit tas une manœuvre femblable

#### DES INSECTES. I. Mem.

femblable à celle par laquelle il a été formé & porté où il est; par cette seconde manœuvre, le tas est conduit une fois plus loin. C'est ainsi que de petits tas de mousse font poullés jusqu'au nid, & c'est ainsi qu'ils sont montés jusqu'à sa partie la plus élevée. Enfin, c'est toûjours en pouffant avec ses jambes & vers son derriére, les brins de mousse, que le bourdon les fait avancer. Tant qu'il n'est question que de transport, il a constamment la tête tournée du côté opposé à celui où est le nid; mais il y a des temps, ceux où il s'occupe à en façonner la voute, à entrelacer les brins, des temps, dis-je, dans lesquels les dents agissent scules, ou aidées des jambes antérieures. Quelquefois il fait paffer fa tête fous la mouffe, il l'y enfonce pour arranger celle qui est au-dessous de la surface supérieure. Une couche de mousse épaisse de plus d'un pouce, & souvent de deux, forme au nid une voute legére, & en état de le mettre à l'abri contre des pluyes ordinaires.

Îl eft consant que les bourdons ne scavent employer que la moussile qui se trouve autour de leur nid. Je n'en nai vû aucun de ceux qui y arrivent en volant, chargé du plus leger brin de plante. Quand je leur ai ôté la moussile de leur nid, & que la terre des environs ne leur en pouvoit fournir, ils ont œconomisé du mieux qu'il leur a été possible, celle que je leur avois hissilée, mais ils n'en ont pas augmenté la quantité. J'ai déja dit qu'ils sont aussi pavec de la moussile, des galeries couvertes, par lesquelles ils peuvent arriver au nid sans être vês; les traînées de moussile qui voutent ces chemins, ont encore un autre dage. Quand celle du nid a été emportée par le vent, quand il faut augmenter l'épaissieur des couches de celle qui a été employée, ils en trouvent-la de toute préparée; lis se contentent de galeries plus courtes, ou renoncent

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE tout-à-fait à en avoir, dans les cas où ils ont besoin de matériaux pour augmenter la folidité de leur logement. Un toit de mousse suffit pour les mettre à l'abri pendant

un certain temps; la surface intérieure ou concave de la

voute des nids, est alors de pure mousse comme leur surface extérieure ou convexe; mais par la fuite la couverture doit être plus en état de résister à la pluye & aux autres injures de l'air. Les bourdons mettent un enduit sur toute la sur-\* Pl. 3. fg. face intérieure, ils y font d'abord une forte de platfond \* d'une espece de cire brute, & en recouvrent ensuite toutes les parois. La couche de cette matiére n'a environ qu'une épaisseur double de celle d'une seuille de papier ordinaire; mais outre qu'elle n'est pas pénétrable à l'eau, elle tient lics tous les brins de mouffe qui parviennent jusqu'à l'intérieur, au moyen de quoi les brins qui se trouvent entrelacés avec ceux-ci, font plus folidement arrêtés. Les grands vents alors n'ont plus la même prise sur les nids, qu'ils y ont lorsque cet enduit leur manque. Enfin cet enduit donne du lisse & du poli à toutes leurs parois intérieures. J'ai trouvé de ces enduits à des nids de bourdons qui sont entiérement jaunâtres, & à ceux des bourdons sur lesquels le noir domine, & qui ont des bandes jaunes. Les nids qui les ont, sont bien façonnés par dehore, bien arron-

7. PP.

La matière de ces enduits a une odeur de cire; elle n'est cependant qu'une cire brute qui, quoique plus tenace que celle que les abeilles ordinaires rapportent à leurs jambes, n'a pas reçû les préparations capables de la rendre de véritable cire. Elle se laisse pêtrir comme une pâte; mais la chaleur ne peut la rendre liquide, ni même l'amollir sensiblement. Après avoir fait une potite boule de cette matiére que j'avois roulée entre mes doigts, je l'ai

dis, comme le feroit un nid d'oiseau renversé, ou un nid d'oiseau couvert par-desfus, comme l'est celui du roitelet.

mife dans une cuillier à caffé que j'ai pofée fur des charbons ardents: la boule a eu beau s'échauffer, elle n'a point coulé, comme eût fait en pareil cas, une boule de cire. Quand elle a été échauffée à un certain point, elle s'est enflammée, elle a brûlé pendant quelque temps; après que la flamme a été éteinte, il est resté une petite masse de charbon noir: ce charbon étoit pourtant fort différent des charbons ordinaires; au bout de deux heures, je l'ai trouvé réduit en une poudre humide.

La couleur de cette cire est d'un gris-jaunâtre; elle feroit propre à faire tout ce qu'on fait avec de la cire ramollie par la térébenthine avec laquelle on l'a mêlée; comme à prendre des empreintes. On peut la pétrir entre

les doigts, fans qu'elle s'y attache.

Selon que le nid qu'on vient de découvrir, est plus ou moins ancien, on y trouve plus ou moins de gâteaux, ou s'il n'en a encore qu'un, il est plus ou moins grand. Il s'en faut beaucoup qu'ils paroiffent composés de parties aussi régulières & aussi régulièrement arrangées que le sont les cellules des gâteaux des abeilles. Leur furface fupérieure est convexe \*, l'inférieure est concave. D'ailleurs, la figure \* Pl. 1. fig. de l'une & celle de l'autre font pleines d'inégalités, & celles 5. de la surface inférieure sont plus considérables que celles de la supérieure. La masse de chaque gâteau est faite de corps oblongs \* comme des œufs, appliqués les uns contre les \* Pl. 2. fg. autres, suivant leur longueur; celle-ci donne la mesure 8, 9 & 10. de l'épaisseur du gâteau. Ces corps oblongs sont d'un jaune pâle ou blancheâtre; il y en a de trois grandeurs différentes; le grand diametre des uns a plus de sept lignes, & leur petit diametre a environ quatre lignes & demie; il y en a dont le grand diametre n'a pas trois lignes, & dont l'autre est plus petit à proportion; enfin il y a de ces corps d'une grandeur moyenne entre les précédentes. Il est aisé de

juger des inégalités qui peuvent le trouver dans l'épaifleur d'un gâteau fait de ces trois fortes de corps, polés les uns contre les autres, & d'ailleurs polés aflés irrégulièrement. Dans certains temps, ceux qui composent un gâteau, sont tous fermés par les deux bouts; & dans d'autres temps, ils sont ouverts pour la plépart par leur bout inférieur. C'est alors sur-tout qu'on est tenté de les regarder comme analogues aux cellules de cire construites par les abeilles; mais il est aisé de reconnoître qu'ils ne sont faits, ni de vraye cire, ni même de cire brute. Tous ceux qui sont ouverts, sont vuides.

Ces corps en forme d'œufs, ou d'œufs ouverts par un bout, ne font pas même l'ouvrage des bourdons, ou, plus exaclement, des bourdons ailés. Chacun de ces corps est une foilde coque de foye qui a été filée par un ver, & dans laquelle il s'est renfermé lorsqu'il à été prêt à subir fa première métamorphose. Ensin, ceux qui sont ouverts par un bout, sont des coques qui ont été percées par la mouche, par le bourdon, lorsqu'après s'être tiré de toutes ses enveloppes, il a été en état de parostre avec des ailes. Outre les coques qui sont le corps de chaque gâteau, on

ne (çauroit manquer de remarquer des maffes de la figure 

\*\*P.\*\* . \*\*F.\*\* la plus irréguliére \*\*, d'une couleur brune, dont pluficurs 

\*\*P.\*\* . \*\*P.\*\* controlées en deffus, & rempliflent non feulement des 

\*\*P.\*\* pour cacher queques-unes de celles qui leur fervent de 

bafe. Les plus confidérables de celles qui leur fervent de 

les bords & les côtés du gâteau; il y en a quelquefois d'auffi 

groffes que de petites noix, & que je ne (çaurois comparer 

à rien à quoi elles reffemblent plus par leur couleur & leur 

figure; qu'à des truffes: elles n'ont pourtant pas à beau
coup près, la confifiance de ces demiéres, elles n'ont que 

eelle d'une pâte qui se laisse (candre aissenate).

Ces masses, qui ne semblent être pour les gâteaux qu'une mal-propreté & une difformité, sont le grand & l'important ouvrage des bourdons, & ont à nous offrir des objets dignes d'attention. Quand on a enlevé les couches supérieures de quelques-unes avec un canif, jusqu'assés près du centre, on trouve un vuide \* rempli par des œufs\* oblongs d'un beau blanc un peu bleuâtre. Leur longueur 10. est d'environ une ligne & demie, & leur diametre n'a guéres que le tiers de leur longueur. Il y a eu telle maffe dans laquelle j'ai trouvé plus de 30 de ces œufs, je n'en ai vû que 15 à 20 dans d'autres, & que 3 à 4 dans quelques autres; quand il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous dans

Ces masses de matière sont donc quelquesois des nids d'œufs. Tout informes qu'elles sont, elles sont des nids qui peuvent le disputer en singularité à ceux qui sont faits avec le plus d'art; & cela, parce qu'elles ne sont pas uniquement destinées à bien couvrir les œufs, elles le sont aussi à fournir la nourriture aux vers qui en doivent éclorre. Leur matière est une espèce de pâtée, c'est même le nont que nous lui donnerons, dont le ver qui fort de chaque œuf, doit se nourrir.

la même cavité.

Quand on ouvre certaines masses de pâtée, ce ne sont plus des œufs qu'on trouve dans leur intérieur, on n'y trouve que des vers \*, & on y en trouve plus ou moins, \* Fig. 11. 11, felon que la masse est plus ou moins grosse, & selon que ", & fig. 12. les vers font plus petits ou plus gros. Ces vers \* font \*Fig. 13. affés femblables à ceux des mouches à miel : leur couleur dominante est le blanc, ils ont seulement sur les côtés, des taches noires de figure irrégulière, plus longues que larges, & disposées transversalement. Telle masse de pâtée est occupée par un feul, & l'autre l'est par deux ou trois vers. De-là il suit qu'après qu'ils sont nés, ils s'écarteut les uns

des autres, mangeants la pâtée qui les entoure; & que les bourdons du nid connoiffent les endroits où les couches de cette matière font devenués trop minces, où le ver feroit expofé à être à découvert; que ces mouches ont foin d'y apporter de nouvelle matière qui fert à le nourri & à le mettre à l'abri de toutes les impreflions de l'air.

Quelqu'un qui a étudié les abcilles, qui sçait ce que c'est que la cire brute, n'hésite point sur la nature de la pâtée dont vivent les vers de bourdons; il reconnoît fans peine que des poussières d'étamines en font la base. Mais ces pouffiéres trop féches demandent à être humectées, elles le sont par un miel aigrelet. La consommation qui se fait de cette pâtée dans chaque nid, doit être grande. On ne voit pourtant pas que les bourdons qui y arrivent, ayent ordinairement leurs deux jambes postérieures chargées de cire brute, comme le sont souvent celles des abeilles qui rentrent chés elles; ce qui dispose à croire qu'ils sont passer les pouffiéres d'étamines dans leurs estomacs, qu'ils les mangent, & les dégorgent après les avoir tenues en digestion. J'ai pourtant observé une masse de cire brute à chaque jambe postérieure de quelques bourdons, elle étoit fi oblongue, qu'elle tenoit à la dernière partie qui répond à celle des jambes des abeilles, que nous avons nommée la broffe, & à la partie précédente & analogue à celle où les abeilles placent leur pelote; mais rarement voit-on des bourdons ainsi charges, & ils le devroient être souvent s'ils apportoient à leurs jambes toute la cire brute qui se confume chés eux.

A moins que les bourdons, comme leurs vers, n'aiment la pâtée, & ne la mangent, ils ne font pas de grandes provifions pour cux-mêmes. Tout ce qu'on trouve de plus dans leur nid, & qu'on ne manque pas d'y trouver, ce font trois Pl. 1.58, à quatre efpeces de petits poss \* tantôt plus tantôt moins

## DES INSECTES. I. Mem.

pleins d'un fort bon miel. Les faucheurs les connoiffent, & s'amusent volontiers à les ôter des nids qu'ils ont découverts, pour en boire le miel. Ces petits vases sont des especes de gobelets presque cylindriques, ils font partie du gâteau fupérieur, & ne se trouvent pas placés constamment dans les mêmes endroits; il y en a de proches du milieu, & de proches des bords, ou même sur les bords; leur capacité égale au moins celle d'une des grandes coques. Quelquefois un pot à miel s'éleve au-dessus du reste du gateau; ils sont toûjours ouverts. Ils sont faits d'une sorte de cire grossière de couleur affés semblable à celle de la pâtée, mais qui a plus de confissance que cette derniére matière; en un mot, ils sont formés d'une cire pareille à celle avec laquelle le nid est platsonné. Au reste, elle n'y est pas employée avec grande œconomie; les parois de chaque pot à miel, font affés épaiffes. Les bourdons se servent peut-être du miel de ces pots pour humecter de temps en temps la pâtée qui se desséche trop.

Je n'ai point vû de bourdons commencer un nid; mais i en ai mis quelques uns dans la nécessité de recommencer le leur, & ils ont bien voulu le faire devant moi. Ce que j'appelle commencer ou recommencer un nid, n'est pas le couviri ou le recouvrir de mousse, nous avons asse expliqué tout ce qui regarde cette dernière manœuvre; c'est de jetter les fondements de l'intérieur. J'enlevai à des bourdons tous les gateaux deleur nid, j'en rendis l'intérieur parfaitement vuide; ils ne se dégostérent pas cependant de leur habitation, ils la raccommodérent, ils la rajustérent, ils la remirent dans l'état où elle étoit lorsqu'elle rensermoit les objets les plus précieux pour eux. Je la découvris pendant deux à trois jours de suite, pour voir si quelqu'ouvrage y avoit été fait, & je ne pus y en appercevoir aicun; raignant ensuite de troubler ces mouches dans leur travail,

& de les dégoûter de celui que je voulois qu'elles fissent, en cherchant trop tôt à le voir, je les laissai tranquilles pendant huit jours. Au bout de ce temps, je revins découvrir leur nid, & je trouvai dans l'intérieur une masse de pâtée grosse comme une noisette, & de même arrondie. A cette boule tenoit un pot à miel, ainsi il est la premiére piéce du ménage. La boule étoit posée sur un lit de mousse qui couvroit la terre sans y être aucunement adhérente; c'est ainsi qu'est place le gâteau inférieur dans les nids ordinaires, il ne tient à rien. Le gâteau qui se trouve au-dessus de celui-ci, ne lui est pas plus adhérent que ce premier l'est à la terre. Enfin, les gâteaux, quelque nombre qu'il y en ait, ne tiennent aucunement les uns aux autres, ni à aucune partie du nid. Il étoit évident qu'une des premières choses que les bourdons avoient à faire dans l'intérieur du nid. étoit d'y rassembler une masse de cette matière nécessaire à la mere pour loger ses œufs. La boule de pâtée que jetrouvai dans celui dont tous les gâteaux avoient été emportés, renfermoit probablement des œufs, peut-être des vers; mais pour conserver les uns & les autres, je ne voulus pas ouvrir la boule.

Nous avons déja dit que les vers fortis des œuls, s'écartent les uns des autres, & que les bourdons les tiennent todijours enveloppés de pàtée. Mais quand un ver est parvenu à n'avoir plus besoin de manger, quand il est près de perdte sa forme de nymphe, c'est à lui à longer à le saire un logement d'une tout autre matière que celle dans laquelle il s'est tenu jusques-là. La nature l'a mis en s'att de les, ex elle l'a instruit du tempso ni il e doit faire. Lorsqu'il commence à travailler à sa coque, il est encore au milieu de la pâtée. J'ai ouvert une grosse trusse de seye dans l'intérieur de laquelle j'ai-trouvé trois coques de soye bien blanche, qui étoient les domiciles d'autant de vers. Pour

#### DES INSECTES. I. Mem. "

Pour l'ordinaire les coques sont néantmoins à découvert en entier, ou en très-grande partie; mais c'est apparenment que dès qu'il y en a une de finie, les bourdons enlevent la pâtée dont elle étoit couverte, & la mangent eux-mêmes, ou la portent dans d'autres endroits où elle sera placée plus utilement. Une autre masse de pâtée que je détachai plus tard que la précédente, confirme ce que je viens de dire; je vis qu'elle tenoit à une coque qui n'en étoit couverte qu'en partie.

Comme tous les vers ont besoin d'être dans une position semblable pendant qu'ils se métamorphosent en nymphe, & pendant qu'ils vivent sous cette dernière forme, ils donnent tous une même position à leurs coques, & telle que leur grand axe est à peu près perpendiculaire à l'horison. Enfin, comme le ver qui s'en construit une, aime qu'elle ait un appuy fixe, il ne manque pas de l'attacher contre une de celles qui ont été filées auparavant. C'est ainsi que fe forment les gâteaux de plusieurs coques attachées les unes contre les autres. Mais il importe peu au ver que la sienne soit un peu plus élevée ou un peu plus basse que celles des autres; & de-là viennent en partie les inégalités des furfaces du gâteau. Ce qui rend encore les inégalités plus considérables, & fait que le gâteau est inégalement épais, c'est que les coques filées par des vers qui doivent se transformer en gros bourdons, ont un volume qui furpasse de beaucoup celui des coques des vers qui doivent se transformer en des bourdons très-petits par rapport aux premiers.

Chaque coque d'où l'insecte est sorti après s'être transformé en mouche, est ouverte par son bout inférieur; il fuit de-là que chaque nymphe est placée dans sa coque la tête en embas, comme le sont parmi les abeilles les seules nymphes qui doivent devenir des fémelles.

Tome VI.

Dans l'inflant que la mouche vient de fortir de fa coque, la couleur de fes poils n'est pas telle qu'elle fera lorsqu'ils auroit été exposés pendant quesque temps au grand air. J'ai vû paroitre au jour un bourdon avec une couleur ardoisée dans un nid dont tous les bourdons écoient citonopale; & j'ai tout lieu de croire qu'il feroit lui-même devenu un bourdon citron ou blond, parce que je n'ai point trouvé dans ce pays de bourdon de couleur ardoisée. Dans un autre nid habité par des bourdons dont la couleur dominante étoit du noir, sur lequel se trouvoient des rayes jaunes & blanches, j'en ai vû quelques-uns dont le fond de la couleur étoit gris, & qui sur ce gris avoient des rayes d'un gris persque blanc; leur gris le plus foncé devoit par la suite de venir noir, & leur gris-blanc devoit devenir jaune ou blanc.

Ce qu'on scait de l'histoire des abeilles, conduit naturellement à juger que les dus gros des bourdons d'un nid, font les fémelles, que les petits ne sont destinés qu'au travail, aussi sont-ils actifs & laborieux; & enfin que ceux de médiocre grandeur, sont des mâles. C'est ce qui est confirmé par des observations immédiates sur ces trois sortes de mouches. Lorsqu'on ouvre dans des temps convenables, le corps d'une des plus groffes mouches de cette espece, on y trouve de chaque côté un ovaire, une file d'œufs de grandeur sensible. Mais il s'en faut bien que le nombre des œufs qu'on y apperçoit, approche du nombre de ceux qu'on peut découvrir dans le corps d'une mere abeille; aussi la fécondité de la première n'est-elle pas comparable à la fécondité de la seconde: on peut reconnoître que celleci en a plus de cinq à six mille dans son corps, pendant qu'on a peine à s'affûrer que l'autre en ait une vingtaine. Le nombre des œufs qu'une mere bourdon peut mettre au jour, ne se borne pourtant pas à une si petite quantité; mais tous ceux qu'elle doit pondre, ne doivent pas être

fensibles en même temps, parce que, comme les poules, elle ne fait sa ponte complete qu'à bien des reprises. Il n'en est point du genre des abedles, comme de ceux de la plupart des insectes dont les fémelles pondent tout de suite, & quelquesois dans un inslant ou du moins dans peu d'heures, tous leurs œuss, quelque grande qu'en soit la quantité.

Les républiques des mouches à miel dès leur première fondation, sont composées d'un peuple nombreux. Une jeune mere qui sort de la ruche où elle est née, pour faire un nouvel établissement, est suivie de plusieurs milliers d'ouvrières toutes disposées à travailler avec ardeur pour le bien commun; au lieu qu'il y a grande apparence que les societés des bourdons, toûjours très-petites en comparaison des précédentes, ne sont commencées chacune que par une seule mere, qui d'abord est chargée de tout faire, & qui n'est aidée que lorsqu'elle est parvenue à avoir des enfants aîlés. J'ai pourtant cherché inutilement un de ces nids très-petits où une mere est encore toute feule; mais ce qui suppléra à cette observation, c'est qu'à la sortie de l'hyver, je n'ai jamais vû voler que des meres bourdons, je n'ai pu voir ni mâles ni ouvriéres. Dans des nids encore très-mal peuplés, j'ai trouvé une mere avec deux ou trois autres mouches sculement, & un gâteau encore très-petit, ou composé de peu de coques: quelques-unes de ces coques cependant étoient vuides, & déja ouvertes par un bout, ce qui sembloit prouver assés décisivement que les compagnes de la mere étoient ses enfants, qu'elles étoient nées dans le nid. Mais peu à peu le nid se peuple de mouches de différentes sortes, & même de plusieurs fémelles; car il n'en est pas encore parmi les bourdons, comme parmi les abeilles, par rapport aux fémelles, plusieurs des leurs vivent ensemble en bonne intelligence. Il y en a eu tel nid peu fourni encore

de mouches, où j'ai compté presque autant de fémelles que d'ouvrières.

Les petits bourdons, comme les fémelles, sont armés d'un aiguillon; mais on ne trouve dans leur intérieur aucune des parties propres à celles-ci, ni aucune des parties qui le font aux mâles. Ces derniers, comme ceux des abeilles, sont dépourvûs d'aiguillon; leur taille seule ne suffit pas pour les faire reconnoître; dans chaque nid on trouve des mouches d'une grandeur moyenne, de celle des mâles, qui portent un aiguillon, & dans le corps desquelles la dissection n'a pu me faire découvrir des parties de l'un ou de l'autre fexe. On doit donc encore regarder ces bourdons de grandeur moyenne, comme des ouvriers; ainsi dans le. même nid, il y en a de deux tailles fort différentes, dont les uns apparemment sont capables de faire des ouvrages que les autres ne pourroient exécuter. Les petits m'ont paru plus agiffants & plus adroits, & les grands font plus forts. Des quatre sortes de mouehes qui sont dans chaque nid, Swammerdam ne femble en avoir connu que deux, encore ne sçais-je s'il en a connu une des deux pour ce qu'elle" est. Il dit n'avoir trouvé dans le nid qu'une mere accompagnée de plusieurs mâles. Il y a beaucoup d'apparence qu'il a pris pour des mâles, des ouvriers de la grande taille.

## DES INSECTES. I. Mem.

avec un gâteau affés confidérable, & en bon état; ils s'y tinrent tranquilles. Un des trois de la moyenne taille, étoit un mâle né nouvellement. Il n'y avoit pas une heure qu'il étoit dans une prison qui ne paroissoit pas lui déplaire, forsque je le vis monter sur une fémelle, & recourber son derriére de manière qu'il en appliquale bout contre le bout du derriére de l'autre. Ils étoient alors tous deux fur un gâteau; la fémelle changea de place, passa sous ce même gateau; le mâle s'y laissa transporter, il se tint constamment cramponné fur elle, & toûjours dans la même attitude. dans laquelle il resta pendant près d'une demi-heure.

Quand je ne ferois pas parvenu à observer l'accouplement dont je viens de parler, j'aurois eu un autre moyen de m'affûrer que parmi les bourdons de médiocre grandeur, il y en a qui sont des mâles. J'ai déja dit qu'il y en a qui ne montrent point d'aiguillon, & qui en font réellement dépourvûs; on a beau leur presser le derrière, on n'en fait point fortir cette arme si pointuë que les autres ne manquent pas de darder continuellement, dès qu'on les tient entre deux doigts. Mais la pression des doigts fait sortir du derriére de ceux qui sont privés d'un aiguillon, des parties analogues à celles des mâles de divers insectes; elle force d'abord à paroître au jour, & séparées l'une de l'autre, deux piéces semblables \*, écailleuses, brunes, solides & \* Pl. 3. fig. propres à faisir le derriére de la fémelle. Leur base est mas- 4. 11, 11. five; en s'en éloignant elles diminuent de diametre; elles iettent l'une & l'autre vers les deux tiers de leur longueur, une branche chargée de poils \*, & elles se terminent par \* i. h. un bout mouffe & courbe qui forme une gouttiére; celle d'une pièce est tournée vers celle de l'autre. Entre ces deux piéces écailleuses, il y en a deux autres \*; la tige de celles- \* f, f. ci est déliée, à peu près ronde, & porte une lame dont la figure a une forte de reffemblance avec celle d'un fer de

pique. Enfin, la preffion continuée fait fortir une cin
\* Pl. 3, fig. quiéme partie \* d'entre les quatre précédentes. Cette der
\* 5 & 6. \* " infere est membrancule, mais toute couverte de pois roux;
fa figure approche de la cylindrique, elle est pourtant un
peu courbe, & n'est pas aussi grosse à fon bout que près
de fon origine; elle paroit plus ou moins gonssée, plus ou
moins longue, & plus ou moins grosse, felon que la preffion qui l'a obligée de se montrer, a été plus ou moins forte,
& d'une plus longue ou plus courte durée.

La derniére des parties que nous venons de faire connoûtre, est celle qui est destinée à séconder les œuss de la sémelle; & on n'est pas aussi embarrassé sur la maniére dont elle peut opérer leur sécondation, qu'on l'est par rapport à la partie des mâtes des abelies, qui lui est analogue. J'ai appliqué le doigt contre son bout; lorsque je l'en ai retiré, il a été sinvi d'un silet d'une liqueur visqueuse, que j'ai rendu très-long quand je l'ai voulu. Cette liqueur

gluante est probablement la liqueur seminale.

La disposition des ovaires dans le corps des sémelles, & la maniére dont les œuss y sont arrangés à la file, ne m'ont rien offert qui mérite que nous nous y arrêtions; mais dans l'intérieur des fémelles ouvertes en certains temps, j'ai trouvé une singularité digne d'être rapportée, & qui seroit capable d'en imposer à ceux qui ne l'examinoroient que dans des temps pareils à ceux dont je veux parler; qui les séroit prendre pour vivipares, & pour les plus fécondes de toutes les sérendles vivipares. Au milieu P.A. Es, de leur corps parôt alors une masse qui semble charnoë?

30 & 11. de dont la groffeur égale quelquefois celle d'une petite cerife. Quand on a déchiré fes premières enveloppes pour examiner ce que fon intérieur renferme, l'on voir qu'il n'est qu'un amas d'une infinité de filets courts & extrêmement déliés. Quelques mouvements que je crus apperceyoir dans ces

filets, me déterminérent à les observer à la loupe, & enfuite à un microscope à liqueur. Je reconnus alors que chaque filet étoit plein de vie, qu'il étoit un petit ver blanc de la figure d'une anguille \*. La masse dont il s'agit, contient \* Pl. 4.6g. seule plusieurs millions de ces petits vers, cependant elle a un long appendice \* qui en est de même entiérement \* Fig. 1 1.04, rempli. La quantité de ceux qui y sont, égale ou surpasse la quantité des autres. Pourquoi tant de vers se trouventils dans le corps de la fémelle, & pourquoi ne les trouvet-on que dans le corps de la feule fémelle, au moins ne les ai-je trouvés que dans le leur! Une idée qui se présente naturellement, c'est que ces vers sont de ceux qui doivent entrer dans les œufs, qu'ils en sont les germes ou les embrions. Mais quand mes recherches m'ont eu fait mieux connoître les lieux dans lesquels ils se tiennent, j'ai cru les devoir mettre au rang des vers destinés à vivre aux dépens d'animaux qui les surpassent beaucoup en grandeur. Tout le canal des aliments est la partie qu'ils occupent; en s'y multipliant, en y croissant, ils en augmentent les dimenfions au point de rendre ce canal méconnoissable. La masse qui frappe par la grandeur de son volume, est apparemment le second estornac prodigieusement dilaté. Je n'ai point trouvé d'œufs aux fémelles qui avoient tant de vers, foit que leur ponte fût finie; foit que l'état violent où elles se trouvoient, n'eût pas permis à leurs œufs de se développer. "

Les bourdons, soit mâles, soit fémelles, soit ceux qui font dépourvûs de sexe, sont sujets à avoir des insectes d'une autre espece qu'il est plus aisé de leur voir; ils se tiennent fur leur extérieur; ce sont de petits poux \* très- \* Pl. 4 66 vifs & très-actifs qui font quelquefois placés à centaines 13 & 14fous le corcelet, quelquefois autour du col, & quelquefois en d'autres endroits : souvent on les voit marcher avec

vîtesse sur le corps. Ils ont été connus de tous les Naturalistes; mais Goedaert est, je crois, le seul qui ait imaginé qu'ils avoient été donnés aux bourdons pour leur bien, pour les tirer de leur indolence, de leur espece d'engourdissement : des animaux pesants & lents, lui ont paru avoir besoin d'être aiguillonnés par des animaux beaucoup plus petits, mais très-actifs. Je ne sçais pourtant si ces poux tirent leur nourriture du corps même des bourdons, comme tant d'autres poux la tirent des animaux fur lesquels ils vivent. Il y a quelqu'apparence qu'ils ne cherchent qu'à nettoyer, pour ainsi dire, les parties du bourdon de la liqueur miellée dont elles sont souvent mouillées, c'est-à-dire, qu'ils aiment cette liqueur & qu'ils s'en nourrissent. Ce qui semble le prouver, c'est qu'on les voit courir à centaines, & quelquefois à milliers fur les gâteaux des nids. De ces gâteaux ils passent sur le corps d'un bourdon, & quand celui à qui ils se sont attachés part pour la campagne, ils se laissent conduire par-tout où il lui plaît de les voiturer, surs qu'il les ramenera en bon lieu. Je ne sçais rien de plus sur l'histoire de ces poux, je ne connois pas leur premiére origine; s'ils étoient de ceux qui subiffent des métamorphoses, on conjectureroit volontiers qu'ils viennent de ces petits vers que nous venons de voir à millions dans le corps des meres bourdons; mais il n'y a presque rien pour appuyer une pareille conjecture, contre laquelle on peut faire beaucoup de bons raisonnements.

Les bourdons ont à craindre les pillages qui peuvent être faits dans leurs nids par beaucoup d'autres infectes. Les fourmis font de ceux qu'ils ont à redouter; elles font friandes de la pâtée qu'ils y mettent en provision pour nourrie teurs petits. Il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir placé inconsidérement auprès des fourmilliéres qui font font en terre, des nids de bourdons que j'avois fait transporter chés moi. Lorsqu'ils étoient mal peuplés, qu'ils n'avoient que quatre à cinq mouches, elles n'ont pas été asses fortes pour s'opposer aux incursions des fourmis, Au bout d'une demi-journée, j'en ai quelquefois vû le nid rempli : les bourdons s'étant trouvés trop foibles pour le défendre, l'avoient abandonné à leurs ravages.

Dans un des Mémoires que j'ai fait imprimer fur les mouches à deux aîles \*, j'ai déja fait connoître une espece \*Time IV. de gros ver qui se transforme en une mouche qui ressem- Men. 11. p. ble au frêlon, & qui l'égale en groffeur. J'ai rapporté que c'est dans les nids des hourdons que ces vers prennent leur accroissement, & qu'ils ne s'en tiennent pas pour se nourrir à la pâtée destinée aux vers des bourdons, ils mangent les vers mêmes, & les nymphes dans lesquelles ils se transforment. Dans les mêmes nids, j'ai observé en assés grand nombre, d'autres vers qui se transforment en de plus petites mouches à deux aîles. Enfin, dans ces mêmes nids, j'ai trouvé plus d'une espece de chenilles qui ont beaucoup de rapport avec celles que j'ai nommées fausses teignes de la cire \*, au goût desquelles est la cire brute des nids des \* Tome 111. bourdons; elles se métamorphosent en des papillons plus Men. 8. pl. petits que les moins grands de ceux qui viennent des fausses teignes des ruches des mouches à micl.

Mais de tous leurs ennemis, les plus redoutables sont des animaux à quatre pieds qui habitent la campagne; diverses especes de rats, comme les mulots, des animaux plus carnaciers, comme les belettes, font peut-être de ce nombre; mais il est certain au moins que les fouines font les plus terribles ravages dans les nids de bourdons. J'en ai eu quelquefois plus d'une douzaine totalement détruits dans une seule nuit; non seulement ils avoient été entiérement découverts, les gâteaux en avoient été ôtés, transportés

Tome VI.

à plufieurs pas, & entiérement hachés; les bourdons euxmêmes avoient été mangés, comme il étoit prouvé par les débris qu'on en trouvoit. Pareille aventure est arrivée plufieurs fois à mes nids, fans que je pusse certitude l'animal qui avoit fait tant de desordre; mais enfin je vis un jour dans trois à quatre des nids ravagés, de la fiente de fouine encore très-molle & très-fraiche, & que sa forte odeur de musse ne permettoit pas de méconnoître. Les fouines ont pourtant quelquesois mangé les gâteaux des nids, sans avoir mangé les bourdons euxmêmes, au moins sans avoir fait de mal à eux qui avoient été les plus diligents à s'envoler. J'ai trouvé ceux-ci le matin voltigeants autour des débris, & occupés à rétablir leur habitation.

Alors je voulus sçavoir s'ils étoient d'humeur à prendre foin des gâteaux tirés d'un autre nid; & en cas qu'ils le fussent, si de leur en donner ne seroit point un moyen de les encourager à rétablir leur domicile. Je donnai donc un gâteau à des bourdons défolés; il avoit été tiré d'un nid que des fourmis avoient fait abandonner. Il parut que je leur avois fait un present agréable; ils ne le trouvérent pourtant pas bien où je l'avois posé, il étoit trop près d'un côté, de l'enceinte de mousse, ils passérent dessous, & à force de le soulever & de le pousser avec leur dos, ils le conduisirent au milieu de l'espace. Je leur aidai à le recouvrir de mousse; ils arrangérent mieux dans la matinée celle que j'y avois mise. Le gâteau manquoit de pot à miel, dans la journée ils en firent un qui fut attaché à la circonférence du gâteau, & le remplirent de miel dans cette même journée.

Tout ce que nous avons dit de la structure de la trompe des abeilles, nous exempte d'autant plus de parler de celle de la trompe des bourdons \*, que pour bien expliquer.

27

l'organifation de la trompe de ces mouches suiles, pour mieux faire entendre la polition & la forme de leur bouche, nous avons emprunté des figures que les bourdons nous ont fournies. Ce que nous avons vú auffi dans l'intérieur des abeilles, par rapport à la difpolition & la conformation du canal des aliments, se voit dans le canal analogue des bourdons: chés les bourdons comme chés les abeilles, la veffie à miel n'eft que la premiére portion de ce canal, dilatée; que le premier eftomac.

La structure des poulmons, semblable encore pour l'effentiel, dans les mouches à miel & dans les bourdons, est plus aisée à observer dans ceux-ci: on y voit aisément \* que les leurs regnent de chaque côté tout du \* Pl. 4. fig. long du corps; qu'ils font des especes de sacs ou de s. vessies formées de membranes très-blanches, dont celle qui précede, communique avec celle qui suit, & sur laquelle elle est posée, par une ou deux ouvertures souvent rondes \*; que les vessies d'un côté viennent vers le + Fig. 6 & 7. milieu du corps s'appliquer contre celles de l'autre côté; qu'une très-groffe trachée apporte l'air aux premières, aux antérieures. Mais qui voudroit donner une idée affés exacte de la structure de ces poulmons, seroit obligé de s'engager dans des détails qui, quoique curieux, pourroient ennuyer ceux qui se contentent des idées les plus générales sur l'anatomie des infectes.

is Par rapport à leurs aiguillons, & à la liqueur qui en rend les piquûres douloureufes, il fuffira que je renvoye à ce qui a été dit au long, des aiguillons des mouches à miel \*. Sans avoir été piqué par les bourdons, je sçais \* 72me V. qu'ils peuvent faire encore plus de mal que les abeilles, Mmn. 7- pl. ils font plus fournis de la liqueur redoutable. J'ai quel. \* 1992 que fois fait l'expérience de cette liqueur fur ceux qui étoient bien-laites que je leur prouvaffe que l'aiguillon,

Dij

comme aiguillon, ne feroit pas à craindre. Le les laiffois fe faire à eux-mêmes deux piquûres avec une épingle; j'introduifois enfuite dans l'une des deux avec la pointe de la même épingle, de la liqueur prife à un bourdon. Ceux qui ont fouffert cette expérience, ont toûjours été très-mécontents de l'avoir demandée. Les aiguillons des meres

font gros, & recourbés vers le dos.

C'est principalement pendant l'hyver que les nids sembleroient nécessaires aux bourdons; c'est alors qu'ils paroissent avoir plus de besoin d'être défendus contre le froid & contre toutes les injures de l'air; cependant j'ai vû la plûpart de leurs habitations desertes avant la fin de l'été; je n'en ai jamais eu aucune où il fut resté une seule mouche à la Toussaint. En quelque temps que ce soit, les nids ne sont jamais aussi peuplés qu'ils le devroient être, à en juger par le nombre des coques. J'ai compté plus de 150 de celles-ci dans un nid que je n'ai jamais vû habité par plus de 50 à 60 bourdons. Quelque part qu'on cherche pendant l'hyver, on n'en trouve plus de raffemblés dans un même lieu; tout paroît prouver que les mâles & les ouvriéres périssent avant qu'il arrive; que l'espece alors ne se conserve que dans des meres qui ont été fécondées. J'ai déja dit que je n'ai jamais pu voir au commencement du printemps que des bourdons fémelles; elles se tiennent apparemment pendant la rude saison, dans des creux de murs ou dans des trous encore plus profonds, qu'elles ont faits en terre.

Je ne serois point embarraffé de rendre raison de la maniére dont une fémelle parvient à creuser de pareils trous; elles sçavent remuer la terre & la fouiller: il me paroit plus difficile de deviner à quelle fin elles la fouillent en certaines circonstances. J'en ai observé une infinité de sois qui travailloient avec une grande activité à ouvrir en

terre & à approfondir des trous ronds. Leurs ferres détachoient des grains de terre, les premiéres jambes s'en saifissoient, & les poussoient aux jambes de la seconde paire; & celles-ci les mettoient à portée des derniéres jambes qui la jettoient le plus loin qu'il étoit possible. En un mot, je leur ai vû faire par rapport à la terre une manœuvre femblable à celle à laquelle elles ont recours, & qui a été expliquée ci-devant, pour conduire des brins de mouffe fur leur nid. Il est assés vraisemblable que les bourdons ont besoin tantôt d'applanir, & tantôt de creuser le terrein où ils veulent s'établir. Mais j'ai dans mon jardin de Charenton, un terrein sur le penchant d'une petite montagne, qui, sur une longueur de 15 à 20 pieds étoit percé de trous affés proches les uns des autres, dans chacun desquels mon pouce pouvoit entrer plus d'à moitié, & qui tous avoient été faits par des bourdons. Le même bourdon qui avoit creusé un de ces trous avec beaucoup de travail, qui y avoit employé plufieurs heures, alloit en commencer un autre tout auprès." Ceux que j'ai vû occupés à cette sorte de besogne étoient des fémelles. Je croirois être en état de deviner quel étoit leur objet, si j'eusse vû par la fuite des nids se former dans cet endroit : on jugeroit avec vraisemblance qu'elles y sondoient le terrein, pour choisir le plus convenable; mais dans tout l'espace où tant de bourdons ont travaillé successivement sous mes yeux, je n'ai jamais trouvé même un nid commencé. On ne peut pas foupconner non plus que les bourdons fouillent alors la terre pour chercher des aliments ou des matériaux propres à être transportés à leur nid, car on sçait assés où ils prennent les uns & les autres. Il n'y avoit pas même dans ces trous des racines de plantes. C'est un exemple à joindre à tant d'autres qui nous apprennent, que les causes des faits les plus simples peuvent nous échapper. Je répéterai que les 30 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE bourdons que j'ai vû fouiller en terre au printemps, ont

toûjours été des fémelles.

Au reste, je terminerai ici l'histoire de ces mouches. sans en raconter des merveilles que Goedaert, qui ne paroît en avoir eu en sa possession qu'un seul nid, prétend avoir vûës & avoir fait voir à d'autres; & cela, parce que je n'ai pu les observer, & que je ne suis pas assés disposé à les regarder comme réclles. Il a cru, par exemple, être bien certain que parmi les bourdons, il y en a un chargé d'être le trompette ou le tambour, un qui paroît réguliérement le premier chaque jour, & qui, par le bruit qu'il fait, avertit les autres que l'heure du travail est venuë : mais il ne nous dit pas avoir pris les précautions nécessaires pour s'assûrer que c'est le même qui est toûjours chargé de cet emploi: il ne nous dit pas si celui qui l'exerce est fémelle, mâle ou ouvrier; & il ne paroît pas même qu'il ait sçû qu'il y avoit de ces différences si remarquables entre ces sortes de mouches. Les insectes nous offrent assés de merveilles réelles à observer, pour nous paroître admirables; ils n'ont pas besoin de celles dont notre imagination peut les gratifier. La charge du bourdon trompette a bien l'air d'en être une de la detniére espece. Celui qui est sorti le premier de mes nids, n'a pas été le même dans différents jours; ça été tantôt un ouvrier de la grande, tantôt un ouvrier de la petite taille, & quelquefois une mere.

# EXPLICATION DES FIGURES DU PREMIER MEMOIRE.

#### PLANCHE I.

LES Figures 1, 2, 3 & 4 représentent quatre bourdons des trois grandeurs différentes qu'ont ceux du même nid. Tous les quatre sont colorés de la même maniére; ils sont entiérement noirs, excepté à leur partie possérieure qui est de couleur cannelle ou feuille-morte.

Les Figures 1 & 2 font celles du même bourdon, qui eft une fémelle, dont les ailes font pocées fur le corps, figure 1, comme elles le font ordinairement, & dont les ailes, figure 2, font écartées du corps, comme elles le font lorsque la mouche vole.

La Fig. 3 nous montre un bourdon de taille moyenne; les mâles & les ouvriers qui font les plus grands, ont cette grandeur.

La Figure 4 fait voir un des ouvriers de la petite taille; ceux-ci, comme ceux de moyenne taille, font dépourvûs de fexe.

La Figure 5 repréfente un gâteau tiré d'un nid de bourdons; la figure de ces fortes de gâteaux eft ordinairement aussi irréguliére que l'est celle de celui-ci. Il est composé de coques filées par les vers qui doivent devenir des bourdons, & appliquées les unes contre les autres suivant leur longueur. Les masses, p. p., p., p., e., bus brunes que les coques, sur lesquelles & entre lesquelles elles sont collées irréguliérement, sont des masses des ceute autiére que j'ai nommée de la pâtée, parce que les vers qu'elle couvre s'en nourrissent. Les deux petits vascs m, m, ouverts par desting, me doivent pas être consondus avec les coques, celles ci 32 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE font faites de foye, & ceux-là de cire brute, ce font deux

pots à miel.

La Figure 6 eft celle d'un nid de bourdon deffiné beaucoup plus petit que nature; il est de ceux dont la figure est bien arrondie. En E., est la porte du nid, on y voit le derriére d'un bourdon qui se rend dans l'intérieur de l'habitation.

## PLANCHE II.

Les Figures 1, 2 & 3 représentent trois bourdons de ceux qui sont couverts de poils blonds, ou d'un citran pâle, & qui en ont seulement quelques-uns principalement sur le corcelet, qui tirent sur le rougeâtre. La figure 1 es celle d'une sémelle. La figure 2 celle d'un mâle ou d'un ouvrier de la grande taille. La figure 3 est celle d'un ouvrier de la petite taille.

La Figure 4 montre l'intérieur d'un nid, dont on n'a deffiné qu'une portion. La couche de mouffe qui en couvroit le deffus a été emportée; auffi les coques, dont le gâteau ſupérieur eft compofé, font ici en vûe.

Dans la Figure 5, un œuf de bourdon est vû dans sa grandeur naturelle. Le même œuf est vû grossi à la loupe,

figure 6.

La Figure 7 est celle d'une masse de pâtée tirée d'un gâteau avec de petites coques, p, p, p, cette pâtée. a, a bouts de coques, qui ne sont à découvert que parce qu'on a emporté la portion de pâtée qui les cachoit.

La Figure 8 représente quatre des coques d'un gâteau, & un pot à miel m. En p une des coques est noircie &

cachée par un reste de pâtée.

La Figure 9 fait voir trois coques a, a, a, au-deffus defquelles s'éleve une maffe de pâtée p.

Dans la Figure 10, une masse de pâtée p, telle que celle

celle de la figure 9, a été ouverte, & par-là les œufs o, o, renfermés dans son intérieur, ont été mis à découvert.

La Fig. 11 fait voir aussi une grosse masse, une espece de truffe de pâtée p p, dans l'intérieur de laquelle étoit une cavité qu'on a mife en vûë en jettant fur le côté les portions d, d. Dans cette cavité paroiffent plusieurs vers u, u, encore très-petits.

La Figure 12 représente encore une masse de pâtée pp. telle que celle de la figure 9, dont la partie supérieure a été emportée; dans sa cavité il n'y a qu'un scul ver, mais plus grand que ceux de la figure 11. Quand les vers commencent à groffir, ils se séparent les uns des autres; par la fuite, ils n'ont aucune communication entr'eux, des especes de cloisons de pâtée la leur ôtent.

La Figure 13 cst celle d'un ver qui n'a pas à croître beaucoup pour être en état de se transformer en nymphe.

t, sa partie antérieure. a, sa partie postérieure.

La Figure 14 montre une coque filée par un ver de bourdon, qui a été ouverte dans toute sa longueur. I, le lambeau qui en a été emporté. a t, marquent la nymphe renfermée dans cette coque, vûë du côté du dos. En t, est sa tête, en a, sa partie postérieure. Cette nymphe est dans la même position où elle se trouvoit lorsqu'elle étoit dans le nid.

Les Figures 15, 16 & 17 représentent trois nymphes de bourdons, vûës du côté du ventre. Celle de la figure 15 est de la grandeur des nymphes qui deviennent des bourdons fémelles. La nymphe de la figure 16 est de la grandeur de celles qui deviennent des bourdons mâles, ou des ouvriers de la grande taille; & la nymphe de la figure 17, est de celles qui ne donnent que des ouvriers qui sont d'assés petites mouches en comparaison des autres. Toutes ces nymphes font d'abord très-blanches, mais

Tome VI.

élies prennent des teintes de gris lorsque le temps de leur transformation approche. Les yeux à rezeau perdent leur blancheur peu à peu, de jour en jour ils deviennent de plus en plus rougeatres.

## PLANCHE III.

La Figure 1 est celle d'un bourdon sémelle, commun dans ce pays. Le noir est sa couleur dominante, mais si a trois bandes, dont deux font sur le corps, & très-larges, & la troisséme est à l'origine du corcelet, & some une espece de collier. Les poils qui composent cette première bande, sont blancs sur quelques bourdons, & jaunes sur d'autres. Ceux de la seconde bande sont jaunes, & ceux de la troisséme ou du bout du corps, sont blancs ou jaunêtres.

La Figure 2 reprefente un bourdon qui m'a été envoyé d'Egypte par feu M. Granger, dont tous les poils font de couleur d'olive; ceux du corps font courts, & ceux du

Corcelet font longs.

La Figure 3 nois montre encore un bourdon d'Egypte. Le destius des anneaux du corps de celui-ci est lisse, Juitant, & d'un noir qui tire sur le violet; les ailes sont d'un violet soncé; & le corcelet est tout couvert de longs poils d'une belle couleur de citron.

Les Figures 4., 5 & 6 font voir les parties propres aux bourdons velus mâles, tels que celui de la figure 3 de la pl. 1, & celui de la figure 2 de la pl. 2, & elles font voir ces parties groffies, & dans le temps où la prefiion les a forcées de le montrer. Dans la fig. 4, le hout possérieur du corps est vá par-dessous. a a le dernier anneau. 1, l grandes piéces écailleuses, concaves vers le bout, dont chacune a un appendice i. C'est apparemment avec ces deux piéces que le mâle saisti le derriére de la fémelle. f. f. deux autres que le mâle saisti le derriére de la fémelle. f. f. deux autres

pièces écailleuses terminées en ser de pique, qui accompagnent la partie propre au mâle. *u*, cette partie sur laquelle des poils roux & très courts sont semés.

Dans la Figure 5, la partie qui est visé dans la figure 4, est retournée le haut en bas, & représentée dans un moment où la pression à moins agi; aussi les deux piéces 1, 1, y sont-elles moins écartées de la partie u propre au mâle, & elles cachent les deux piéces marquées f, f, dans la figure précedente.

La Figure 6 préfente la partie du mâle de côté & pardeffus, dans un temps où la preffion l'a extrêmement gonflée. a a le deffus du dernier anneau. l, unc des piéces marquée par la même lettre dans les figures 4 & 5. l'piéce écailleuse qui accompagne la partie du mâle, & qui cfl beaucoup plus visible dans la figure 4, u, la partie propre au mâle; du bout b, fort une liqueur gluante qui peut être tirée en un fil k.

La Figure 7 eft celle d'un nid de bourdons, dont la grandeur a été reduite au-deffous des dimenfions naturelles. Il a été entiérement ouvert par-deffus & pardevant, ce qui permet de voir quelques unes des coques d'un des gáteaux de fon intérieur, un pot à miel, & divers bourdons. On s'est contenté d'emporter la mouffe qui couvroit une voutede cire pp. La feuille qui forme cette voute est mince, & recouvre toutes les parois intérieures du nid jusqu'à fa base; mais le fond du même nid n'a qu'un simple lit de mousse.

#### PLANCHE IV.

La Figure 1 fait voir trois bourdons disposés à la file les uns des autres pour faire passer le tas de mousse qui est en  $\alpha$ , en  $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\beta$  plus loin où l'on supposé en nid. Le bourdon  $\alpha$  pousse avec ses jambes en  $\beta$  la mousse qu'il a tirée

du tas m. Le bourdon é, prend la mouffe qui est en h, & avec ses jambes la conduit en n; d'où le bourdon e la pousse en c. C'est ainst que sont disposés & que travaillen les bourdons qui ont à réparer un nid qu'on a bouleversé.

La Figure 2 représente un poil de bourdon vû au mi-

croscope.

La Figure 3 montre le bout de la tête d'un bourdon & sa trompe assés grossie pour en faire distinguer les principales pièces. a le bout de la tête. f g h un des deux grands demi-étuis; ils ont été relevés tous deux pour laisser à déconvert la trompe qu'ils embrassent lorsqu'ils sont dans leur position naturelle. f la partie de demi-fourreaux qui est plus épaise que le reste. g espece d'articulation, ou jonction de la partie f avec la partie h. ki, ki, font les deux demi-étuis les plus courts & les plus déliés, qui ne s'appliquent que contre la partie antérieure de la trompe. t, le bout de la trompe. Depuis t jusqu'en k, la trompe est couverte de poils courts & roux, couchés les uns sur les autres, & dirigés vers le bont t. Tout ce qui paroît blanc dans la partie postérieure de la trompe, est membraneux; & tout ce qui est brun, est cartilagineux ou écailleux. mnp, filet écailleux qui peut se plier en n. Quand la trompe est raccourcie & appliquée sous la tête, la partie mn est presque couchée sur la partie np, au moins l'angle n est-il alors extrêmement aigu.

La Figure 4 fait voir une dent par fon côté extérieur & convexe, grossie au microscope, laquelle est vûë par son côté concave, & le plus proche de la tête dans la figure 5.

La Fig. 6 est celle d'une portion du corps du bourdon, groffie & vûc du côté du ventre, & composée de quatre anneaux d, d, d, d. Chaque anneau est lui-même composée de deux piéces étailleuses. Le d à droite, & le d à gauche, marquent les deux bouts de chaque ceintré écailleux qui,

après avoir couvert le dos, se courbe vers le ventre, & vient passer fur une partie de la bande écailleuse qui est sous le ventre. u, une de ces lames écailleuses.

La Figure 7 repréfente le corps d'un bourdon coupé tout du long d'un de ses côtés, & groffi; on a voulu y faire voir la disposition des membranes blanches & des saes qui composent les poulmons de cet infecte. e cipece de cornet percé en e de plusieurs trous. Au desflus & au desflous,

des membranes forment de grandes cavités.

Les Figures 8 & 9 montrent deux coupes transverfales d'un corps de bourdon groffi. Celle de la figure 8, eff prise entre le milieu du corps & le corcelet, & celle de la figure 7 est prise affes près de l'anus. Elles font encore destinées l'une & l'autre à donner quelqu'idée de la structure despoulptions de cette mouche: // figure 8, marquent a séparation de deux membranes blanches qui fe recourbent pour former deux sacs pulmonaires. On ne voit ici que la partie antérieure & extérieure du sac. Ces membranes sont percées de différents trous. Dans la figure 9, il ne semble y avoir qu'un seul sac, parce que les deux qui fe trouvoient dans l'endroit où a été faite la séction, étoient plus exaclement appliqués l'un contrel'autre que dans la figure 8. Les deux trous ronds m, m, laissent passer l'aire dans la cavité qui est au-destiou et la -udestiou et la -

La Figure 10 fait voir l'intérieur du corps d'un bourdon qui étoit rempli de vers faits en anguilles.  $a_c$ , les anneaux qui pour avoir été tiraillés, forment une plus grandelongueur que dans l'état naturel, & font moins gros proportionnellement. Les parties entre  $u_e$ , font gonliées par des vers, ou plûtôt ne font prefque que des maffes de vers-

La Figure 11 est celle du conduit des aliments & de quelques autres parties de l'intérieur d'un bourdon attaqué des vers. e l'estomac qui n'est qu'un massif de vers.

La Figure 12 représente quelques vers tirés de la masse e, figure 11, ou des parties comprises entre ue, figure 10, vûs au microscope; ils forment des lacis. Chaque ver a l'air d'une petite anguille.

La Figure 13 et celle d'un de ces poux qui fe tiennent en très-grand nombre fur les bourdons, groffi au micro-feope. Leur couleur eft un brun rougeatre; ils femblent écailleux, leur extérieur est lisse à même luiant. Ils ont buit jambes. Du bout antérieur de leur tête fort une espece de trompe t, qui, quoiqu'asse songue & asses grosse, par rapport à la grandeur de l'animal, est trop petite pour que nous pusissons parvenir à bien distinguer les parties dont elle est composée. On trouve encore sur les bourdons velus, mais plus rarement, d'autres poux qu'on voit en grand nombre sur les abeilles qui feront le sujet du memoire suivant, & qui sont représentés pl. 5. fig. 8. & 0.

Dans la Figure 14, le poux de la figure 13, est repréfenté de la grandeur dont il paroît à la vûë simple.





Pl. 2 pag. 38. Mem 1. Je l'Het des Incectes . tome 0 Fig 12.













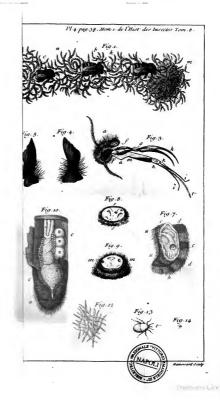



# DES ABEILLES PERCE-BOIS.

A Paès avoir traité affés au long dans le Volume précédent, & dans le premier Memoire de celui-ci, des Abeilles qui compofent des focietés, nous allons rapporter les faits remarquables que nous font voir d'autres abeilles qui vivent folitaires. Je mets au nombre de ces derniéres, des mouches de certaines especes qu'on trouve cependant comme réunies dans un même lieu; & cela, loriqu'elles n'y font plus fuers ensemble, que parce qu'elles y font nées, & qu'elles n'y font pas pour s'entr'aider, pour ravailler de concert à des ouvrages qui les intéreffent toutes; alors elles qu'entre pas une véritable focieté; elles doivent être regardées comme folitaires, des que chacune ne s'y occupe que pour foi.

Les différentes efpeces d'abeilles folitaires exécutent diverfes fortes d'ouvrages qui ne peuvent être faits que par
des ouvriéres extrémement indufficulés, & qui femblent
• prouver qu'elles font pleines de prévoyance & animées par
amour le plus tendre pour les vers qui doivent fortir des
œufs qu'elles fe fentent prêtes à mettre au jour. Car tous
leurs travaux & tous leurs foins n'ont pour objet que de
pourvoir ces vers de tout ce qui leur eft néceffaire pour
devenir eux-mêmes des abeilles. Si l'Auteur de la nature
paroît avoir pris plaifir à varier prodigiculement les efpeces
de ces petits animaux, i ne femble pas être moins plû à
varier les moyens qu'il a employés pour les perpetuer. Dansplufieurs memoires du volume précédent, nous avons fuivi
es abeilles qui employent la cire avec tant d'art; & dans

le premier memoire de ce volume-ci, nous avons vâ que d'autres abeilles, les bourdons velus, fçavent se construire des logements avec de la mousse, fonous allons parier actuellement d'une espéce d'abeille qui se loge dans le bois, qui le creuse, mais moins pour elle-même que pour élever fes petits.

Nous distinguerons les abeilles de cette espece par le

nom de Perce-bois, qui leur convient micux que celui de perce-oreille ne convient à des infectes à qui on l'a donné, quoiqu'il n'y en ait jamais eu apparenment un feul qui ait entamé le moins du monde les membranes d'une \*P. 5. 62. oreille. Ces moucles \* furpaffent beaucoup en grandeur les meres des mouches à miel; leur volume ne le cederoit gueres à celui des fémelles des bourdons, fi elles étoient auffi couvertes de poils que ceux-ci. Elles volent avec bruit; auffi pourroit-on encore les appeller des bourdons liffes, car leur corps eft liffe & luifant, & d'un noir bleuâtre. La vidê imple n'y apperçoît des poils que fur les côtés; leurs quatre aïles font d'un violet foncé; leur corps eft plus applati que celui des bourdons velus; elles ont fur les côtés, autour du derriére & fur le corcete, de

La trompe des-mouches à mied dont la flructure a été décrite ailleurs très au long, différe fin otablement de celle destrompes des autres mouches, que nous avons cru devoir prendre pour principal caractère des efpeces qui appartiennent au genre des abeilles, une trompe faite pour l'effentiel fur le modéle de celle des mouches à miel. Telle est • Fg. 5 & 6. la trompe de notre perce-bois \*\*. L'une & l'autre font composées des mêmes parties; mais les proportions des parties y font différentes. On se rappellera que dans le temps de l'inaction, ces fortes de trompes font couvertes par quatre

demi-étuis, dont deux font plus grands que les deux autres.

longs poils noirs.

Lcs

Les grands \* de la mouche perce-bois, sont bien plus larges Pl. 5. fig. proportionnellement que les deux de la mouche à miel, 5 & 6. f. f.

qui leur font analogues.

Ces mouches ne sont pas fort communes; il n'est pourtant guéres de jardins où l'on n'en puisse voir quelquesunes en différentes faisons. Elles paroissent bien tôt après la fin de l'hyver; elles volent volontiers autour des murs exposés au Soleil, & dans les heures où ses rayons tombent desfus, sur-tout iorsqu'ils sont garnis d'arbres & de treillages. Dès qu'on a remarqué une de ces mouches dans un jardin, on est presque sur de l'y revoir à bien des reprises dans le même jour, & pendant les jours suivants. Elle voltige autour d'un mur, elle s'appuye dessus pour quelques inflants, après quoi elle part pour faire plufieurs tours en l'air, & aller ensuite se poser sur un autre endroit du même mur. Elle prend de fois à autres des esfors dans lesquels l'observateur ne la peut suivre; mais il la revoit au bout de quelques heures, tantôt plûtôt, tantôt plus tard; le bruit qu'elle fait en volant, avertit de son retour; & il est toûjours aisé de l'appercevoir alors, car ses aîles écartées du corps la font paroître encore plus groffe qu'elle ne l'est.

Celle qui rode ainsi au printemps dans un jardin, y cherche un endroit propre à faire son établissement, c'està-dire, quelque piéce de bois mort d'une qualité convenable, qu'elle entreprendra de percer. Jamais ces mouches n'attaquent les arbres vivants. Il y en a telle qui se détermine pour un échalas; unc autre choifit une des plus groffes piéces qui servent de soûtien aux contr'espaliers. J'en ai vû qui ont donné la préférence à des contre-vents, & d'autres qui ont mieux aimé s'attacher à des piéces de bois aussi grosses que des poutres, posées à terre contre des murs où elles servoient de banc. La qualité du bois & sa position

Tome VI.

entrent pour beaucoup dans les raifons qui décident la mouche. Elle n'entreprendra point de travailler dans une piéce de bois placée dans un endroit où le foleil donne rarement, ni dans une piéce d'un bois encore vert; elle fçait que celui qui non feulement est fce, mais qui commence même à fc poursir, à perdre de sa dureté naturelle, lui donnera moins de peine.

Enfin loríqu'une de nos groffes abeilles d'un noir luifant, a fait choix d'un morceau de bois, elle commence
à le creufer quelque part. L'ouvrage qu'elle entreprend
demande qu'elle ait de la force, du courage & de la patience.
Suppofons le morceau de bois qu'elle a choifi, à peu près
cylindrique, & pofé de bout ou perpendiculairement à
\*P1.5.68. l'horifon, elle ouvre d'abord quelque part un trou " qui fe

<sup>2</sup> α, β δ. dirige vers l'axe un peu obliquement. Quand elle l'a pouffé g. 1. δ. à quelques lignes de profondeur, elle lui fait prendre une

PL 5. 6g. autre direction \*; elle le conduit à peu près parallelement 7. à l'axe, elle perce le bois en flute; quelquefois pourtant elle dirige le trou obliquement d'un bout du morceau de bois à l'autre. Le volume de fon corps demande que ce trou ait un affés grand diametre, il faut qu'elle puiffe for retourner dedans; auffi y en a-t-il tel dans leque] j'ai fait entrer à l'aife mon doigt index. Elle lui donne quelquefois plus de 12 à 15 pouces de longueur. Si la grofleur du bois y peut fuffire, elle perce 3 ou 4 de ces longs trous

P. 6.6g. dans son intérieur \*. J'en ai trouvé trois rangs \* dans un montant de treillage qui avoit 6 à 7 pouces de diametre,
 f. g. h, h. qui m'avoit été donné par M. de Fouchy. Cérl-là affarément un grand ouvrage pour une abeille; mais aussi n'est-ce pas celui d'un jour, elle y est occupée pendant des semaines & même pendant des mois.

Quand on est parvenu à observer le morceau de bois dans lequel il y en a une qui travaille, on voit sur la terre au-desfous du trou qui donne entrée à la perceuse, un tas de sciure aussi grosse que celle que des scies à main font tomber. Ce tas croît journellement. La mouche entre & fort du trou un grand nombre de fois dans chaque journée; il ne faut pas l'épier long-temps pour parvenir à la voir entrer; & on n'a quelquefois qu'à rester tranquille pendant quelques instants pour appercevoir le bout de sa tête au bord du trou, hors duquel elle fait tomber la sciûre qu'elle y a apportée. Je n'ai pourtant pu bien observer si elle ne jette dehors que les grains qu'elle tient entre ses dents, ou si elle en pousse avec sa tête plus que les dents n'en pourroient tenir.

Ce qui est très-certain, c'est que les deux dents dont elle est pourvûë, sont les seuls instruments qui lui ont été accordés pour faire des trous si considérables. Il n'y a pas moyen de les voir agir dans l'intérieur d'un morceau de bois; mais lorfqu'on les confidere à la vûë fimple & furtout à la loupe \*, on les juge bien capables de hacher le \* Pl. 5. fig. bois, & même de le percer. Elles sont semblables & égales; 3 & 4. chacune d'elles est une solide pièce d'écaille, courbée en quelque forte en tarriére, convexe par-deffus & concave par-deflous, & qui se termine par une pointe fine, mais forte.

C'est pour loger les vers qui doivent sortir des œufs

que notre mouche perce-bois doit pondre bien-tôt, qu'elle ouvre de si longs trous. Son travail & ses soins ne se bornent pourtant pas là. Les œufs ne doivent pas être empilés les uns fur les autres, ni être dispersés dans une même cavité; il ne convient pas aux vers qui en éclorront, de vivre ensemble, chaeun d'eux doit croître sans avoir de communication avec les autres: auffi-chaque long trou, chaque long tuyau, n'est que la cage d'un bâtiment où se trouveront par la suite plusieurs piéces en enfilade;

bien-tôt il y aura dans chaque trou une enfilade de cel-" Pl. 5, fg. lules \*, mais qui, à la différence des piéces d'un apparte-6, fg. " ment, n'auront aucune communication les unes avec les autres.

autics.

Enfin la mouche n'est pas seulement instruite de la figure, de la capacité du logement qui convient à chacun de ses vers, & de la nature des matériaux dont il doit être fait, elle sçait bien plus que tout cela; elle a des connoissances dont nous devons être étonnés. Quelle est parmi nous la mere qui sçache au juste le nombre des livres de pain, de viande & d'aliments de toutes autres especes, & la quantité de différentes boissons que consumera l'enfant qu'elle vient de mettre au jour, julqu'à ce qu'il foit parvenu à l'âge d'homme! Le ver naissant pour parvenir à être mouche, n'a pas besoin de prendre des aliments aussi variés que les nôtres; une sorte de pâtée assés semblable à celle dont les bourdons à nids de mousse nous ont donné occasion de parler, est sa seule nourriture. Mais ce que nous devons admirer, c'est que la mouche à laquelle ce ver doit le jour, sçait la quantité de cette pâtée qui lui est necessaire pour fournir à tout son accroissement; elle la connoît cette juste quantité d'aliment, & la lui donne. C'est une prévoyance tendre & éclairée dont nous n'avons pas eu occasion de parler jusqu'ici, & dont d'autres mouches du genre des abeilles & de celui des guêpes, nous donneront des exemples.

Mais ce n'est actuellement que la manière dont se conduit notre perce-bois, que nous devons admirer. Supposons qu'elle a creusse un trou qui a 7 à 8 lignes de diametre, & plus d'un pied de longueur; elle va divisér cette pp. 5-56. cavité en douze logements ou environ \*; c'est-à-dire, 7-25. so. que si la direction du trou est de haut en bas, comme elle v est le plus souvent, elle va faire une espece de bâtiment

Dan Merry Laungle

DES INSECTES. II. Mem.

dont la base à la vérité est étroite, mais qui aura onze ou douze étages. Elle fixe la hauteur qu'elle veut à chaque cellule à un pouce ou environ, elle construit des cloisons. ou, si l'on veut, des planchers qui forment des divisions; le plancher qui fait le dessus d'une cellule, est celui du fond de la fuivante.

Chaque plancher a environ l'épaiffeur d'un écu, il est de bois, & fait de morceaux proportionnellement plus petits que les piéces de nos parquets, il n'est composé que de grains tels qu'en fournit du bois scié. Ces grains de sciûre de forme irrégulière, ne tiennent pas ensemble par quelque engrainement ou quelque affemblage; la mouche humecte ceux qu'elle veut employer, d'une liqueur propre à les coller à ceux qu'elle a déja mis en place & affujettis. On imagine affés qu'elle doit fuivre un ordre dans le travail de chaque cloison. Elle commence par faire une lame annulaire qu'elle attache contre la circonférence de la cavité: le bord intérieur de cette lame fournit l'appuy d'un second anneau d'un diametre plus petit; celuici devient ensuite l'appuy d'un troisiéme anneau; quatre à cinq anneaux parcils ne laissent plus au centre qu'un petit vuide qui est rempli par une lame circulaire. Si on observe une cloison \*, on distingue très bien les lames an- \* Pl. 6. fig. nulaires & la circulaire, qui la font paroître assés joliment 4 & 5. ouvragée, & qui apprennent l'ordre dans lequel le travail

a été conduit. On n'est pas embarrassé de scavoir comment la mouche

peut se fournir de sciûre pour construire les différents planchers; il me reste pourtant un doute sur l'endroit où elle prend celle qu'elle employe: il femble qu'elle pourroit laisser de trop aux parois de la cavité, ce qu'il faut de bois pour fournir aux cloisons. Mais cette pratique qui paroitroit lui épargner du trayail, pourroit avoir ses

inconvénients. L'intérieur de chaque cellule doit être extrémement propre dans le temps où la mouche la ferne, & il feroit difficile qu'il n'y tombait pas des grains de la feiûre qu'elle détacheroit; aussi m'a-t-il paru qu'elle va en prendre hors du morceau de bois de celle qu'elle y a jettée, & qui y est en transparent par la feitée, ex qui y est en tas.

On vera mieux pourquoi il feroit à craindre qu'il ne tombât de la feûre dans l'intérieur d'une cellule, lorfque la mouche en fait la cloifon fupérieure, après que nous aurons dit enquel état il eft alors. Nous l'avons laiffé imaginer vuide, & il eft plein. Nous avons parfé de la conftruction des différents planchers, comme fi elle fe faifoit tout de fuite; mais il y a un travail intermédiaire, & un grand travail dont nous n'avons encore rien dit. Pour l'expliquer, retournons à confidérer la longue cavité \* dans le temps où elle n'a encore aucune cloifon. La première

- a. cellule n'a befoin d'en avoir qu'une \*; le fond du trou lui tient lieu de celle qui fait le fond des autres, & cft beaucoup plus foilde. Sur le fond du trou, l'abeille perce-bois apporte de la pâtée, c'eft-à-dire, une matiére rougeâtre compofée de pouffiéres d'étamines bien humectées de miel. Cette pâtée a la confiftance d'une terre molle. La mouche ne ceffe d'y en apporter, de l'y accumuler jufqu'à ce qu'elle s'éleve à peu près à un pouce de haut, c'eft-à-dire, à la hauteur où doit être mis le premier plander.
- elle a à faire la plus importante de fes opérations; elle a à pondre un œuf qu'elle enfonce dans la pâtée, ou qu'elle faiffe foit deffous foit deffus. Elle ne tarde pas à fermer la cellule à qui le précieux dépôt a été confié, avec une cloifon qui fera le fond de la cellule fuivante: fur exte cloifon elle apporte de la pâtée, comme elle en a apporté fur le fond de la première; & quand elle en a rempli la

\* a. cher \*. Mais avant que de travailler à ce premier plancher,

capacité qui convient à la grandeur de la seconde cellule, & pondu un second œuf, elle bâtit un second plancher. C'est ainsi qu'elle remplit, & qu'elle ferme toutes les cellules fucceffivement.

Quand il y en a une de fermée, la mouche a fait, par rapport à l'œuf qu'elle y a déposé, & au ver qui en éclorra bien-tôt, tout ce qu'elle avoit à faire. Elle n'a plus à être inquiéte pour le fort du ver naissant, elle a pourvû à tout; elle l'a logé convenablement; elle a mis de la pâture à portée de lui, & elle lui en a donné la provision nécessaire pour fournir à tout son accroissement. Lorsqu'il aura confumé toute celle qui est dans sa cellule, il sera en état de fubir ses transformations, de devenir nymphe, & ensuite mouche. L'aliment qu'elle lui a préparé est de nature à ne se corrompre ni s'altérer aucunement, quand le ver seroit plus long-temps à croître qu'il ne l'est. D'ailleurs il conserve son onctuosité; comme il est dans un vase bien clos, ce qu'il a de liquide, n'est pas exposé à s'évaporer.

Le ver naissant n'a que très-peu de place pour se retourner dans sa cellule, qui est presque remplie par la pâtée; à mesure qu'il croît, il a besoin d'un plus grand espace pour se loger; l'espace aussi ne manque pas de s'aggrandir, & dans la proportion que l'accroiffement du ver le demande; puisqu'il ne croît qu'aux dépens de la pâtée, le volume de l'une diminuë quand celui de l'autre

augmente.

Je profitai il y a huit à neuf ans d'un morecau de bois cylindrique ercufé par une de nos abeilles, que M. Pitot m'avoit apporté de sa terre de Launay, pour voir comment chaque ver se comporte dans l'intérieur de sa cellule. Ce morecau de bois \* qui n'avoit que 15 à 16 lignes de PI. 6. 6g. diametre, étoit ailé à manier & propre à être disposé 3. comme je le voulois. J'emportai avec un coûteau, affés

de bois pour mettre à découvert l'intérieur de deux cellules. Chacune de ces cellules avoit un ver que je me proposai d'observer tous les jours, & je sçavois que les impressions de l'air pouvoient leur être funestes; j'appliquai donc & collai exactement fur l'ouverture que j'avois \*Pl. 6. fg. faite, un morceau de verre \*. Les cellules étoient alors presque remplies de pâtée. Les deux vers étoient encore très-petits, chacun n'occupoit dans sa loge, que le peu d'espace qui restoit entre ses parois & la masse de pâtée; ce peu d'espace suffisoit pour leur donner passage. Je les vis changer fouvent de place; celui que j'avois trouvé en haut le matin, je le trouvois l'après-midi ou le jour fuivant à un des côtés, ou même près du fond. La masse de pâtée devenoit journellement de plus en plus petite. Je commençai à les observer le 12 Juin, le 27 du même mois la pâtée de chaque cellule étoit presque toute mangée, & le ver plié en deux remplissoit en grande partie fon logement. Le 2 Juillet ils avoient l'un & l'autre confumé toute leur provision; il ne restoit dans chaque celfule que quelques petits grains noirs, oblongs, qui étoient le peu d'excréments qu'ils avoient jetté. Ils firent pendant cinq à fix jours un jeune qui apparemment leur étoit nécessaire, & pendant lequel ils parurent trèsinquiets. Souvent ils augmentoient la courbûre de leur corps, ils faifoient descendre leur tête en embas; ils se redreffoient ensuite un peu, & relevoient un peu leur tête. Ces mouvements les préparoient à la grande opération qui devoit les faire changer d'état. Entre le 7 & le 8 du même mois, ils se défirent de la peau qui les faisoit paroître des vers, & ils furent des nymphes.

Nous ne nous fommes pas arrêtés à décrire ces vers, \* Fig. 6. qui font très-blancs \*, & qui ne different pas dans l'effentiel de ceux des abeilles ordinaires, & de ceux des bourdons

velus.

# INSECTES. II. Mem.

velus. Leur tête est de même très-petite, & munic de deux dents bien distinctes, placées comme celles des chenilles. Rien auffi n'exige que nous décrivions la figure des nymphes \* qui viennent de ces vers, & la disposition \* Pl. 5. fig. de leurs parties. La différence de grandeur est presque 10,12&13. la scule qui se trouve entre ces nymphes & celles des abeilles. D'abord elles sont extrêmement blanches, mais leur blanc se salit de jour en jour. Je les ai vû prendre peu à peu des nuances qui tendoient au brun, devenir brunes, & ensuite noirâtres. Le 30 Juillet le corps & le corcelet de celles qui avoient quitté la forme de ver entre le 7 & le 8 du même mois, étoient d'un beau noir luifant. Les jambes & les aîles n'étoient pourtant encore que d'un brun caffé, elles noireirent deux ou trois jours plus tard que le reste. Enfin, les nymphes furent alors en état de quitter leur dépouille, & de devenir des mouches.

Si l'on ouvre tout du long un morceau de bois \* dans Pl. 6.6 lequel une de nos abeilles perceufes travaille depuis un ou 1. plusieurs mois, & sur-tout si le morceau de bois s'est trouvé affés gros pour être percé selon sa longueur en trois à quatre endroits, on y pourra observer des vers de différents âges, & par conféquent de différentes grandeurs; on y verra des cellules pleines de pâtée, & d'autres presque vuides; enfin. on pourra trouver des nymphes dans quelques-unes; & cela, parce que la ponte de la mouche se fait successivement: il ne pouvoit être établi qu'elle la fit dans un jour ou dans un petit nombre de jours, qui n'auroit pas suffi pour lui donner le temps d'amasser & de transporter la provision de pâtée nécessaire à chaque ver.

Dans une rangée de cellules, les vers font donc de différents âges, & ceux des cellules les plus baffes font plus vieux que ceux des cellules supérieures; ils sont donc aussi les premiers qui se doivent transformer en nymphes & en

Tome VI.

mouches. Ceci demandoit encore à être prévû par la mere des nouvelles mouches; car si celle qui vient de se transformer, & qui est impatiente de sortir d'un logement qui est devenu pour elle une prison, vouloit prendresa route par la cellule supérieure, elle n'y trouveroit pas à la vérité grande réfultance; mais il faudroit qu'elle passat sur le corps de la nymphe qui y est logée, ou du ver, s'il y est encore ver. Il faudroit même qu'elle hachât l'un ou l'autre, qu'elle le mit en piéces pour se faire place. Avec des dents capables de percer le bois, elle en viendroit aisément à bout. Cette premiére action de fa vie scroit trop barbare, & iroit contre la multiplication de l'espece, c'est à-dire, contre la vûë de l'Auteur de la nature. Aussi a-t-il reglé que la nymphe auroit la tête en embas; la mouche se trouve donc l'avoir dans cette même position; & comme il est naturel que les premiéres tentatives qu'elle fait pour marcher, foient pour aller en avant, sa route ne la conduit pas vers les cellules pleines. Elle auroit pu être instruite à percer les parois de fa cellule pour fortir par un des côtés; mais c'auroit été donner beaucoup d'ouvrage à des dents encore mal affermies; aussi n'est-ce pas par-là qu'elle sort : si cela étoit, le morceau de bois qui est percé en flûte, auroit aussi sur son extérieur des trous comme ceux des flûtes. au moins de pouce en pouce; on n'en trouve point qui foient percés de la forte. J'ai jugé que la mere avoit dû fonger à ménager une fortic commode aux mouches naissantes, & qu'elle n'avoit eu besoin pour cela que de percer à la partie inférieure de chaque cavité oblongue, un trou pareil à celui qui communique avec la partie supérieure de cette cavité; que celui d'embas donneroit aux jeunes mouches une fortie commode qu'elles sçauroient \* Pl. 5. fg. bien trouver. J'ai auffi observé ce trou \* dans quelques piéces de bois que j'ai eu entiéres.

Outre le trou supérieur \* & le trou inférieur \* dont les \* PI 5. fig. ouvertures sont sur la surface du morceau de bois, & qui 7. & pl. 6. fig. communiquent avec une grande cavité, j'ai quelquefois \*, vû un trou femblable \* à distance à peu près égale de l'un \* s. & de l'autre. Celui-ci peut abbréger le chemin aux mouches nées dans les cellules mitoyennes, lorfqu'elles veulent fortir. Mais il y a grande apparence que la mere mouche en le perçant, a cherché à s'abbréger à elle-même celui qu'elle a à faire pour le transport des décombres dans le temps qu'elle creuse l'intérieur de la piéce de bois.

Nous n'avons encore parlé que de la mouche percebois, qui est fémelle; elle a un mâle dont l'extérieur est affés femblable au fien; il ne lui cede même que peu en grandeur; on ne le reconnoît sûrement pour ce qu'il est, que lorsqu'on lui presse le derriére. C'est inutilement qu'on tente de faire fortir du sien un aiguillon; il n'en a pas, pendant que celui dont la fémelle est pourvûë, est très-grand. Mais en revanche en pressant le derriére du mâle, on fait paroître des parties écailleuses capables de faisir le derriére de la fémelle; & entre celles-ci, une partie charnuë propre à opérer la fécondation des œufs. On aimera mieux appareniment que nous nous contentions de dire que ces parties ressemblent à celles des bourdons velus, que de nous voir engagés dans une exacte & longue description de chacune.

Au reste, je ne sçais point si le mâle aide la fémelle dans ses travaux. La mouche que j'ai vû entrer dans un morceau de bois, en faire tomber de la feiûre, m'a toûjours paru la même; mais j'ai négligé de prendre des précautions qui auroient pu m'en affûrer, comme de lui faire une tache fur le corcelet avec un vernis coloré.

Je n'ai pu observer la mere perce-bois dans le temps où

Gii

elle fait sur les plantes la récolte des poussières d'étamines dont elle compose la pâtée qu'elle donne à ses vers; & lesjambes postérieures d'aucune de celles que j'ai prises, ne se font trouvé chargées, comme le font si souvent celles des mouches à micl, de deux pelottes de ces pouffiéres. Si les perce-hois rapportent de ces pelottes, il ne paroît pas que ce puisse être sur la partie de leurs jambes postérieures, correspondante à celle sur laquelle les abeilles ordinaires en

7. P.

\$ & 9.

\* Pl. 6. fig. placent une, car cette partie \* est, comme le reste de la jambe, couverte de longs poils; on n'y voit point une portion creuse & liste que nous avons remarquée ailleurs avec admiration à une pareille jambe des abeilles. Mais fur le côté intérieur de chaque jambe postérieure de la mouche perce bois, & fur la partie analogue à celle de la jambe de l'abeille, qui a été nommée la brosse, il y a

\* Fig. 8. c. une portion ovale \*, rase, lisse & luisante, dont le milieu est faillant, & près du bord de laquelle regne tout autour une cavité qui paroît propre à retenir les pouffiéres des. étamines, à empêcher la pelotte qui se grossit peu à peu de tomber. Nous fommes d'autant plus fondés à foupconner que c'est-là le véritable usage de cette partie, qu'on ne la trouve que sur l'une & sur l'autre jambe postérieure, & qu'il n'y en a aucun vestige sur les quatre

premiéres jambes.

Il n'est peut-être point d'animal qui ne serve à nourrir d'autres animaux, il n'en est point qui ne soit pour des animaux plus petits, ce que la terre est pour nous. Il fe trouve ici, comme par-tout dans la nature, une progression dont le terme ne nous est pas connu. Nos perce-\* Pl. 5. fig. bois font le monde d'une effece de poux \* d'un brun un peu rougeâtre, qui ne sont pas plus gros que la tête d'une petite épingle. Ce que ce poux a de plus remarquable, c'est que de chaque côté auprès de son derriére, part

INSECTES. II. Mem.

un poil \* qui surpasse trois ou quatre fois le corps en lon- \* Pt. 5-fg. gueur. Ces deux poils ne nous sembleroient propres qu'à 8 & 9. P.P. l'incommoder; il est cependant hors de doute qu'ils lui font utiles, puisqu'ils lui ont été donnés, & il est presque aussi certain que nous nous tromperions si nous assignions. leur usage.

## EXPLICATION DES FIGURES

## DU SECOND MEMOIRE.

#### PLANCHE V.

L A Figure 1 est celle d'une abeille ou bourdon percebois, qui a ses aîles sur le corps.

Dans la Figure 2, la même mouche perce-bois est vûë ayant les aîles écartées du corps, ce qui permet de remarquer que le dessus de celui-ci est ras & hisse,

Les Figures 3 & 4 nous montrent une dent de la percebois, groffie; la figure 3 la fait voir par-dessus, & la figure 4 par-deffous.

Les Figures 5 & 6 représentent une tête de l'abeille perce-bois, dont la trompe est allongée & développée en partie. La figure 5 en montre le dessous, & la figure 6, le desfus. o, figure 5, le trou autour duquel le col est attaché. p, p, grands poils dont le dessous de la tête est couvert. d, d, les dents. f, f, les deux demi-fourreaux extérieurs de la trompe, ou les deux grands. k, k, les demi fourreaux intérieurs, ou ceux qui sont étroits. t, la trompe. Les lettres employées dans la figure 5, & qui le font encore dans la figure 6, y défignent les mêmes parties. Dans cette derniére, y, y, sont les yeux à rezeau. i, les trois petits yeux. a, a, les deux antennes coupées en a, a.

Giij

La Figure 7 est un plan fait par la coupe longitudinale d'un morceau de bois percé presque tout du long par une de nos mouches. a, b, c, d, e, f, g, h, marquent les différentes cloifons conftruites par la mouche pour divifer le trou en cellules. Cette figure a été dessinée pour montrer les directions de trois autres trous o, f, r. Le trou o, est le premier que la mouche a ouvert pour pénétrer jusqu'à l'axe du morceau de bois, f, est un autre trou qui devient commode à la mouche lorsqu'elle a percé depuis h, jusque vers d. Ce trou f, lui abbrege bien du chemin pour le transport de la sciûre qu'elle détache vers c, b. Le trou r, a un autre usage que les précédents. Les œufs font déposés dans les cellules a & b, avant qu'il y en ait de mis dans les cellules c, d, & les autres supérieures. Le ver de la cellule a, doit donc devenir mouche plûtôt que celui de la cellule c. La mouche qui est dans la cellule a, fans incommoder la mouche de la cellule supérieure b; brife la cloison a, & fort par le trou r, par lequel peuvent fortir de même successivement les mouches des cellules b & c. Les mouches des cellules d, e, f, g, peuvent sortir par le trou f.

La Fig. 8 est celle d'un poux qui se tient sur nos mouches perce-bois; il y en a telle qui a des centaines de ces poux.

La Figure 9 fait voir le poux de la figure 8, groffi au microfcope: Il traîne après lui deux grands poils p, p, qui ne nous doivent paroître propres qu'à l'incommoder, & qui sans doute lui sont nécessaire.

La Figure 10 représente une nymphe d'abeille perce-

bois vûë du côté du ventre, & groffie.

La Figure 11 cft celle de la tête de la même nymphe, encore plus groffie, & dont la trompe a été allongée. d, une des dents. a, une des dents. a, une des dents. a, ta trompe. f, f, les étuis qui la couvrent.

DES INSECTES. II. Mem.

La Figure 12 montre la nymphe presque dans sa grandeur naturelle du côté du ventre, & la figure 13, la fait voir du côté du dos.

#### PLANCHE VI.

La Figure 1 repréente un morceau d'un bâton qui avoit fervi de montant à un contréplair, & qui avoit été creulé par une abeille perce-bois. Il na ici que la moitié de fon diametre, & que la moitié de fon diametre, & que la moitié de la longueur dans laquelle il avoit été creulé; on lui a feulement laiffé fa rondeur près de fon bout inférieur a ac e, mais depuis a a, jufqu' au bout fupérieur gh, on a emporté une partie du bois pour mettre l'intérieur à découvert, afin que l'on pût voir comment il avoit été travaillé. a, f, r, font les ouvertures des trous qui fervoient de portes aux mouches pour fe rendre dans les longues cavités intérieures. On diffingue dans ce morceau de bois quatre cavités cylindriques f, g, h, i, dont chacune eft partagée en plufieurs petites loges, par des cloifons transferfales.

La Figure 2, eft celle d'une portion du morceau de bois de la figure 1, à laquelle on a laiffé fa groffeur naturelle, l'm, i/k, no, font les coupes de trois cavités cylindriques divifées en cellules. La coupe qui a emporté une partie du bois, a paffé par l'axe de la feule cavité i k. Celle-ci eft auffi la feule qui paroiffe dans toute fa largeur. V, un ver pofé fur le tas de pâtée qui remplit en grande partie la cellule fupérieure i. On voit des maffes de pâtée dans la cellule k, & dans la cellule qui eft entre celle-ci & la cellule ju en vien par la cellule qui eft entre celle-ci & la cellule qui occupe le milieu de la cavité no.

La Figure 3 représente dans toute sa grosseur, mais seulement dans une partie de sa longueur, un morceau de bois cylindrique qui avoit été creusé par une perce-bois,

mais où elle n'avoit trouvé à placer qu'une feule rangée de cellules.  $a = c \cdot c$ , bout qui a été laiffé entier,  $\delta = c \cdot c$ , bout qui a été laiffé entier,  $\delta = c \cdot c$ , bout qui a été laiffé entier,  $\delta = c \cdot c$ , bout qui a été laiffé entier,  $\delta = c \cdot c$ , bout qui et emporté pour mettre en vôi l'intérieur.  $p_1$ ,  $q_2$ , les deux cloifons qui ferment une cellule. Celle qui ell comprife entre  $p_1$ ,  $\delta \cdot q_2$ , ell vuide; la pâtée  $\delta \cdot c$  ver en ont été ôtés,  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ , ell vuide; la pâtée  $\delta \cdot c$  ver en ont été ôtés,  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ , plaque de verre qui courum ét à provision de pâtée. Cette plaque qui défendoit le ver contre les impressions de l'air, permettoit d'observer tous ses mouvements.

La Figure 4 montre dans son entier & dans sa grandeur naturelle une closson de cellule. La même est vûë à la toupe dans la figure 5. Dans cette derniére figure, an distingue les quatre anneaux de sciûre dont la cloison est formée, & le petit disque circulaire de même matière, qui remplit le vuide du centre.

La Figure 6 est celle d'un ver encore assés petit qui doit

devenir une abeille perce-bois.

La Figure 7 repréfente une des jambes pollérieures de l'abeille perce-bois, planche 5, figure 1 & 2, vûle par fa face extérieure. P., la partie correspondante à celle d'une jambe pollérieure de mouche à miel, fur laquelle cette denniére mouche rapporte la pelotte de cire brute. La partie p, de cette figure n'est pas propre au même usage.

La Figure 8 montre par la face intérieure la jambe vûë par la face extérieure, fig. 7. Sur la partite b, de cette jambe paroit en e, une portion lisse & ovale qu'on soupconne deslinée à retenir la pelotte de pousitéres d'étamines.



TROISIEME

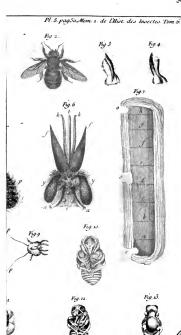

Imonnean Sculp.



# TROISIE'ME MEMOIRE.

# DES ABEILLES MAÇONNES.

Nous avons vû des Abeilles travailler en bois dans le Mémoire précédent; dans celui-ci nous allons fuivre les manœuvres de celles d'une autre espece qui font de véritables ouvrages de maçonnerie, & que nous nominerons aussi des abeilles maçonnes. Leurs travaux & leurs foins, comme presque tous ceux des autres insectes, tendent à se donner une possérité. Les vers qui sortent des œufs de nos mouches maçonnes, pour parvenir à être eux-mêmes des mouches, demandent à être renfermés dans des loges faites d'une espece de mortier; leurs industricuses meres sçavent leur en bâtir de cette matiére, elles s'y livrent avec ardeur, & ne sont point rebutées par les peines & les fatigues, fans lesquelles elles ne sçauroient finir de tels ouvrages.

Il n'en est pourtant pas des habitations que nous voulons faire connoître, comme des gâteaux de cire construits par les mouches à miel; leur extérieur ne fant pas soupçonner l'art avec lequel elles sont bâties, il ne les fait pas même foupçonner des logements d'insectes. Plusieurs cellules pofées les unes auprès des autres, font cachées fous une enveloppe commune \* faite de la matiére qui les compose \* Pl. 7. fg. elles-mêmes; elles forment une masse peu propre à s'attirer l'attention de quelqu'un accoûtumé à s'arrêter aux premiéres apparences. Quand il voit contre un mur des plaques qui ont quelque relief, mais dont les contours n'offrent rien de bien régulier; en un mot, des plaques quelquefois affés femblables à celles de bouë qui y a été Tome VI.

jettée par les rouës des voitures & les pieds des chevaux, il ne s'avife pas de penfer qu'elles ont été mifes là à deffein, fur-tout lorfqu'elles ont, comme l'ont ces maffes de cellules en certains pays, une couleur de bouë ou de terre féche. Celles qui approchent plus de la couleur de la pierre ou de celle du mortier, font prifes pour une malpropreté que les maçons ont eu la négligence de laiffer fur les murs.

Mais lorfqu'on est dans l'habitude d'observer, & de faire des réflexions sur ce qu'on observe, on juge bien-tôt par la hauteur où sont quelques-unes de ces masses, & par les endroits où elles sont posées pour la plûpart, qu'elles ne font pas l'ouvrage du hazard. On n'en découvre aucune fur les murs tournés vers le Nord. Les murs exposés au Midi font ceux où on en voit le plus; & si on en trouve fur ceux qui font tournés vers l'Est, & sur ceux qui le sont vers l'Oüest, c'est sur-tout dans des places où les unes peuvent jouir du Soleil pendant plusieurs heures après qu'il est levé, & les autres pendant plusieurs heures avant qu'il se couche. Ces especes de plaques sont des nids dans lesquels des œufs ont été déposés; pour que les vers en . puissent éclorre, & pour que ces vers puissent dans la saison convenable devenir des mouches, le nid a besoin d'être échauffé par les rayons du Soleil.

Les ouvriéres confiruïent ces nids d'une matière qui acquiert une dureté égale à celle de certaines pierres. Ce n'eft qu'avec des inffruments de fer qu'on peut les brifer; la lame d'un coûteau en eft fouvent un trop foible pour cet effet. Aufin nos abeilles maçonnes se gardent bien de les attacher fur des murs enduits de quelque crespi. L'appui de la base seroit alors moins solide que le corps du bâtiment. J'en ai souvent trouvé sur des murs de jardin ou de parc, dont les pierres n'étoient pas recouvertes de mortier. C'étoit contre les pierres mêmes que les nids étoient attachés, & jamais contre la terre ou le mortier qui servoit à les lier les unes avec les autres. Dans les murs qui entrent dans le corps d'un édifice, les abeilles maçonnes paroiffent préférer aux autres parties de ces murs, celles qui font faites de pierre de taille; & elles ne manquent guéres d'y choisir pour établir leurs nids, les endroits où ils peuvent être le plus folidement affujettis. Des vûës de commodité ou d'ornement, engagent à donner à certaines parties des bâtiments du relief au-desfus du reste; les plintes, les corniches, les entablements, les faillies des fenêtres, &c. forment des angles avec le plan du mur. C'est dans ces angles\* que nos abeilles travaillent le plus volontiers. Le nid qui est 13. logé dans un angle, y est bien mieux arrêté que ne le seroit celui qui feroit appliqué fur le plat du mur. On en voit pourtant dans cette derniére position; mais si on en détache quelqu'un de ceux-ci, on se met à portée d'observer que l'endroit de la pierre qui lui servoit de base, a des inégalités

quelqu'un de ceux-ci, on se met à portée d'observer que l'endroit de la pierre qui lui servoit de base, a des inégalités qui offrent des avantages équivalents à celui d'un angle.

Dans pluseurs endroits du Royaume, & même des environs de Paris, on peut aisement parvenir à voir de ces nids, si on les cherche sur les faces des grands bâtiments qui sont tournées vers le Midis, & sur-tout sur celles des bâtiments isolés. Le château de Saint-Maur, par exemple, & celui de Madrid, en ont un grand nombre. Je n'ai pas eu même besoin de me transporter jusque-là pour les étudier, de-

Madrid, en ont un grand nombre. Je n'ai pas eu même befoin de me transporter jusque-là pour les étudier, depuis que je me suis logé dans le sauxbourg Saint-Antoine; car la façade de ma maison qui regarde le Midi, a plu aux abeilles maçonnes. Au reste, comme je l'ai déja dit, l'extérieur de ces nids n'offre rien d'intéressant; pendant la plus grande partie de l'année, on ne voit pas même les mouches voler autour. Dès qu'il ne manque plus rien à leur construction, celles qui les ont bâtis les abandonnent pour

ne plus venir les visiter; elles ont fait pour les insectes qui y sont renfermés, tout ce qu'elles pouvoient faire pour cux, & tout ce dont ils avoient besoin. Mais on pense asses que l'intérieur de ces mêmes nids mérite d'être examiné dans différents temps. On le trouve habité pendant plus de dix à onze mois consecutifs, d'abord par des vers, ensuite par les nymphes dans lesquelles ils se sont transformés. Ces nymphes deviennent enfin des abeilles dont quelquesunes sont en état de prendre l'essor avant la fin d'Avril, & de travailler à leur tour à faire de nouveaux logements pour y déposer les œufs qu'elles pondront.

Chaque nid, comme nous en avons déja averti, & comme nous l'expliquerons mieux bien-tôt, est un assemblage de plusieurs cellules, dont chacune sert à loger un feul ver blanc, fans jambes, & pour l'effentiel femblable à ceux des mouches à miel. & à ceux des bourdons velus. Les vers de différentes cellules ne different pas entr'eux sensiblement à nos yeux, quoiqu'ils different par leurs parties intérieures. Les uns doivent devenir des abeilles

\* Pl. 7. fig. très-noires \*, aussi noires, mais plus veluës que les percebois; elles ont seulement un peu de jaunâtre en-dessous

à leur partie postérieure. Les autres vers deviennent des \*Fig. 4 & 5. abeilles \* de couleur fauve & plus approchante de celle des mouches à miel. Le dessus de leur corcelet, & une trèsgrande partie de celui du corps, sont couverts de poils qui tirent sur le cannelle. Le bout postérieur du corps a cependant en-dessus des poils noirs; & tout le dessous ou le ventre, n'en a que de ceux-ci. Leurs jambes sont noires, mais les poils de leurs parties supérieures sont roux.

> Les mouches noires & les rouffes sont à peu près de même grandeur, il y en a des unes & des autres, de plus petites & de plus grandes, comme il arrive dans toutes les familles. des animaux. Celles de la grandeur la plus ordinaire, sont

auffi groffes & auffi longues que les faux - bourdons ou mâles des mouches à miel. Elles font d'une taille moyenne entre celle de ces dernières mouches, & celle des perce-

Mais la plus grande différence qui se trouve entre nos maçonnes, n'est pas celle des couleurs; il y en a une de fexe. Les noires sont les fémelles, qui sont munies d'un aiguillon pareil à celui des mouches à miel; les rousses n'ont point d'aiguillon. Si on presse le derriére de celles-ci, on fait fortir de leur corps \* des parties qui ne permettent \* Pl. 8. fig. pas de les méconnoître pour des mâles, lorsqu'on scait 4, 5 & 6. qu'elle est la forme des parties au moyen desquelles les mâles des mouches à miel, & ceux des bourdons, rendent féconds les œufs des fémelles. Les parties qui caractérisent le sexe des mâles maçons, ressemblent encore plus à celles des mâles bourdons, qu'à celles des mâles des mouches à miel.

Parmi les insectes les mâles naissent paresseux, ou plûtôt ils ne naissent pas pour le travail. C'est une regle qui paroît affés générale. Ceux des mouches maconnes se contentent de féconder les fémelles; ils ne leur aident aucunement à construire les nids. L'ouvrage dont l'Auteur de la nature a chargé ici les seules sémelles, est rude; il ne les a point traitées avec autant de distinction que les sémelles des mouches à miel; il ne leur a point accordé des ouvriéres sur qui elles puissent se reposer. Chacune de nos mouches noires est donc obligée de faire le nid ou le nombre de nids nécessaire pour loger les œufs qu'elle doit pondre. La manière dont elles les bâtiffent est la plus curieuse partie de leur histoire. Pour être en état de la bien expliquer, il ne m'en a pas coûté un temps confidérable à faire des observations. M. du Hamel ayant remarqué que ces mouches avoient pris beaucoup de goût

H iii

pour le château de Nainvilliers qui appartient à M. fon frere, m'offrit de les étudier avec l'attention dont il et capable. J'acceptai fon offre avec reconnoiflance; & le public a à partager avec moi celle qui lui eft dûe pour la peine qu'il a prife d'épier ces mouches dans tous les moments effentiels. Mon ouvrage feroit moins imparfait & eut été plûtôt fini, fi j'euffe trouvé de pareils fecours par apport à la plûpart des autres infecfes; car je n'ai qu'à bien rendre les observations que M. du Hamel m'a conmuniquées, pour ne laiffer rien à defirer fur l'épece d'art de maconnein dans leuvel nos mouches font fi habiles.

Après qu'une mouche a reconnu fur un mur un endroit qui est, pour ainsi dire, un terrein propre au bâtiment qu'elle veut élever, après qu'elle s'est déterminée pour cet endroit, elle va chercher des matériaux convenables. C'est à elle à les trouver, à les préparer, à les transporter, & à les mettre en œuvre. Le nid qu'elle veut construire. doit être fait d'une espece de mortier dont du sable doit être la base, comme il l'est du mortier que nous saisons entrer dans la construction de nos édifices. Elles scavent comme nous, que tout fable n'est pas également propre à en faire du bon: une certaine groffeur convient aux grains de celui qui doit être préféré : ils ne doivent avoir ni la finesse de ceux du sablon, ni la grosseur de ceux de certains graviers qui ne sont que des amas de petites pierres fensibles. Ce scroit la faute de la mouche si elle n'employoit pas du meilleur fable du pays, car elle choifit grain à grain celui qu'elle veut mettre en œuvre. On la voit se donner de grands mouvements sur un tas de sable où nos maçons prendroient indifféremment celui qui y est am-

PH. 7-fig. moncelé. Avec ses dents \*, aussi fortes & plus grandes que celles des mouches à miel, elle tâte plusseurs grains les uns après les autres; mais ce n'est pas un à un qu'elle

DES INSECTES. III. Mem. 6

les transporte; elle sçait mieux ménager le temps. D'ailleurs, pour composer du mortier, ce n'est pas assis d'avoir du sable; pour lui saire prendre corps, pour saire la liaison de ses grains, nous avons très-bien imaginé, & c'est une belle & utile invention, d'avoir recours à la chaux steinte. La mouche a dans elle-même l'équivalent de la chaux; elle fait sortir de sa bouche une liqueur viqueuse dont elle mouille le grain de sable pour lequel elle s'est déterminée; cette liqueur sert à le coller contre le sécond grain qui est chois; celui-ci ayant été mouillé à son tour, un troisième peut être attaché contre les deux premiers. La mouche sait ainsi une petite motte de sable de la 'grosseur' d'une d'argée de plomb à lévre.

Nous avons déja dit que leurs dents font fortes & plus grandes que celles des mouches à miej; elles font taillées de manière que le côté intérieur de l'une s'applique exactement contre le côté intérieur de l'autre: leur extrémité et aigué °; en-deffus elles font corvexes °, & concave ° Pl. 7.6g. en digue elles font tout ou de l'autre: l'eur extrémité et aigué °; en-deffus elles font corvexes °, & concave ° Pl. 7.6g. en digue en de l'autre: l'eur de l'autre de grofficieur fenfible, que les rebords de la cavité empéchent de tomber; une épaiffe frange de pois qui borde le côté extérieur de chaque dent, aide enore à la retenir.

Il fuffiroit de comparer les dents des fémelles avec celles des màles \*, pour reconnoître que ceux-ci n'ont \*Fig.8 & 9pas été faits pour le travail. Les leurs font fenifishement plus petites, moins creuses, & moins sournies de poils par-dessous.

Nous devons ajoûter à ce que nous avons dit du fable dont nos maçonnes font leur mortier, que ce fable n'est pas pur, qu'il est pareil à celui que nous nommons du fable gras, c'est-à-dire, qu'il est mêlé avec de la terre. Il faudroit trop de colle pour faire du mortier avec le fable pur; & ce

### MEMOIRES POUR L'HISTOIRE mortier ne seroit pas aussi petrissable que nos mouches ont

besoin que soit le leur. Lorsque l'on examine les fragments d'un nid, les yeux seuls conduisent à juger que la terre a été employée avec le gravier pour les former. Si on les mouille, & que sur le champ on les approche du nés, on Mem. de sent une odeur qui, comme nous l'avons dit ailleurs \*, ne P Academie, sçauroit être répanduë par le sable, une odeur propre à la terre. Enfin, on peut, comme on le verra dans la fuite, \* ramollir ces fragments avec l'eau seule, & ensuite les détremper dans l'eau. L'eau qui en a été renduë bourbeuse, laisse précipiter successivement des couches de sable de différentes finesses, & sur la dernière de celles-ci une cou-

1730. pag. 280.

che de terre. Quand une mouche a trouvé quelque part du fable à son gré, elle y vient prendre tout celui dont elle a besoin. Pendant cinq à six jours de suite, j'ai vû à presque toutes les heures du jour, une maçonne, & probablement la même, car alors je n'en ai jamais vû deux à la fois, qui s'étoit déterminé pour un espace d'une allée sablée de mon jardin de Charenton, qui n'avoit pas plus de cinq à fix pouces de diametre. Je me fuis trouvé quelquefois assés près d'elle pour l'observer à la loupe. Ce sable étoit un affés gros gravier, c'étoit du fable de la riviere de Seine: mais elle m'a toûjours paru ne prendre que les grains fins qui s'y trouvoient mêlés; elle sembloit les pêtrir entre ses dents, ce qu'elle ne faisoit apparemment qu'après les avoir humectés. Ce qui m'a paru encore plus digne d'être remarqué, c'est qu'après s'être chargée en partie dans ce premier endroit, elle voloit sur un autre endroit de l'allée éloigné de 15 à 20 pieds du premier. Là, elle ajoûtoit à sa charge quelques grains de gros gravier, après quoi elle se rendoit au lieu où elle bâtissoit. M. du Hamel a observé que ces mouches vont souvent prendre prendre le fable à plus de cent pas du licu ou elles le mettent en œuvre. Celle-ci le venoit chercher de bien plus loin, car pour retourner où fa charge devoit être portée, elle s'élevoit au-deffus des grands ormes d'un jardin féparé par la ruë de celui où elle fe fourniffoit de fable.

\* Ce dont je ne ſçaurois rendre raiſon c'eſt, pourquot cette mouche ne prenoit pas ſa charge complette dans le premier endroit où eſle venoit ſc poſcr; car toute l'alſce étoit couverte du même ſable. Je n'ai pu appercevoir aucune diſfférence entre celui du premier lieu & celui du ſcoond; il y avoit du gravier également gros, ß il y en avoit d'également fin dans l'un & dans ſautre endroit. Tout ce que ʃai cru en devoir conclurre, c'eſt que la mouche ſc connoiſſoit mieux que moi en ſable, & que ſes yeux lui ſaiſoient peut-être voir des particularités qui ſchapoient aux miens, comme cetaines in/egalités à la ſurſace

des grains, qui peuvent être avantageuses.

Nous sçavons que l'ouvrage que notre maçonne se propose, c'est de construire un nid composé de plusieurs cellules. Toutes les cellules sont semblables, & à peu près égales en capacité; elles ont chacune avant que d'être fermées\*, la figure d'un dé à coudre : la mouche les bâtit les \* Pl. 7. fg: unes après les autres, c'est-à-dire, qu'elle ne commence 12. la seconde que quand la première est finie ou presque finie, & ainsi de suite. L'ordre dans lequel le travail de chacune doit être conduit, n'a rien de particulier. Une plaque circulaire composée de plusieurs pelottes de mortier appliquées les unes auprès des autres fait la base sur laquelle il s'agit d'élever une petite tour ronde, en mettant successivement des assisses les unes au-dessus des autres. La maçonne qui arrive chargée de mortier, se pose sur le bord même qu'elle veut élever; elle y reste tranquille un instant, tantôt la tête en embas, & tantôt la tête haute; elle

Tome VI.

tourne & retourne ensuite à plusieurs reprises avec ses premiéres jambes & ses dents, la petite motte de matériaux qu'elle a apportée. Bien-tôt elle reconnoît l'endroit où il convient qu'elle foit appliquée; les dents qui la tiennent font aussi les deux principaux instruments qui servent à la mettre en œuvre; en la pressant, elles la façonnent, elles lui donnent une forme propre à se bien ajuster contre la portion à laquelle elle doit être attachée; elles la rendent mince au point où elle doit l'être, en faisant gliffer des grains qui ne sont retenus que par une colle encore molle. Les jambes & fur tout les premières, aident à foûtenir les grains de fable; les unes se trouvent en-dedans de la cavité, & les autres endehors: par leur pression & par les petits coups qu'elles donnent, elles contribuent aussi à la perfection de l'ouvrage. Quelquefois la mouche retranche quelque chose de la petite motte de fable, & cela, lorsqu'elle est trop groffe pour la place qu'elle doit remplir.

Outre la position & l'attitude dans laquelle nous venons de voir notre mouche, il est aise d'imaginer qu'elle en prend beaucoup d'autres. Un mouvement qui lui est affés ordinaire, c'est de faire entrer sa tête dans la cellule; sans doute pour voir l'effet qu'a produit la matiére qui vient d'être employée, pour juger s'il n'y a rien à redreffer; car elle prend bien d'autres soins pour l'intérieur de la cellule que pour son extérieur. Elle laisse celui-ci graveleux, & nous verrons bien-tôt qu'elle a raison de le laisser tel; mais elle polit l'intérieur, autant que les matériaux dont il est fait, le permettent. Ce qui mérite sur tout d'être remarqué, c'est que la mouche mouille de nouveau la charge de mortier qu'elle met en œuvre. M. du Hamel s'est trouvé plusieurs fois à portée de le voir très-distinctement, ou, ce qui est la même chose, il a vû la couleur de l'endroit où la mouche travailloit, changer subitement,

#### DES INSECTES. III. Mem.

devenir plus grife, & ce n'étoit qu'avec le temps qu'elle reprenoit la blancheur du refte. La liqueur dont la maçonne inibible le mortier cette féconde fois, fert par la fuite à donner une liaifon plus forte aux grains dont il eft compolé, & le rend plus traitable dans le moment préfent.

Chaque cellule doit avoir environ un pouce de hauteur & près de fix lignes de diametre: pour une mouche ce ne laiffe pas d'être un affés grand éditice; cependant elle parvient à en confiruire à peu près une entière dans fa journée. Si on fait attention à tous les voyages qu'elle eft obligée de faire pour le fournir de matériaux, elle nous paroîtra mériter les titres d'ouvriére diligente & laborieufe.

Le travail de bâtir n'est pourtant pas le seul auquel elle se doive livrer. Lorsqu'une cellule a été élevée environ aux deux ticrs de sa hauteur, un tout autre travail doit l'occuper. Ses connoiffances fur l'avenir ne le cedent en ricn à celles que nous avons déja admirées dans les abeilles perce bois: elle femble scavoir la quantité d'aliments qui sera nécessaire pour fournir à l'accroissement complet du ver qui doit sortir de l'œuf qu'elle est prête à pondre dans la nouvelle cellule, & pour le mettre en état de fubir toutes ses métamorphoses. La nourriture qui convient à ce ver. est encore pour l'essentiel une pâtée semblable à celle que mangent les vers des perce-bois & ceux des bourdons, c'est-à-dire, une espece de bouillie faite de poussiéres d'étamines délayées avec le miel. L'habitation qui vient d'être préparée à l'œuf, ou plûtôt au ver qui en doit éclorre, a une capacité telle, qu'étant à peu près remplie de cette pâtée, elle en contiendra la provision qui lui doit fuffire pendant toute sa vie de ver. Avant que d'avoir même acheyé de bâtir la cellule en entier, la mouche ceffe

pour quelque temps de transporter du gravier; elle va sur les fleurs pour y faire deux fortes de récoltes, celle du miel, & celle des pouffiéres d'étamines. M. du Hamel a cru la voir revenir à sa loge ayant une pelotte de celles-ci entre ses dents. C'est sur leurs jambes postérieures que les mouches à miel rapportent de pareilles pelottes; mais les derniéres jambes des maçonnes n'ont pas l'espece de corbeille qu'ont celles des abeilles; les leurs font toutes couvertes de poils, & elles ont des dents plus grandes que celles des abeilles, & plus propres à se charger d'une boule. La maçonne qui arrive à la cellule, a d'ailleurs fon corps & fon corcelet tout poudrés de ces pouffiéres; elle ne tarde pas à entrer dedans, & n'en fort qu'après avoir bien broffé ses poils, qu'après leur

avoir ôté les grains utiles qui s'y étoient attachés.

Nous avons vû ailleurs que c'est dans leur premier estomac que les abeilles logent le miel qu'elles ont à transporter, & qu'elles peuvent, quand il leur plaît, le faire fortir par leur bouche. Notre mouche maconne, après avoir déposé & entassé dans le fond de la cellule des pouffiéres d'étamines, ne manque pas de dégorger desfus, le miel avec lequel elles doivent être délayées pour composer la pâtée, & de pêtrir ces pouffiéres féches par elles-mêmes avec une espéce de sirop. Elle fait entrer plus de miel dans la composition de sa pâtée, que les perce-bois & les bourdons n'en font entrer dans celle qu'ils préparent, ou fon miel est plus liquide; car M. du Hamel a eu preuve qu'il y refloit encore du miel coulant; il en a vû quelquefois fuinter par des endroits des parois où étoient restés des trous ou des fentes que la maçonne n'avoit pas apperçûs. Mais ce sont des défauts qu'elle sçait réparer; un peu de mortier appliqué fur un si petit trou, le bouche bien vîte; & M. du Hamel a observé des mouches qui avoient recours à ce remede.

#### INSECTES. III. Mem.

Enfin, la mouche après avoir porté dans la nouvelle cellule la quantité de pâtée qu'elle peut contenir, acheve de l'élever \*, & enfuite de la remplir d'aliments au point où elle \* Pl. 7. fig. le doit être. Elle ne manque pas de déposer dedans un œuf. 13. d. Quand l'œuf y est, en quelque temps qu'il y ait été mis, & qu'il y est avec une provision suffisante de pâtée, il ne reste plus à la mouche qu'à en maçonner le bout \*, qu'à le fermer \* 60 avec un couvercle du même mortier qui a été employé jusqu'alors. C'est donc dans une loge murée de toutes parts, scellée hermetiquement, & où, s'il entre de l'air, il ne peut en entrer qu'au travers de parois très-compactes; c'est, dis-je, dans cette loge que le ver doit naître, & où il trouvera tout ce qui peut lui être nécessaire jusqu'à ce qu'il foit devenu mouche. Alors sa mere qui n'a plus rien à faire pour lui, paroît l'oublier entiérement.

J'ai voulu scavoir si cette cellule étoit pénétrable à l'air, s'il ne pouvoit pas en passer un peu au travers de ses parois, qui ferviroit à renouveller en partie celui qui est renfermé avec le ver. J'ai pris un assés gros tube de verre, dont les deux bouts étoient ouverts; contre un de ces bouts, j'ai appliqué un fragment de nid; ensuite avec de la cire ramollie, j'ai achevé de boucher parfaitement les vuides qui pouvoient rester entre le verre & le fragment de nid: après quoy, j'ai rempli le tube de mercure, & je l'ai renverlé comme on le fait par rapport au barometre. Le mercure ne s'est pas soûtenu dans le tube, d'où il suit que l'air peut passer au travers du mortier dont les maconnes construisent leurs nids. L'air peut donc se renouveller dans les logements des vers, quoiqu'ils foient murés de toutes parts.

Dès qu'une premiére cellule est construite, & souvent avant qu'elle le soit entiérement, la maçonne jette les fondements d'une autre qu'elle remplit & finit comme la

13.

premiére. Elle en fait fouvent entrer sept à huit dans chaque nid, & quelquefois trois ou quatre feulement. Elle les .\* Pl. 7. fig. pose les unes auprès des autres \*, sans pourtant chercher à les aligner avec régularité. Sa négligence apparente va plus loin, elle leur donne des inclinations différentes par rapport au plan où elles font posées, & si différentes, que j'ai vû telle cellule couchée fur le mur, pendant que l'axe d'une autre du même nid, étoit perpendiculaire au plan du mur; enfin, plusieurs avoient des directions qui tenoient plus ou moins de l'une ou de l'autre des précédentes. Des cellules cylindriques, fussent-elles arrangées aussi réguliérement & aussi proche les unes des autres qu'il est possible. fussent-elles toutes paralleles, laisseroient des vuides. Mais les différentes inclinaisons que la mouche leur donne. augmentent ces vuides, & les rendent confidérables. Cependant plus ceux dont je parle, font grands, & plus la mouche a d'ouvrage à faire, car elle ne manque pas de les remplir de maçonnerie. Il n'est pas à présumer qu'elle se donne de la befogne de gayeté de cœur; il est plus naturel de penfer que si elle se charge de plus de travail, c'est qu'elle voit qu'il contribue à la solidité du nid. Il en a d'autant plus que le massif de maçonnerie qu'il forme, est plus confidérable. Cette laborieuse ouvrière ne se contente pas même de remplir de mortier tous les espaces qui se trouvent entre, les cellules, elle donne à la masse qu'elles composent, une enveloppe commune; de sorte que le nid devient un massif d'un mortier dur, percé dans fon intérieur de plusieurs trous cylindriques différenment inclinés. On ne peut donc plus voir l'extérieur d'aucune \* Fig. 15. cellulc \*. Le contour du nid est assés ordinairement arrondi,

mais presque toûjours oblong, & tantôt plus, tantôt moins. Que ce soit dans la vûë de lui donner plus de folidité. ou seulement pour abbréger le travail, toûjours est-il sûr

### DES INSECTES. III. Mem.

que la mouche fait l'enveloppe extérieure \* d'un fable plus \* \$P\_1.7.6g.
gros que celui dont elle a formé les cellules \* 1. Les grains 16.8 %.

de cé dernier font quelquefois fi fins que les yeux ne les \* \$\frac{8}{16}\$.

diffinguent qu'à peine, pendant que fur la couche extériteure, on ne voit que des grains d'un très-gros gravier, arrangés néantmoins auffi uniment qu'ils le peuvent être. Auffi n'a-t-on pas befoin de confidérer les fragments d'un nid avec beaucoup d'attention, pour y remarquer deux couches qui different en couleur & en grainure. Quand il n'eft question que de remplir les vuides que les cellules laisfent entréles, & de recouvir le massifi du nid, la maçonne ne cherche pas avec autant de foin des grains d'un fable fin, qui demandent plus de temps pour être ramasses.

Si on foupconnoit que la construction d'un nid que nous avons fait regarder comme un ouvrage qui coûte beaucoup de peines & de fatigues à la maçonne, n'est pour elle qu'un jeu; que les mouvements qu'elle est obligée de se donner, ne sont pour elle qu'un exercice agréable, on en pourroit être détrompé par de curicuses observations faites par M. du Hamel. Ces observations nous apprennent de plus que l'esprit d'injustice ne nous est pas aussi particulier qu'on le croit ; qu'on le trouve chés les plus petits animaux comme chés les hommes; que parmi les insectes comme parmi nous, on veut usurper le bien d'autrui, & s'approprier fes travaux. Pendant qu'une mouche étoit allée se charger de matériaux pour ajoûter ce qui manquoit à une cellule, M. du Hamel a vû plus d'une fois une autre mouche entrer fans façon dans cette cellule, s'y tourner & retourner en tous sens, la visiter de tous côtés, travailler à la ragréer comme si elle lui cût appartenu. La preuve qu'elle le faisoit à mauvaise intention, c'est que quand la vraye maitresse arrivoit chargée

de matériaux, la place qui lui étoit néceffaire pour les mettre en œuvre, ne lui étoit point cedée par l'autre; elle étoit obligée de recourir aux voyes violentes pour fe conferver la possession de son bien; elle étoit forcée de livrer un combat à l'usurpatrice, que celle-ci étoit prête à fostrenir.

M. du Hamel a été souvent témoin oculaire de pareils combats, & il en a vû quelquefois qui étoient si opiniâtrés, qu'ils duroient des demi-heures entières. C'est en l'air que fe donnent les plus rudes chocs. Les deux combattantes volent souvent l'une vers l'autre tête contre tête. Celle qui est la plus élevée, a ordinairement l'avantage: quand elle attrappe l'inférieure, le coup qu'elle lui porte est quelquefois si violent qu'il la précipite à terre. Aussi celle qui se trouve la plus basse tâche d'esquiver le coup ou du moins une partie de sa force, soit en plongeant, soit en volant à reculons. Car pendant leurs combats, ces mouches dirigent leurs vols de toutes les façons propres à leur faire porter des coups avec plus d'avantage, & à leur faire éviter des coups trop redoutables. Quelquefois on en voit une s'élever perpendiculairement, & descendre ensuite perpendiculairement fur son ennemie, pour l'accabler du poids de son corps mû avec vîtesse: celle qui est menacée de ce terrible coup, vole aussi en embas; souvent elle se fauve mieux encore en volant à reculons; telle alors se retire plus de vingt pas en arriére. M. du Hamel a très-bien remarqué que le vol à reculons paroît inconnu aux oifeaux; mais beaucoup d'autres mouches s'en servent, même dans les occasions où elles ne semblent voler que pour leur plaisir. On n'a qu'à suivre des yeux les mouches à deux aîles qui aiment nos appartements; il y a des temps où plusieurs de celles-ci se tiennent ensemble en l'air, assés près du plancher, & font cent tours & retours dans un affés

# DES INSECTES. III. Mem. 73

petit espace, comme si elles ne cherchoient qu'à s'exercer. Il sera souvent aisé d'y en voir quelqu'une qui vole à reculons. M. l'Abbé de Fontenu, de l'Académie des Belles-Lettres, en qui le goût d'observer les phénomenes de la nature se concilie avec celui d'érudition, me parla il y a quelques années du vol à reculons de ces mouches de nos appartements, comme d'un fait qui lui avoit paru

remarquable, & qui l'est effectivement.

Mais pour achever de voir tout ce qui se passe entre nos deux combattantes, il arrive quelquefois qu'allant à la rencontre l'une de l'autre, elles se heurtent tête contre tête si violemment, qu'étourdies l'une & l'autre par la force du coup réciproque, elles tombent toutes deux à terre. Quelquefois aussi dans le moment du choc, l'une faisit l'autre avec ses jambes, ou elles se saisissent mutuellement: elles tombent encore alors toutes deux à terre: c'est-là que se continuë un combat semblable à celui de deux athletes. M. du Hamel n'a pu observer si alors elles ne cherchoient pas réciproquement à se percer avec leur aiguillon. C'est assurément le temps de se servir de cette arme, qui porte le poison dans les playes qu'elle fait. Aussi y a-t-il apparence que nos maçonnes n'oublient pas alors qu'elles font munies d'un instrument dont les coups sont mortels; que chacune tâche de faire pénétrer le sien dans le corps de son adversaire, comme les mouches à miel n'y manquent pas en pareil cas. Cependant les combats de nos maçonnes, comme ceux des mouches à miel, quoiqu'acharnés & longs, se terminent souvent sans que mort s'ensuive. La mouche qui est épuisée de fatigues, perd le courage en perdant les forces; elle prend son vol au loin, & ordinairement elle n'est pas poursuivie par son ennemie, qui se contente de pouvoir se mettre en possession de la cellule qui lui a été disputée. Mais si la mouche qui a pris

le parti de la fuite, revient à cette même cellule, comme il lui arrive quelquefois, alors le combat recommence.

Sans avoir recours à des combats injustes, une mouche peut quelquefois s'épargner le travail de construire des cellules. Si celle qui en avoit commencé une meurt par quelqu'accident, avant qu'elle foit finie, une autre maçonne s'en empare. Ce cas rare est une petite ressource; mais les maçonnes en ont une plus grande. Les vieux nids dans lesquels les vers, après avoir pris leur accroissement, sont parvenus à être des mouches, les nids d'où ces mouches font forties, offrent des logements vuides qui n'appartiennent plus à qui que ce soit, & qui ne demandent que quelques réparations. M. du Hamel a vû des mouches qui s'emparoient de ces vieux nids, qui ôtoient tout ce qui pouvoit y être resté d'ordures, comme sont les dépouilles laissées par le ver, & les excréments qu'il avoit jettés; elles aggrandiffoient les ouvertures des cellules, & elles remettoient du mortier dans les endroits qui en avoient besoin. Enfin, elles y portoient de la pâtée, & après en avoir rempli une, & y avoir laissé un œuf, elles la bouchoient, & ainsi des autres; il ne restoit alors qu'à donner une enveloppe commune à des cellules bien conditionnées & bien fournies de tout. Ces vicilles cellules occasionnent plus souvent des combats entre les mouches, que les nouvelles, & des combats qu'on doit moins leur reprocher : elles ont toutes un droit égal fur les anciennes, ou s'il y a quelque droit particulier, c'est celui de la premiére occupante.

Dès que les maçonnes sont d'humeur à profiter des vieux nids, il refle à expliquer pourquoi elles en bâtissent tant de nouveaux chaque année; car ils sont de nature si soide qu'ils peuvent presque durer autant que le bâtiment contre lequel ils sont attachés; ils ne peuvent guéres être détruits que par les hommes, qui ordinairement même

75

ne s'avisent pas de les remarquer, ou de les prendre pour ce qu'ils sont. Enfin, ils sont souvent dans des endroits où on ne peut atteindre sans avoir recours aux plus hautes échelles. Quand il n'y aura pas plus de fémelles dans une année, qu'il y en a eu dans quelqu'une des précédentes. la provision des nids semble faite pour cette année. Mais si un nid qui n'a servi qu'une fois, est convenable encore, peut-être que celui qui a servi deux ou trois fois ne l'est plus: la mouche qui l'a pris vieux, l'a épaissi; elle a été obligée d'y ajoûter un enduit: or les nids épais à un certain point peuvent être fujets à des inconvénients, ils font plus difficilement échauffés par les rayons du Solcil. Les nids anciens, même ceux qui n'ont qu'une année, peuvent encore être laissés inutiles par d'autres raisons. Nous ne finirons pas ce mémoire sans parler de plusieurs ennemis que les vers des maçonnes ont à redouter, & qui s'introduisent dans leurs cellules. Une mouche évite sans doute de laisser ses œufs dans des nids où se trouvent déja des insectes qui pourroient faire périr cette postérité, qui est l'objet de tous ses soins & de tous ses travaux.

Ne nous bornons point à admirer le génie de nos maconnes, l'art avec lequel elles travaillent, & la folidité de leurs ouvrages: prêtons-nous aux vidés qu'elles nous doivent faire naître: ne rougiffons point de prendre des leçons de ces mouches. Si, nous comparons la dureté de leurs nids avec celle des enduits, foit de plâtre, foit de mortier, qui fe trouvent fur les murs mêmes où ils font, nous apprendrons qu'elle eft fouvent fupérieure à celle de ces enduits, & plus en état de réfifter aux injures de l'air. Nous en conclurons donc que le meilleur mortier n'eft pas celui qui est composé de chaux & de fable; qu'on en peut faire un plus parfait en liant ensemble des grains de gravier avec une colle. Nous fommes conduits à faire des expériences

pour découvrir s'il n'y a point quelque colle qui coûtât peu, & qui étant délayée avec heaucoup d'eau, lieroit enéemble les grains de gravier aussi folidement que les lie la liqueur visqueuse que les mouches maçonnes employeut à cette sin.

Leurs nids n'ont pas sculement une dureté supéricure à celle des matiéres dont nous faisons des enduits, quelquesois ils en ont une égale à celle de certaines pierres propres à bâtir. Sur ce qu'on a vû des pierres d'une grandeur énorme, fans qu'on pût imaginer comment elles avoient été transportées de très-loin dans les endroits où elles sont, quelques Auteurs ont pensé que le secret de fondre la pierre est de ceux qui ont été perdus, que les Anciens sçavoient rendre la pierre liquide & la jetter en moule. Il faut être bien peu au fait des arts pour croire, comme quelques-uns l'ont cru, qu'une grande masse soit de pierre commune, foit de granit, foit de quelqu'autre pierre à grains, doive sa forme à l'état de fluidité où elle a été mise par le seu, avant que d'être jettée en moule. Mais si on prétendoit simplement qu'une masse pareille eût été faite d'une infinité de masses plus petites qui auroient été liées ensemble dans le moule qu'on en auroit rempli, avec quelque espece de colle, on ne soutiendroit rien d'impossible. Les procédés de nos mouches nous montrent comment cela peut s'exécuter, & nous invitent à l'éprouver. Si après avoir rempli de gravier un moule de la forme & de la grandeur dont on le voudroit. on mouilloit ce gravier d'une colle équivalente à celle des maconnes, on retireroit ensuite de ce moule une pierre qui imiteroit le granit, le grès ou quelqu'autre pierre à grain, felon la qualité du gravier ou du fable qui auroit été employé. Si la colle convenable étoit à bon marché, on feroit des pierres telles que les places où elles devroient être pofées, les demanderoient; & cela fans avoir besoin de les tailler.

#### DES INSECTES. III. Mem.

Peut-être même que des especes de colles qui peuvent être dissoutes par l'eau, satisseroient à cette vue; car l'eau est capable d'agir sur celle dont les maçonnes se servent, J'ai tenu des fragments de nids couverts d'eau pendant cinq à six jours, au bout desquels ils avoient conservé leur forme & de la dureté, mais une dureté bien inférieure à celle qu'ils avoient euë: il m'étoit aifé en les pressant entre les doigts, de les égrainer, & de les réduire en une poudre propre à être délayée par l'eau. La colle qui unit les grains de mortier de nos maçonnes, est donc dissoluble à l'eau: mais comme l'eau ne fait que couler fur les nids, qu'elle n'y séjourne pas long-temps, elle emporte peu de la colle nécessaire pour tenir les grains liés. Il en seroit de même de nos pierres factices, leur intérieur n'auroit rien à craindre de l'eau qui n'y pourroit pénétrer bien avant. Des murs dont les pierres ne sont retenuës que par une fimple terre, ne laissent pas de se soûtenir contre la pluye. Enfin, s'il en étoit besoin on pourroit désendre l'extérieur des pierres factices par une legére couche de matiére graffe.

M. du Hamel & moi, avons vû des maçonnes travailler à bâtir des nids dès le 15 ou le 20 d'Avril, & j'en
ai observé d'autres qui y étoient occupées vers la fin de
Juin; mais j'ai eu beau chercher plus tard de ces mouches
fur les murs qu'elles paroissent avoir le plus en affection,
je n'ai pu y en découvrir une seule : on n'en retrouve
plus même nulle part. Il y a beaucoup d'apparence qu'elles
périssent, comme la plispart des autres insectes, quand
elles ont satissait à ce qu'exige la conservation de leur
espece, qui ne substitue alors que dans les vers des nids.
Ce n'est que l'année fuivante que les mouches venues
de ces vers, doivent bâtir & pondre à leur tour. Celles
qui ont pris leur accroissement dans les nids qui ont été

conflruits les premiers, font celles qui paroificut les premiéres, & qu'on voit à l'ouvrage avant la fin d'Avril; les autres font plus tard en état de paroitre au jour. Aufif félon la faison où l'on détache un nid, & s'elon qu'il ed de ceux qui ont c'ét faits de bonne heure ou tard, trouvet-on dedans des vers plus ou moins gros, dont je n'ai rien de particulier à dire, étant blanes, sans jambes, & semblables à ceux des mouches à miel. La provision de pâtée remplit une plus petite ou une plus grande portion de la cellule, felon que le ver est plus ou moins gros. Ensin, avec le temps il consume toute celle qui lui a c'é donnée, & cela ordinairement avant la fin de l'Automne. Quand il n'a plus de quoi manger, il n'a plus beloin d'en avoir; son accroissement et complet, & il songe à se faire un logement plus convenable à son étas futur que ne l'est une cellule purement de pierre. Il se file une coque de soye \*, il

• P.1.8.6g. cellule purement de pierre. Il fe file une coque de foye \*; il n'a pas befoin qu'elle ait autant de capacité que la cellule.

• A. Vers le bas de celle-ci fe trouvent tous les excréments \*

. Vers le bas de celle-ci fe trouvent tous les excréments \* qu'il a jettés pendant le cours de fa vie. Ce font des grains noirs, plus petits que des crottes de fouris, mais qui d'ailleurs leur reffemblent. Tous ces grains reflent en dehors de la coque de foye : le tiffu de celle-ci eft fi ferré, qu'il femble membraneux: mais elle est mince & très-blanche.

Il ne reste plus au ver qui s'est silé un logement de soye, qu'à s'e transformer en nymphe. C'est ce que les uns sont avant le mois d'Octobre, car dès les premiers jours de Novembre, j'ai trouvé des mouches parfaites dans plusieurs cellules. D'autres vers nés apparemment plus tard, restent vers dans les coques pendant tout l'hiver. Mais ce n'est que dans une saison où le soleil a la force d'échaussier l'intérieur du nid, que les mouches mêmes qui étoient sous cette forme dès le mois de Novembre, songent à en sortir. Elles ont besoin que leurs dents se soient bien

#### DES INSECTES. III. Mem.

affermies pour percer les murs épais qui les renferment de toutes parts; car la porte, c'est-à-dire, l'ouverture supérieure de chaque cellule, a été bien murée, & recouverte encore d'une couche de mortier. Il faut que les dents de la mouche ouvrent un trou \* capable de laisser passer son \* Pl. 7. 5g. corps, & cela dans une matiére que les couteaux n'atta- 15.00 quent pas sans en souffrir. Si les meres qu'on a vû travailler pendant l'année précédente, passoient l'hiver, on pourroit penser que leur tendresse pour leurs enfants les ramene fur les nids, & qu'elles viennent en ouvrir les cellules; mais M. du Hamel a fait l'expérience la plus propre à démontrer que la mouche naissante est capable de percer fa prison, quelque durs & épais qu'en soient les murs. Il a renfermé un nid sous un entonnoir de verre dont les bords étoient bien appliqués & scellés contre la pierre même à laquelle le nid étoit attaché. Le bout du tuyau de cet entonnoir avoit plus de deux pouces de diametre, c'est-àdire, beaucoup plus qu'il n'étoit nécessaire pour laisser fortir la mouche qui, après avoir percé son nid, chercheroit à s'échapper de l'entonnoir. Mais afin qu'elle n'en fortit pas trop facilement, & qu'elle jouît de la quantité d'air qui pouvoit lui être devenue nécessaire, il avoit eu la précaution de boucher avec une simple gaze le bout de l'entonnoir. Trois mouches rouffes parurent dans l'entonnoir vers le 20 d'Avril, après être forties du nid par les trois trous qu'elles avoient percés : elles firent cent tentatives inutiles pour s'échapper de cet entonnoir dans lequel elles périrent. Elles étoient venuës à bout d'un mortier dur comme de la pierre, & ce grand ouvrage fait, elles n'avoient pas tenté ou avoient jugé au-dessus de leurs forces, celui de percer une simple gaze. Communément les insectes ne sçavent faire que ce qu'ils ont besoin de faire dans l'ordre ordinaire de la nature.

Il y a pourtant des mouches foibles qui apparemment ne sont pas en état d'entreprendre de percer leur prison. On en trouve de celles ci mortes dans des cellules qu'elles n'ont pas même tenté d'entamer avec leurs dents. Quelquefois l'ouvrage que la mouche nouvellement née a à faire, paroîtroit devoir être double de l'ouvrage ordinaire; elle fembleroit avoir à percer, outre sa propre celiule, celle d'une autre mouche; car quelquefois un nid fe trouve composé de deux couches de cellules mises les unes sur les autres. La bonne opinion que j'ai de l'intelligence des meres maçonnes, ne me permet pas de penser qu'elles fassent des fautes aussi lourdes que celle-ci le paroît. Je fuis disposé à croire que quoique les cellules foient pofées les unes fur les autres, chaque mouche naiffante peut fortir par un des bouts de la fienne fans passer par le logement de sa voisine.

M. du Hamel a obfervé que les maçonnes rouffes ou mâles paroiffent quelques jours avant les noires. Dès que ces derniéres prennent l'effor, elles trouvent donc des mâles difpofés à les féconder. Ni lui ni moi n'avons pu voir l'accouplement d'un de ceux-ci avec une de celles-là. Cette importante action ne s'accomplit pas apparemment fur le mur même où les meres bâtifient. Si celle fe paffe dans la campagne, elle ne peut être mife fous les yeux que

par un hazard heureux.

Les vers sembleroient n'avoir rien à craindre dans les folides nids où ils font rensermés: je ne leur connois point d'ennemi qui entreprenne d'y pénétrer. Souvent pourtant ils font dévorés dans leur habitation; ils y deviennent la pâture de vers de plusieurs especes. J'ai quelquesois trouvé dans une cellule plus de 30 petits vers blancs qui avoient erû aux dépens de la propre substance de l'habitant naturel du lieu. Dans d'autres cellules, j'ai yû que le ver de la maçonne

maçonne avoit sculement servi à nourrir dix à douze vers, mais plus gros que les précédents. Dans telle autre cellule, je n'ai pu appercevoir que les restes du ver pour qui elle avoit été faite. & un seul ver blanc comme les derniers, mais bien autrement gros. Ce sont des observations qui n'ont pas échappé à M. du Hamel. Ces vers étrangers se transforment en des mouches à quatre aîles du genre des ichneumons. Il n'est point de mere insecte, quelque précaution & quelque vigilance qu'elle apporte pour mettre ses petits en sûreté, qui puisse se promettre de les défendre contre les vers de quelqu'espece de mouches ichneumons. Une mere d'une espece de celles-ei, va déposer ses œufs dans la cellule que la mouche maçonne travaille à remplir de provision : quand cette diligente ouvriére mure la cellule, elle y renferme avec son œuf d'autres œufs qui n'y ont été mis que parce que les vers voraces qui en fortiront, doivent se nourrir du ver qui éclorra de l'œuf de la maçonne.

Ce feul ver suffit pour en nourrir une trentaine des plus petits dont nous venons de parler, pour leur foumir tout l'aliment dont ils ont besoin jusqu'à leur transformation. Mais dans ces mêmes nids on peut voir un autre ver étranger "capable de faire de plus grands desordres. \* Pt. 8. fg. Ce n'est rien pour lui de manger le ver de la cellule où ? ils font nés l'un & l'autre. Il est amé de dents fortes, au moyen desquelles il perce la cellule vossine de celle dont il a dévoré le ver; il n'epargne pas celui de cette seconde cellule, ou la nymphe si le ver s'est transformé. Je ne sçais pas le nombre des vers & des nymphes qu'il détruit; mais je crois qu'il lui en faut au moins trois ou quatre des unes ou des autres pour fournir à son accroissement, car il devient au moins aussi gros qu'un ver de maçonne prêt à se transformer. Tout son corps est d'un fort beau rouge

out tou corbs en a mi for

Tome VI.

d'une nuance plus forte que le couleur de rose: il est ras. quelques poils seulement y sont semés par-ci par-là. Sa tête est noire, écailleuse & armée de bonnes dents, capables, comme celles des maçonnes, d'agir avec fuccès contre le mortier des nids. Il a fix jambes écailleuses, & son anus peut lui tenir lieu d'une septiéme, mais membraneuse. Près du derriére il porte deux petits crochets écailleux; la concavité de l'un est tournée vers celle de l'autre. Le ver dont nous parlons n'a pas été inconnu à Swammerdam, qui, étant à Issy, dans la maison de son bon ami M. Thevenot, observa contre les murs de cette maison des nids de mouches maçonnes. Dans ceux qu'il défit, il trouva de ces vers rouges. Je ne sçais ce qui le porta à soupconner qu'ils se nourrissoient du mortier du nid; mais s'il en avoit conservé qui eussent eu encore besoin d'aliments, dans des nids peuplés de vers & de nymphes de maconnes, il efit reconnu qu'il leur faut des mets moins durs & plus fucculents que le mortier.

Ce ver se transforme par la suite dans un fort joli scaraP. 8. 6g. bé \*; il ch' oblong comme la cantharide ordinaire, & n'est
pas moins grand. Sa éte & son corcelet font d'un trèbeau bleu; le fond de la couleur des fourreaux de se ailes,
est rouge; mais cette couleur ne paroit que dans les intervalles que laissent trois larges bandes d'un violet soncé,
dirigées obliquement, de maniére que celle d'un des fourreaux forme avec la correspondante de l'autre sourreau,
un angle tourné vers la tête. Le dessous de a tête, celui
du corcelet & celui du corps, sont entiérement velus. Ce
n'est qu'au travers de longs poils blanchâtres qu'on appercoit que le ventre est d'un beau bleu.

Ce scarabé sçait qu'il y a des mouches maçonnes, & il sçait que le ver qui sortira de l'œuf qu'il est prêt à pondre, pour devenir par la suite un scarabé, demande à être logé

# DES INSECTES. III. Mem.

dans une cellule construite par une de ces mouches, par conséquent que l'œuf y doit être déposé; il sçait enfin qu'il faut épier le moment où la maçonne est ailée se charger de matériaux, ou faire des provisions, & qu'il doit profiter de ce moment pour laisser son œuf dans la cellule. M. du Hamel a observé que quand la mouche qui construit une cellule lui a donné affés de capacité pour s'y pouvoir loger, elle passe la nuit dedans, la tête tournée vers le fond. Ne l'y passeroit-elle pas plûtôt pour y veiller à ce qu'aucun insecte ennemi ne vienne y faire ses œufs, que pour se donner un logement plus commode que celui d'un trou de mur dont elle se contente dans les autres temps!

Lorsque le ver rouge se dispose à se métamorphoser, il fait un retranchement dans la cellule où il se trouve, au moyen d'une toile platte bien tenduë, qui a l'épaiffeur & la consistance d'un parchemin, & dont la couleur est d'un brun plus clair que le caffé. Il tapisse de soye de même couleur les parois du logement auquel il s'est restreint. J'ai été extrêmement surpris du temps qu'un de ces vers passa chés moi avant que de subir sa derniére métamorphose. Ce ne fut qu'à peu près au bout de trois ans, qu'il parut sous la forme de scarabé. Je n'aurois pourtant garde d'en conclurre que la métamorphose complette de ces vers ne se doit toûjours faire qu'après un temps d'une telle longueur, quand j'ignorerois que Swammerdam en a eu un gui se transforma bien plûtôt. Ce que j'ai rapporté ailleurs \* \* Tom. 11. fur les moyens d'accourcir & ceux de prolonger la vie des infectes, apprend que le ver rouge a dû être de ceux dont la vie a été prolongée, dès qu'on sçait qu'il a été tenu dans une chambre sans seu. Pendant les hivers il y a été peut-être un peu plus chaudement que dans le nid de mortier attaché contre un mur; mais il s'en faut bien que pendant les étés, il ait joui du degré de chaleur qui doit regner dans un nid

fur lequel les rayons du foleil tombent pendant la plus grande partie du jour. La chalcur doit être bien considérable dans ces nids pendant les beaux jours d'été. Des murs exposés au midi, deviennent brûlants. La mouche maçonne scait que ce degré de chaleur est nécessaire pour hâter l'accroissement de ses petits; nous avons commencé par faire remarquer qu'elle se donne bien de garde de construire des nids fur des murs exposés au Nord. Pendant qu'elle travaille à en remplir les cellules de pâtée, elle a fouvent à les défendre contre des insectes friands de miel, & entr'autres. contre les fourmis. Celles-ci sçavent bien découvrir où il y en a. Lorsque la mouche retourne à la campagne pour y continuer les récoltes, si une fourmi fait la découverte de l'amas de pâtée, bien-tôt des centaines de ses compagnes se rendent à la file pour la piller. Quelquesois la mouche ne peut suffire à les chaffer & à les tuer; elle prend le parti de leur laisser continuer leur ravage. C'est ce que M. du Hamel a observé.

Ce n'est pourtant qu'avec peine qu'elles se résolvent à abandonner seur nid. Les risques qu'elles y ont courus pour elles mêmes, ne suffisient pas quelquesois pour les déterminer à prendre ce parti. M. du Hamel parvint à saisir avec des tenettes une maçonne qui étoit entrée en partie dans une cellule la tête la première, pour la remplir de paitée. Il porta cette mouche dans un cabinet asses éloigné de l'endroit où il l'avoit prise; il est sur la façade de la cour, & le nid étoit sur celle du jardin. Elle lui échappa dans ce cabinet, & s'envola par la fenêtre. Sur le champ M. du Hamel se rendit au nid; la maçonne y arriva presqu'aussit et que lui; elle reprit son travail, & le continua; elle en parut seulement un peu plus farouche. Une autre qu'il avoit prise comme la précédente, & portée chans le même cabinet, où il lui donna la liberté, retourna encore à soa

DES INSECTES. III. Mem. 85 nid; mais ce ne fut qu'au bout d'un demi-quart d'heure; il put la reconnoître, parce qu'à dessein il avoit un peu

maltraité une de ses aîles.

Pour travailler elles veulent être en liberté. M. du Hamel en emprifonna une fous un entonnoir de verre, qui étoit occupée à bâtir fon nid; il lui donna & fable & miel; il erut l'avoir bien pourvûë de tout ce qu'il lui falloit; cependant elle ne daigna faire aucun ouvrage, ni prendre de la nourriture; il la trouva morte dès le lendemain.

Les mouches de cette espece sont répandués en disférentes provinces du Royaume. C'est par-tout sur les mémes principes qu'elles bâtissent; mais elles sont, comme nous, obligées de se servir des matériaux que le pays sournit. Aus environs de Paris, ils ont un blanc qui approche de celui de la pierre de taille; è s'en ai trouvé en Touraine, d'aussi gris que la cendre. J'en ai vú ailleurs de bruns. La couleur du sable, & s'ur-tout celle de la terre avec laquelle il est mêlé, sont caus de ces variétés. Dans disse rents pays le gravier des nids est aussi plus ou moins gros; le mortier semble s'approcher ou s'éloigner plus d'un simple mortier de terre.

Il y a pluseurs especes d'abeilles qui, comme celles de l'espece dont nous avons parlé jusqu'ici, peuvent être appellées des maçonnes, quoique le mortier avec leque elles bâtissent ne soit pas aussi bon que celui des autres. Le leur n'est fait que d'une terre fine dont les grains ont été humecsés par une liqueur propre à les lier ensemble. Une grande dureté lui seroit inutile, parce que ces deniéres maçonnes s(avent placer les cellules qu'elles en construissent, dans des endroits où elles ne sont placer les celluses qu'elles des nides attachés contre des murs. Les mouches d'une de des murs. Les mouches d'une de

es especes qui mettent la terre en œuvre, cherchent des pierres qui ayent des cavités affés profondes & affés fpacieties pour fournir le logement à un feul ver Elles recouvent de terre les parois de cette cavité, & l'en rempliffent en partie; elles n'y laiffent de vuide que l'espace nécessaire pour contenir la provision de patée qui doit fournir à l'accroissement du ver qui fortira de l'œuf qu'elles veulent consier à la cellule. Elles choissiffent des pierres, dont les cavités ne sont pas trop grandes, afin de n'avoir pas trop de terre à y apporter. Elles présérent aussi les cavités dont les cavités not guéres plus de diametre qu'ilen faut pour les laisser passers les la rerecissent en et terre de trouve juste; mais elles la retrécissent en attachant de la terre à son bord intérieur, & laissent au milieu un trou bien circulaire & proportionné à la grosseur de leur

\* Fig. 12. i. corps \*.

L'ai pris une abeille \* occupée à construire un nid de cette espece, qui est plus courte & plus grosse qu'une mouche à miel ouvriére; elle est toute veluë. Ce qui la, rend aifée à reconnoître, c'est qu'elle n'a que des poils de deux couleurs; ceux de son corps tirent sur l'orangé, & ceux de fon corcelet font noirs. Sa trompe qui est assés petite, est faite comme celle des mouches à miel ordinaires: ses dents ressemblent aux lames des ciseaux à Tondeurs, à cela près qu'elles sont dentelées. J'hésite presque à donner le nom d'antennes à deux cornes qui s'élevent en devant de sa tête, car elles ne sont pas flexibles: le bout de chacune est si luisant, que j'eusse été tenté de le prendre pour un petit ceil, si je n'eusse pas trouvé à cette mouche les trois petits yeux placés à l'ordinaire. La pâtée que je tirai de quelques-unes des cellules construites par ces mouches, avoit la confistance de bouillie. Le miel qui servoit à délayer les étamines, avoit un goût fort agréable.

DES INSECTES. 111. Mam. 87
Au refte, quand la provision de patée a été portée dans la cellule, la mouche ne manque pas d'en sceller l'entrée avec de la terre s'emblable à celle qu'elle a mise en œuvre auparavant.

Une maçonne d'une autre espece que la précédente. mais qui de même employe la terre, fait dans le bois des ouvrages semblables à ceux que l'autre fait dans la pierre: elle profite des trous qu'elle y trouve. J'ai été étonné du peu de timidité d'une de ces mouches, de voir à quel point elle étoit, pour ainsi dire, privée. La porte de ma cuisine de Charenton donne fur la cour, elle a deux battants qui s'ouvrent en dedans. La nouvelle maçonne avant remarqué qu'il y avoit un trou qui traversoit un des battants de cette porte, il avoit servi autresois à laisser passer une groffe vis qui avoit tenu la ferrure attachée plus bas qu'elle n'étoit alors; la maçonne ayant, dis-je, remarqué ce trou, jugea en devoir profiter; elle y apporta de la terre dont elle se servit pour enduire ses parois intérieures. pour remplir une partie de la capacité, & pour retrécir l'entrée du trou qu'elle avoit trouvée trop grande. Que le battant de la porte fut ouvert ou qu'il fut fermé, elle entroit dans ce trou & en fortoit plusieurs fois à chaque heure du jour; elle n'étoit point épouvantée par le mouvement des gens qui alloient & venoient dans la cuifine. Tous les domestiques se faisoient aussi un plaisir de la voir. & ne cherchoient pas à lui nuire. Je ne voulus pas la prendre. Je ne l'eusse guéres mieux vûë, quand je l'aurois tenuë à la main, que je la vis en bien des circonftances. Sa grandeur & sa figure étoient assés celles d'une abeille ouvrière, mais le desfus du corps avoit moins de poils; il-étoit rougeâtre & luisant. Quand elle eut rempli le trou de pâtée, elle le scella par les deux bouts. J'attendis trois semaines ou plus, avant que de déranger l'intérieur de ce nid. Lorsque

je voulus íçavoir s'il n'avoit qu'un feul ver, & voir ce ver; il étoit trop tard, la loge étoit vuide. Le ver à qui il ne faut pas apparemment plus de temps pour parvenir à l'état de mouche, qu'il en faut aux vers des mouches à miel, avoit paffe par ses différentes métamorphoses; & tamouche en laquelle il s'étoit transformé, avoit ouvert sa prison, & ensuite pris l'essor.

Je pourrois parler de quelques autres especes d'abeilles maconnes, plus petites que les précédentes, qui construisent de même à leurs vers, des nids d'un mortier de terre; mais ce seroit s'arrêter à des faits qui n'auroient rien d'intéressant. & qu'on peut très-bien faisser ignorer. On aimera mieux apprendre que ce sont probablement les maçonnes de quelqu'espece, qui ont valu aux mouches à miel l'honneur qu'on leur a fait d'une prévoyance & d'une habileté que nous avons prouvé ailleurs qu'elles n'ont pas. Les Anciens ont affûré que les abeilles obligées de se rendre à leur ruche par un grand vent, avant que de prendre leur vol, ne manquoient pas de se lester d'une petite pierre qu'elles tenoient entre leurs pattes. On nous a transmis un grand nombre de faits faux qui n'avoient pas eu un fondement si vraisemblable. Quelqu'un qui aura observé une maçonne dans l'instant qu'elle se chargeoit de gravier, & qui aura ignoré à quelle intention elle le faisoit, aura cru le deviner en imaginant que c'étoit pour courir moins le risque d'être le jouet du vent. Si cette maçonne a été en gros semblable à une mouche à miel, c'en aura été affés pour attribuer aux mouches de cette derniére espece, une industrie qui n'est pas du nombre de celles qui les rendent réellement si dignes de notre admiration.

EXPLICATION

# EXPLICATION DES FIGURES DU TROISIEME MEMOIRE.

# PLANCHE VII.

LES Figures 1, 2 & 3 représentent une mouche maçonne fémelle, vûë par-desfus, figure 1, & ayant les aîles fur le corps; elle est encore vue par-dessus, figure 2, mais ayant les aîles écartées du corps; & elle est vûe de côté, fig. 3, & dans l'état où elle est souvent lorsqu'on la tire du nid, avant qu'elle en soit sortie depuis sa dernière métamorphose. Il est assés ordinaire de lui trouver alors la trompe e allongée, & l'aiguillon e dardé hors du corps.

Les Fig. 4 & 5 font celles de l'abeille maçonne mâle qui a ses aîles sur le corps, fig. 4, & qui semble voler, fig. 5.

La Figure 6 fait voir une aîle supérieure de la fémelle. grandie à la loupe, & la figure 7 une aîle inférieure de la même mouche, grandie dans la même proportion que la supérieure. La partie la plus proche de la base est plus noire que le reste, & a de plus petites nervûres. Les nervûres supérieures forment des cavités sensibles.

Les Fig. 8 & o nous montrent une dent de la maçonne mâle, groffie au microfcope. Cette dent est vûë par-desfus,

figure 8, & par-desfous, figure 9. d, dentelûres.

Dans les Figures 10 & 11, on voit une dent de la maconne fémelle, groffie dans la même proportion que l'est celle du mâle dans les figures 8 & 9; ce qui montre que les dents de la fémelle sont beaucoup plus grandes que celles du mâle. La figure 10 représente la dent vûë pardesfus, & la figure 1 1 la représente vûë par-dessous. On ne trouve point à ces dernières dents les dentelûres qu'ont celles du mâle, & qui font marquées d, figures 8 & 9. Tome VI.

La figure 11, comparée avec la figure 8, apprend encore que la dent de la fémelle eft plus creuse en-desfous que celle du mâle. En b b, on voit une épasife frange de longs poils qui aident à retenir les matériaux contenus dans la cavité formée par les deux dents appliquées l'une contre l'autre par le côté e.

La Figure 12 est celle d'une cellule commencée par une mouche maconne.

La Figure 13 repréfente une portion d'une feuillûre ménagée dans un mur de pierre de taille; cette feuillûre a été choifie par une mouche maçonne pour y conftruire un nid. m o, n p, les arêtes de la feuillûre. a, b, c, d, quatre cellules dont la feule d, eft encore ouverte. Toutes quatre font dans l'angle fait par l'arête m o, avec le mur; mais les deux a, & b, y font autrement possées que les deux c, & d.

La Figure 14 montre par devant, la tête & la partie antérieure d'un ver de mouche maçonne, groffies au microscope. d, d, les deux dents. l, levre inférieure.

La Figure 15 représente un nid de mouche maçonne vû par dehors, dans lequel sont renfermées pluseurs loges et lels que les loges a, b, c, d, de la figure 13. Le grand diametre q p, du nid est quelques so horisontal, comme il l'est ici, & quelques svertical. e, trou ouvert par une mouche née dans une cellule du nid, & par où elle en est sorte.

La Figure 16 représente une portion d'une coupe de nid un peu groffie, pour faire voir que les couches intérieures gl, gl, sont faites d'un gravier plus fin que celui de la couche extérieure hg, h g.

## PLANCHE VIII.

La Figure 1 représente le bout postérieur d'une abeille

DES INSECTES. III. Mem. 91 maçonne fémelle vû du côté du ventre, & dans l'instant où

l'aiguillon commence à fortir. e, l'aiguillon.

La Figure 2 fait voir l'aiguillon e plus forti que dans la figure précédente, & les deux piéces f, f, veluës, fur-tout par le bout, qui enfemble lui forment un étui. Ici on les a écartés l'une de l'autre.

La Figure 3 montre l'aiguillon dans son entier, mais logé dans son étui comme il l'est lorsqu'il n'est pas dardé hors du corps.

La Figure 4 est celle du bout posséricur du corps de l'abeille maçonne mâle tel qu'il paroit, vû par-desfus, lorf-que la pression a forcé à se montrer des parties qui sont ordinairement cachées dans le corps. a, l'anus. e, e, deux corps ceailleux saits en T. b, b, deux baguettes écailleusses, m, partie charmit très-blanche.

La Figure 5 repréfente le bout possérieur du corps de la maçonne mâle de côté, & dans un instant où la pression a contraint des partiesqui paroissent dé dans la figure précédente, à se montrer davantage. a, l'anus. e, une des pièces écailleuses faites en T. b, une des pièces écailleuses faites en T. b, une des pièces in baguette. d m e, la partie qui caractérise le mâle.

Dans la Figure 6, on voit par-deffous ou du côté du ventre la partie m propre au mâle. Dans cette vûë, les piéces écailleufes faites en T, & celles en baguette, ne sçauroient paroître. I, eft une languette écailleuse.

La Figure 7 nous montre un nid qui a été détaché du mur, par la face qui y étoit appliquée. l,l,l,l,l ca cavités de différentes cellules. Ici ces cavités sont vuides. On ne fera pas surpris de ce que les contours des ouvertures ne font pas circulaires; en les détachant, on y produit de irrégularités, il y a des endroits qui s'égrainent. Mais n'y en produisit-on pas, les contours des ouvertures ne pourroient que rarement être circulaires, parce que les cellules

sont des cylindres différemment inclinés à la base du nid.

La Figure 8 montre encore un nid, ou une portion de nid par la face qui étoit appliquée contre le mur, mais dont les cellules sont pleines. e, e, e, trois coques formées d'une toile très-blanche, dont chacune a été filée par un ver. e, e, e, e, corfenets qui ont été rejettés par le ver, & qui se trouvent toûjours en dehors de la coque. u, ver qui n'a pas encore consumé toute sa patée, & qui aussi ne s'été pas encore sité une coque sus ver qui n'a pas encore consumé toute sa patée, & qui aussi ne s'été pas encore sité une coque.

La Figure 9 est celle d'un ver rouge qui naît dans les nids des maçonnes, & qui en mange les habitans naturels.

La Figure 10 est celle du scarabé dans lequel se transforme le ver de la figure 9.

La Figure 11 repréfente dans fa grandeur naturelle une mouche maçonne dont la maçonnerie n'est que de pure terre; aussi la met-elle à couvert dans des trous qui se trouyent dans des pierres.

La Figure 12 eft celle d'une portion d'une pierre, dans l'intérieur de laquelle étoit une cavité où la maçonne de la fig. 11 avoit fait fon nid. 1/ l'entrée de la cavité, qui avoit paru trop grande à la maçonne, & qu'elle avoit retrécie en attachant tout autour une couche de terre.





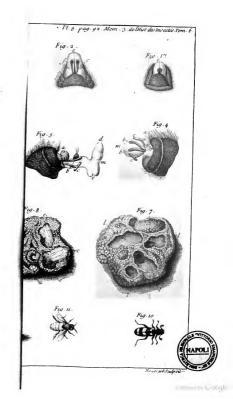

# DES INSECTES. IV. Mem. M+M+M+M+M+M+M+M+M+M+M+M+M+M+M OUATRIEME MEMOIRE.

# DES ABEILLES OUI CREUSENT LA TERRE POUR Y FAIRE LEURS NIDS:

Et des Abeilles coupeuses de seuilles, ou de celles qui font de très-jolis nids avec des morceaux de feuilles.

BEAUCOUP d'especes d'Abeilles solitaires, au lieu de faire des nids de maçonnerie, comme en sont celles dont nous avons suivi les manœuvres dans le Mémoire précédent, ne sçavent que fouiller la terre, qu'y creuser des trous presque cylindriques, souvent prosonds de cina à fix pouces & quelquefois de près d'un pied, & qui n'ont que le diametre nécessaire pour que la mouche qui l'a creufé puisse y entrer & en sortir librement. Ce qu'elles nous offrent de plus remarquable, c'est leur patience à foûtenir un travail long & rude; car c'est presque grain à grain que l'abeille tire la terre du trou qu'elle a commencé à ouvrir, & qu'elle la porte sur son bord, où elle en forme une petite montagne.

La terre la plus dure, ou au moins la plus battuë, est celle que quelques-unes préférent. Des allées de jardin sont quelquefois criblées d'un bout à l'autre de trous qu'elles y ont creufés presque perpendiculairement. D'autres especes d'abeilles creusent plus volontiers à peu près horisontalement. Il y en a quelques-unes de celles-ci qui travaillent dans des fables, mais de ceux qui font gras; d'autres aiment mieux travailler dans de la terre ordinaire. Les terres ou

les fables coupés presqu'à pic, & qui s'élevent au-dessure des chemins dont la pente a été adoucie, offrent souvent des milliers de trous ouverts par les unes ou par les autres. On en trouve aussi quelques sisser les bords de certains sosses. Enfin, il est allés ordinaire à diverses especes d'abeilles de percer la terre employée à la campagne à lier les pierres des murs de jardins.

Les trous dont nous parlons, ne sont pas toûjours percés exactement en ligne droite; quelquefois ils ont un coude. Quand on veut parvenir à en voir le fond, avant que de commencer à enlever la terre qui le cache, on doit avoir la précaution d'introduire par l'entrée du trou, & de faire avancer le plus qu'il est possible quelque brin d'herbe flexible, comme une tige de gramen; par ce moyen on empêche la terre qui s'éboule de remplir le vuide qu'on veut conserver. Les parois du trou n'ont rien de particulier. Près du fond, & fur le fond même, elles sont plus liffes & plus unies que par-tout ailleurs. Le fond est quelquefois plus évalé que le reste. Lorsqu'on le met à découvert dans un certain temps, on y trouve une petite masse de pâtée mielleuse, destinée à nourrir le ver qui y doit croître. Dès que la provision de pâtée y a été portée, & que l'œuf a été pondu, l'abeille ne manque pas de faire rentrer dans le trou la plus grande partie de la terre qu'elle en avoit tirée. Si elle tardoit à le faire, inutilement eût-elle pourvû d'aliments le ver qui doit sortir de l'œuf; ils seroient bien-tôt pillés. Les fourmis qui rodent aux environs du nid, & qui font friandes de miel, ne seroient pas longtemps à découvrir où il y en a d'aisé à prendre; dès qu'une feroit descenduë au fond du trou pour en tâter, bien-tôt des centaines s'y rendroient à la file. Enfin, il convient au ver d'être dans un lieu clos de toutes parts pendant qu'il prend fon accroiffement.

Nous ne nous arrêterons pas à faire connoître les différentes especes d'abeilles dont l'industrie est bornée à des ouvrages si simples. Il y en a de très-petites \*, de moins \* Pl. 9. fg. groffes que les plus petites des mouches à deux aîles qui 1. se tiennent volontiers dans nos appartements. Il est aisé d'en observer de celles-là sur différentes sortes de fleurs où elles se poudrent de poussières d'étamines. D'autres especes de ces abeilles égalent, & d'autres surpassent en grandeur les mouches à miel ouvriéres. Entre celles de même grandeur, on diffingue des especes qui different par la forme du corps: les unes l'ont plus allongé \*, & les \* Fig. 2, autres plus raccourci \*. Enfin, les différences de couleurs 4 & 5. fervent encore à en faire distinguer d'autres especes. La plûpart de celles qui fouillent dans les allées des jardins & le long des bords des grands chemins, ont assés la couleur des mouches à miel, & sont petites. Parmi celles qui creutent dans des terres fablonneuses, il y en a de noires \*, dont les aîles sont d'un violet foncé, & qui ont \* Fig. 2. seulement des poils blancheâtres tout le long du côté intérieur de leurs jambes. Après avoir vû une de ces mouches creuser un trou dans un enduit de sable gras, dont j'avois à dessein recouvert une portion de mur de jardin, ie lui vis boucher ce même trou. Je le rouvris au bout de quelques jours, & je trouvai au fond un ver blanc semblable à ceux des autres abeilles. Il reposoit sur une pâtée d'une forte de miel fingulier; fa couleur & fa confistance étoient celles du cambouis. Il avoit un goût légérement sucré, & son odeur étoit un peu narcotique. Ce ver mis avec fon miel dans un tube de verre, ne s'y trouva

D'autres abeilles auffi groffes que les précédentes, font encore noires, excepté fur les côtés, tout le long de chacun desquels elles ont une file de houppes blanches \*. Je les ai \* Fig. 3.

pas bien; il y périt.

vû fouiller dans la terre ordinaire. Leur pratique n'est pas comme celle de plusieurs autres, de faire un monticule de la terre qu'elles ont tirée; elles l'étalent avec leurs dernières jambes autour du bord du trou.

Sur la terre du bord d'un fossé, j'ai quelquesois trouvé des centaines de trous qui laiffoient entr'eux peu d'inter-\* Pl. 9. fig. valle: ils avoient été ouverts par desmouches \* qui, comme les abeilles, donnent pour nourriture à leurs vers une pâtée

mielleuse. Peut-être pourtant qu'elles doivent être mises dans un genre particulier qui auroit le nom de Proabeilles. \* Fig. 6 & 7. Leur trompe \* differe par quelques particularités de celle

des mouches à miel : elle est en grande partie renfermée \* Fig. 7. 1. dans un étui écailleux & cylindrique \*; le bont de la trompe fort de cet étui, & est accompagné de quatre filets ana-

\*Fig. 6 & 7. logues aux quatre demi-fourreaux des autres trompes \*, 6, 6, 6, 6. mais autrement construits; ils paroissent grainés. D'ailleurs au lieu que la trompe des abeilles, lorsqu'elle est dans l'inaction, a son bout tourné vers le col, le bout de la trompe

\*Fig. 6. t. de ces proabeilles se trouve sous les dents \*. Immédiatement au-desfous de celles-ci part un manmelon charnu qui est la vraye langue de la mouche. Je l'ai vû en faire usage pour lécher sa trompe, pour la frotter & refrotter à une infinité de reprises. Il n'est guéres d'especes d'abeilles qui ayent le corps si allongé. Entre les anneaux qui le composent, les plus proches du corcelet sont rougeâtres endeffus.

> Les cellules qu'elles creusent en terre, ont neuf à dix pouces de profondeur. J'ai trouvé à l'ordinaire dans le fond de quelques-unes de la pâtée, où des pouffiéres d'étamines entroient pour beaucoup. Dans quelques autres, j'ai trouvé les vers, & dans d'autres les nymphes en lesquelles ils s'étoient métamorphofés. J'ai distingué trois fortes de ces nymphes, qui devoient donner troisfortes de mouches;

# DES INSECTES. IV. Mem.

mouches; car entre ces mouches, il y en a de groffes relativement aux autres, & pourvûës d'un aiguillon, ce font les fémelles. D'autres d'une grandeur au-dessous de celle des précédentes, font privées d'aiguillon. J'ai négligé de le chercher à d'autres qui font beaucoup plus petites. Je ne fçais fi ces derniéres feroient analogues aux ouvriéres des mouches à miel. C'est dans le mois de Septembre que j'ai vû des nymphes dans les trous.

Mais d'autres especes d'abeilles qui, comme celles que nous venons d'indiquer, scavent souiller la terre, ont à nous offrir des travaux qui méritent plus d'être connus. Elles ne s'en tiennent pas à creuser des trous & beaucoup plus grands que ceux dont il s'est agi jusqu'ici; dans ces trous elles construisent des nids à leurs petits, avec des morceaux de feuilles arrangés si artistement qu'il est peu d'ouvrages aussi propres à nous donner une grande idée du génic qui a été accordé aux infectes. Auffi avions-nous principalement ces abeilles en vûë, lorfque nous en avons annoncé qui, quoique folitaires, le peuvent disputer en

industrie aux mouches à miel.

Ces abeilles cachent fous terre, tantôt dans un champ, tantôt dans un jardin, des nids si dignes d'être vûs. Chacun d'eux est un rouleau, un tuyau cylindrique de la longueur des étuis où nous mettons nos cure dents. & quelquefois aussi gros. Un grand nombre de morceaux de feuilles de figure arrondie, & un peu ovale, qui ont été courbés & ajustés les uns sur les autres, forment l'extérieur de cette espece d'étui. Si on détache ses premières enveloppes, on voit qu'il n'est semblable que par le dehors à ceux à qui nous l'avons comparé; il est composé de divers étuis plus 8 & 9. & pl. courts\*, quelquefois de fix à fept, faits auffi de morecaux 11. fig. 9. de feuilles. Chacun de ceux-ci \*, ressemble assés à un dé \* Pl. 9. fig. à coudre, dont l'ouverture n'auroit point de rebord : leur 10,11&12.

Tome VI.

arrangement est aussi tel que celui que les marchands

\* Pl. 9 & donnent aux dés \* Le bout du second dé de feuilles,

1. 169 9 - entre & se loge dans l'ouverture du premier, & ainsi des
autres. Cette suite de petits étuis sorme l'étui total:
chacun des petits est un logement préparé à un ver. Nous
nous contentons actuellement d'avoir donné une idée
grossière de ces nids de seuilles qui paroitront bien autrement admirables quand nous en examinerons les particularités. Mais ce seront sur-tout les ouvrières que nous
admirerons dans la suite, quand nous ferons attention à
toutes les connoissances & à l'adresse surprenante qui
semblent leur être nécessaires pour faire de tels ouvrages,
avec la facilité & la diligence avec lesquelles elles les exécutent.

Ray a connu une espece de ces abeilles, il a même donné une description de leurs nids, qui, quoique trop concise à mon gré, me fit naître le desir d'en voir. Ce desir fut rendu bien autrement vif par M. Séguier de Nismes, que le célébre M. le Marquis Mafféi a affocié à ses travaux, & qui, avant que de s'être livré aux recherches d'érudition, s'étoit beaucoup plû à celles qui ont les infectes pour objet. Fouillant sous terre, dans son jardin, au pied d'un rosier, il y trouva des tuyaux de seuilles qui lui parurent un ouvrage inimitable, & pour lesquels il resta plein d'une admiration qu'il fit passer chés moi lorsqu'il m'entretint à Paris de ce qu'il avoit vû en Languedoc. Il avoit soupconné avec assés de vraisemblance, que ces tuyaux étoient des coques construites par des chenilles qui avoient coupé les feuilles de ses rosiers. Les circonstances propres à lui faire connoître les ouvriéres, lui avoient manqué, mais il avoit sçu faire de leur travail le cas qu'il méritoit. Ayant tenté inutilement de me faire venir de ces tuyaux de Nismes, où il croyoit en avoir laissé INSECTES. IV. Mem.

quelques-uns chés lui, au moins en traça-t-il d'idée un dessein propre à m'en faire imaginer la construction.

J'ai dû le plaisir de voir de ces nids pour la premiére fois à une aventure affés bifarre, & que je crois devoir rapporter: elle est propre à montrer qu'ils peuvent paroître très-finguliers même aux hommes les plus groffiers. D'ailleurs elle confirmera encore ce que nous avons prouvé par d'autres exemples, que les connoissances d'histoire naturelle sont quelquesois propres à calmer des esprits trop enclins à la superstition, & à se laisser effrayer par de prétendus prodiges. Car quelque jolis que foient les ouvrages dont nous voulons parler, & précifément parce qu'ils sont jolis, il leur est arrivé de jetter le trouble dans l'ame d'un jardinier, & enfuite dans celle de la plûpart des habitants de son village, comme les prétendues pluyes de sang qui étoient dûës à des papillons \*, comme des papillons, fur le corcelet desquels se trouve une image grossière d'une tête pag. 637. de mort \*, & dont le cri paroît lamentable, ont rempli de \*Tome 11. pag. 289. terreur le peuple de certains cantons.

Dans les premiers jours de Juillet de 1736, un Auditeur de la Chambre des Comptes de Paris, Seigneur d'un village proche des Andelis, fur la riviere de Seine, & qui n'est éloigné que de quelques lieuës de Roüen, vint voir M. l'Abbé Nollet accompagné entr'autres domestiques, d'un Jardinier qui avoit l'air fort consterné. Il s'étoit rendu à Paris pour annoncer à son Maître qu'on avoit jetté un fort fur sa terre. Il avoit eu le courage, car il lui en avoit fallu pour cela, d'apporter les piéces qui l'en avoient convaincu & ses voisins, & qu'il croyoit propres à en convaincre tout l'univers. Il prétendoit les avoir produites au Curé du lieu qui n'étoit pas éloigné de penser comme lui. A la vûë des piéces, le Maître ne prit pourtant pas tout l'effroi que son Jardinier avoit voulu lui donner; s'il ne resta pas

absolument tranquille, il jugea au moins qu'il pouvoit y avoir du naturel dans le fait, & il crut devoir confulter fon Chirurgien: celui-ci, quoiqu'habile dans fa profession, ne se trouva pas en état de donner des éclaircissements sur un fujet qui n'avoit aucun rapport avec ceux qui avoient fait l'objet de ses études: mais il indiqua M. l'Abbé Nollet. comme très-capable de décider si l'Histoire naturelle n'offroit point que que chose de semblable à ce qu'on lui préfentoit. Ce fut donc sa réponse qui vallut à M. l'Abbé Nollet une visite qui a servi à m'instruire. Le Jardinier ne tarda pas à mettre fous ses yeux ces rouleaux de feuilles qu'il n'avoit pu foupçonner être faits que par main d'homme, & d'homme forcier. Outre qu'un homme ordinaire ne lui fembloit pas capable d'exécuter rien de pareil, à quoi bon les eût-il faits, & à quel dessein les cût-il enfouis dans la terre de la crête d'un fillon! un forcier feul pouvoit les avoir placés-là pour les faire servir à quelque malefice. Heureusement que M.l'Abbé Nollet avoit chès lui d'autres especes de rouleaux de feuilles artistement travaillés par des scarabés: il les montra au Jardinier, & l'affûra qu'ils étoient faits par des insectes, & que d'autres insectes étoient sans doute les ouvriers de ceux qui lui causoient tant d'inquiétude. Il défit fur le champ quelques-uns des rouleaux qui avoient paru si redoutables au paysan qu'il avoit été bien éloigné d'ofer chercher à porter ses regards dans leur intérieur; M. l'Abbé tira un gros ver d'un de ces roulcaux. Dès que le paysan l'eut vû, son air sombre & étonné disparut : un air de gayeté & de contentement se répandit fur son visage, comme s'il venoit d'être tiré d'un affreux péril. On l'avoit effectivement délivré d'un pesant fardeau, en lui faifant voir qu'il n'avoit plus de fortilége à craindre. M. l'Abbé Nollet ne lui demanda pour reconnoissance, que de laisser les rouleaux qu'il avoit apportés, &

INSECTES. IV. Mem.

d'en ramasser de pareils, d'en remplir une petite boîte, & de l'envoyer au plûtôt par la poste à mon adresse, & sous le couvert de M. d'Ons-en-Bray. C'est ce que le Jardinier

promit, & il tint parole.

Dès que la visite fut finie, M. l'Abbé Nollet n'eut rien de plus pressé que de m'apporter les rouleaux qu'il avoit eu foin de retenir. Je vis avec plaisir qu'ils étoient précisément construits comme ceux pour lesquels ma curiosité avoit été excitée par M. Séguier: fur le champ j'en ouvris quelques-uns pour en examiner l'intérieur. Un ver \* très- \* Pl. 9. fg. gros que je trouvai dans le premier, & qui y étoit logé 18. dans une coque de foye, me parut femblable à ceux qui fe transforment en abeilles. Je jugeai donc que des abeilles devoient être les ouvriéres de ces fortes de nids. Mais c'est fur quoi il ne me resta pas le plus leger doute, lorsqu'ayant ouvert plusieurs de ces petits étuis, dont six à sept réunis en formoient un grand, je trouvai dans chacun un ver plus petit que celui que j'avois vû d'abord, mais plus propre en même temps à m'instruire. Il étoit posé sur une masse de pâtée qui ne différoit de celle des vers des abeilles perce-bois, des abeilles maconnes & des bourdons, qu'en ce qu'elle étoit plus humectée de miel, & de miel plus coulant.

Il me restoit assés de rouleaux, & en apparence bien conditionnés, pour avoir lieu d'espérer que j'en verrois fortir des abeilles femblables à celles qui les avoient conftruits: je ne pouvois pas me promettre de même qu'elles auroient la complaifance de travailler fous mes yeux. Mais plusieurs observations anciennes que je me rappellai, jointes à ce que je venois de voir, me firent espérer que non seulement je pourrois connoître avec certitude ces ouvriéres avant que celles que j'avois fous la forme de ver fussent devenues aîlées, mais que je pourrois même les observer

en plein travail. Mon espérance, loin d'être trompée, sur bien tôt plus que remplie, car je parvins à découvir plaificurs especes de ces faiteuses de rouleaux, dont les unes donnent aux leurs plus de longueur & de diametre que n'en ont ecux des autres; & dont les unes sont enter dans leur composition, des feuilles différentes de celles que les autres y employent. Ceux qui m'avoient été remis, étoient faits de feuilles d'orme; j'en ai vid autres qui l'étoient de feuilles de rosser, d'autres de sevilles de marronier d'inde; & ensin, il m'a été très bien prouvé que les seuilles de beaucoup d'autres sortes d'arbres & d'arbustes sont mises en œuvre par des abeilles.

La fructure des rouleaux faits par des abeilles de differentes especes, est pour l'essentie la même. Reprenons-en la description que nous n'avons encore qu'ébauchée. Chaque long rouleau, comme nous l'avons déja dit, est composé de six à lept rouleaux égaux entr'eux, mis bout à bout, & tous cachés sous une enveloppe commune de morceaux de feuilles. Ne nous arrêtons point encore à considérer cette enveloppe, supposons même que nous PI.9-68. l'avons emportée pour mettre à découvert cette sile \* de l'as s' a s'ept petits rouleaux égaux dont l'assemblage forme une espece de cylindre. Nous avons encore dit que chacun d'eux est fait comme un dé à coudre, & qu'ils sont disposés comme des dés embosités en partie les uns dans les autres,

c'est-à-dire, qu'ils ont tous leur fond arrondi & convexe

Fig. 10. en-dehors \*, & que l'entrée circulaire du premier \* reçoit
 Fig. 9. a. le fond du fecond \*, c'est dans l'entrée de celui-ci qu'est
 b. logé le fond du troisiéme \*, & ainsi de suite. Chaque petit

de de feuilles eft une cellule deflinée à mettre un feul ver à couvert depuis l'inflant de fa naisfance jusqu'à ce qu'il ait pris son accroissement complet, & qu'il ait passé passé puis de la dernière le rend abeille,

# INSECTES. IV. Mem.

c'est-à-dire, que leur usage est le même que celui des cellules faites dans le bois par certaines abeilles, & des cellules construites de mortier par d'autres. Elles doivent donc être des vales propres à contenir la pâtée qui fournit la nourriture au ver, c'est-à-dire, des vases si clos que le miel coulant dont la pâtée est imbibée, ne puisse pas s'échapper, car j'ai trouvé dans quelques cellules du miel liquide. Les morceaux de feuilles dont elles sont composées, ne sont pourtant qu'appliqués les uns sur les autres; ils ne sont aucunement collés les uns aux autres. C'est donc l'exactitude avec laquelle ces morceaux font ajustés, qui rend les petits vases capables de contenir une liqueur.

Mais pour prendre plus d'idée de la précision & de l'adresse avec lesquelles nos mouches sont obligées de travailler, examinons les piéces de l'affemblage desquelles chaque dé est formé. Elles ont toutes une figure à peu près femblable. Chaque piéce \*, avant que d'avoir été mise en \* Pl. 9. fg. œuvre, étoit platte, comme le doit être tout morceau qui vient d'être coupé dans une feuille. Elles sont environ une fois plus longues que larges; & c'est près d'un de leurs bouts qu'elles sont le plus larges : depuis celui-ci jusqu'à l'autre, elles vont en se rétrécissant. On peut s'en faire une image en se représentant la moitié d'une ellipse coupée fuivant son petit axe; à cela près qu'il ne faut pas concevoir le large bout de notre morceau de feuille comme terminé par une ligne droite; il est courbe, mais pourtant il l'est si peu qu'il ne s'éloigne pas bien sensiblement de la ligne droite. Dans des nids construits par des abeilles de différentes especes, les cellules différent en grandeur: les plus grandes sont faites de plus grands morceaux de feuilles. Ceux qui sont employés pour la même cellule different aussi entr'eux en proportions: il y en a de sensiblement moins larges que les autres, quoiqu'ils foient auffi

# Memoires pour l'Histoire

longs. Dans le même dé, par exemple, on en trouve qui ont sept lignes & demie de long, & plus de quatre lignes & demie de large; & d'autres qui fur la même longueur de fept lignes, ont moins de trois lignes & demie de largeur. Sur un des grands côtés, ou, fil'on veut, fur un quart de la circonférence de l'ellipse, on reconnoît les dentelûres de \* Pl. 9. fig. la feuille \*: ce côté n'a donc que la courbûre qu'avoit le contour de la feuille dans cet endroit : l'autre côté, l'autre quart de la circonférence de l'ellipse, a été taillé par la mouche, & a une courbûre affés femblable à celle du premier, mais fans dentelûres

14. f d.

C'est avec des morceaux plats tels que nous venons de les décrire, que l'abeille sçait faire une cellule en forme de dé dont le diametre intérieur est d'environ trois lignes, & la longueur d'à peu près six lignes, c'est-à-dire, d'environ une ligne plus courte qu'un des morceaux de feuilles, & cela parce qu'une portion de chacun de ceux-ci, d'environ une ligne, est repliée en-dessous pour contribuer à en faire Fig. 8. b. le fond \*: la mouche plie le reste du morceau de seuille en gouttière. Trois morceaux semblables & égaux sont plus

que suffisants pour former un tuyau creux de trois lignes de \* Fig. 10, diametre: auffi les feuilles font-elles en recouvrement \*; 11,12&13. je veux dire qu'un des côtés de la première est caché sous un de ceux de la seconde, & qu'un côté de celle-ci est caché de même fous un côté de la troisiéme. Un dé qui n'auroit que l'épaisseur d'une seuille, pourroit donc être fait de trois morceaux disposés comme nous venons de l'expliquer; mais il n'auroit pas la solidité que l'abeille lui veut. Nous avons déja averti que les piéces qui le composent, ne sont point collées les unes contre les autres; elles ne sont retenuës que par le resfort qu'elses ont acquis en se séchant, qui tend à leur conserver la figure qu'on leur a fait prendre, & teur position. D'ailleurs le pli qui ramene leur petit bout en-deffous.

# DES INSECTES. IV. Mem.

en-desfous, contribuë encore à les arrêter. Mais, comme nous venons de le dire, un étui si mince ne seroit pas affés folide au gré de la mouche; les jonctions des feuilles pourroient ne pas tenir contre le miel qui tendroit à s'écouler, elles pourroient s'entr'ouvrir & lui donner pasfage. Pour soûtenir les feuilles dans les endroits où elles fe croisent, pour fortifier le tuyau, la mouche applique trois nouvelles feuilles courbées en gouttiéres comme les premiéres, & pliées de même près de leur bout. Cette feconde couche de feuilles forme un fecond tuyau dans lequel le premier est logé: elle loge le second tuyau dans un troisième, c'est-à-dire, qu'elle met encore une nouvelle couche de feuilles; ainsi neuf piéces au moins sont employées à composer le dé, & je ne sçais si quelquefois il n'y en entre pas plus de douze. On voit affés pourquoi il y a de ces piéces plus étroites que les autres: celles de la couche intérieure n'ont pas besoin d'être si larges que celles de la couche moyenne, & celles de cette seconde couche peuvent être plus étroites que celles de la troisième. Toutes ont une égale longueur ou à peuprès, parce que les bouts des morceaux des trois couches font également repliés sur le fond; mais ceux de la couche intérieure se croisent plus sur le centre que ceux des autres.

Voilà en quoi confifte le principal artifice de la conftruction du corps d'une cellule. On n'a pas oublié qu'elle doit être remplie de pàtée: 1a couleur de celle-ci eft rougeàtre, fon goût a de l'aigre mêlé avec du doux: j'en ai trouvé dans quelques-unes d'auffi coulante que du miel. Le petit pot qui la contient, eft fouvent couché horifontalement, & ne fût-il que posé obliquement à l'horison, c'en seroit affés pour que son ouverture qui a plus de diametre que le reste, demandàt à être exactement bouchée. Aussi des le reste, demandat à être exactement pouchée.

Tome VI.

que la mouche a rempli la cellule de pâtée jusqu'à l'endroit où il convient qu'elle le soit, c'est-à-dire, iusqu'à environ une demi-ligne du bord de l'entrée, & qu'elle y a déposé un œuf, elle songe à la bien boucher; & cela, avant que de travailler à ébaucher une nouvelle cellule. La manière dont elle le fait, est la plus simple & la meilleure qu'elle pût choisir, en n'employant que des matériaux semblables à ceux dont est fait le corps du petit vase, & qui font apparemment les feuls qu'elle sçache mettre en œuvre. Elle lui donne un couvercle qui n'est autre chose qu'un morceau de seuille, bien circulaire \*. Ce que nous avons dit de la composition de la cellule, nous a appris que sa cavité est un peu conique; d'où il est clair qu'un couvercle dont le diametre n'est que très-peu plus petit que celui de la circonférence intérieure du bord de l'ouverture, peut entrer dans la cellule, mais qu'il est bientôt arrêté par les parois, qui ne lui permettent pas d'aller loin: ainfi ce couvercle circulaire d'une feule pièce, bouche la cellule, comme des fonds composés de plusieurs piéces. bouchent nos tonneaux; il n'a pas besoin d'avoir son bord comme le font les bords des fonds des tonneaux, logé dans une rainûre, mais fon contour doit être bien circulaire pour s'appliquer assés parfaitement contre les parois de

& 17.

la cellule.

L'abeille cependant ne s'en fie pas à ce seul couvercle: quand il ne laisseroit aucun vuide entre sa circonsérence & celle des parois, il y auroit à craindre qu'il ne sit trop, foible: elle en use donc comme elle a sait par rapport aux picces du corps de la cellule; elle met ordinairement trois plaques circulaires les unes sur les autres; quelquefois j'en ai trouvé jusqu'à quatre. Elles ne sont aucunement collées les unes contre les autres, mais elles sout très-bien retenuës par l'exacte application de seur contour. DES INSECTES. IV. Mem.

contre celui de la cellule. Depuis la demiére des piéces qui composent le couverele total, jusqu'au bord de l'ouverture de la cellule, il reste un vuide d'un peu plus d'un tiers de ligne ou d'une demi-ligne de profondeur. C'eft dans ce vuide que la mouche engraine le fond de la cellule qui fuit : il porte immédiatement fur le couvercle de la cellule qui vient d'être bouchée; c'est ainsi qu'elle dispose à la file six à sept cellules, qui ensemble forment une espece de rouleau presque cylindrique. Enfin, comme nous l'avons déja vû, ce rouleau est renfermé sous une enveloppe qui aide à maintenir exactement toutes les cellules dans les positions qui leur ont été données. Les morceaux de feuilles dont cette enveloppe est faite \*, font \* Pl. 10. fig. plus grands que ceux du corps de chaque cellule; leur 7. ep. figure approche plus de l'ovale; leurs bouts font arrondis, & à peu-près également larges. Ils ne sont encore retenus que par la courbûre qu'on leur a fait prendre; ceux qui se trouvent près de l'un & de l'autre bout de la fuite des cellules, sont repliés sur ces bouts, à peu-près comme les morceaux du corps de chaque cellule le font fur fon

Il y a des especes d'abeilles, celles qui font les plus longs & les plus gros rouleaux, qui, pour le fond de chaque cellule, employent au moins une piéce circulaire semblable à celle des couvercles: elles la courbent, elles la rendent un peu convexe en-dehors: c'est sur les bords de cette piéce que sont repliés les bouts de celles du corps de la cellule.

fond.

Mais comment des abeilles viennent-elles à bout de couper des morceaux de feuilles, & de leur donner à chacun les dimensions & les contours nécessaires! Où sont, pour simi dire, les atteliers où elles taillent les piéces qu'elles mettent en œuvre! Une ancienne observation me

# 108 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE conduisit à voir sur cela ce qui peut être vû. J'avois été embarrassé de sçavoir par quels insectes avoient été

faites des échancrûres en très-grand nombre que j'avois \* Pl. 10. fig. remarquées sur les seuilles de certains rossers \*. Je ne pouvois les attribucr à des chenilles, j'en avois cherché inutilement pendant le jour, & pendant la nuit avec une lumiére, fur des rosiers où les échancrûres se multiplioient journellement. D'ailleurs elles ne ressembloient pas à celles que les chenilles font aux feuilles qu'elles rongent. Je crus avoir trouvé le dénouëment de ce fait, & celui d'un autre plus intéressant, lorsque la figure des piéces des différents morceaux de feuilles qui entrent dans la composition des nids, me fut connuë: je pensai que des abeilles alloient couper sur des seuilles encore attachées à l'arbre, les piéces dont elles avoient besoin, en un mot, que les échancrûres que j'avois trouvées en si grand nombre sur certains rossers, marquoient les places où certaines abeilles étoient venuës se fournir de quoi construire leurs nids. Ayant examiné alors les feuilles de rosier avec des yeux plus éclairés, je reconnus, à n'en pouvoir douter, que toutes les échancrûres étoient des vuides laissés par des piéces propres à entrer dans la composition des nids. Je vis de ces échancrûres

\*,6.&c dont le contour étoit oval \*; j'en vis d'autres qui avoient à peu près celui d'un demi oval: enfin, ce qui étoit encore plus decifif, j'en trouvai pluficurs dont le contour étoit encore circulaire \*; c'eft-à-dire, que je ne pus méconnoître les vuides d'où avoient été ôtées les piéces qui fervent de couvercles, & ceux où avoient été prifes, foit les piéces qui font le corps des cellules, foit celles qui font employées à en compoier l'enveloppe générale.

Quand on sçait ce que l'on doit chercher à voir, & où on le peut voir, on a une grande avance pour y parvenir. Ce fut sans succès que je sis souiller aux pieds d'un très-

DES INSECTES. IV. Mem.

grand nombre de roliers, & de ceux dont les feuilles étoient fe plus entaillées, je ne pus y trouver aucun nid; aussi ignorois-je alors que ce n'étoit pas-là que je devois les trouver. Mais puisque j'étois persuadé que des mouches venoient se fournir de morceaux de feuilles sur ces rossers. il ne s'agiffoit que d'épier ce qui s'y pafferoit à différentes heures du jour : je ne tardai pas à le faire & à avoir contentement. Vers le midi du jour qui fuivit celui où j'avois fait fouiller aux pieds des rosiers, je parvins à observer une mouche dans l'opération. Une abeille, & de celles même fur qui mes soupçons étoient tombés, vint se poser sur un arbufte peu éloigné du rouer fur lequel mes regards revenoient d'instant en instant : bien-tôt je lui vis quitter la place où elle s'étoit reposée quelques moments, pour voler vers le rosier. J'étois déja presque sûr de l'intention à laquelle elle s'y rendoit; mais bien-tôt elle m'ôta tout reste d'incertitude. Elle se posa en-dessous d'une seuille, & dès qu'elle y fut, elle faisit avec ses deux dents l'endroit du bord dont elle étoit le plus proche \*. Elle coupa \* Pl. 10. 60. la feuille. & continua de la couper en avançant vers la 3. m. principale nervûre. A chaque instant une nouvelle partie de l'épaiffeur de la feuille se trouvoit entre les dents, & celles-ci fur le champ lui donnoient un coup auffi efficace que celui des meilleurs cifeaux. Enfin, elle conduifit fes coups & sa marche de façon, qu'arrivée près de la nervûre de la feuille, elle retourna vers le bord, toûjours coupant, & acheva de couper affés près de l'endroit où elle avoit commencé à entailler. Chargée de la piéce qu'elle venoit de détacher, elle prit un haut vol, & fut dérobée à mes yeux par les murs du jardin au-dessus desquels elle passa.

Tout cela fut fait en bien moins de temps qu'on ne l'imagineroit. Avec de bons ciseaux nous ne couperions

pas plus vîte une piéce dans une feuille de papier, que la mouche avec ses dents en coupa une dans la feuille du rosier. S'il n'avoit tenu qu'à moi, elle eut travaillé moins vite: mes yeux n'avoient pu fuivre toutes les circonstances qui accompagnent une opération qui n'est pas aussi timple qu'elle le paroît d'abord; elle suppose plusieurs petits procédés qui, pour être observés, demandent que l'opération foit répétée bien des fois sous les yeux du spectateur. Tout ce que je pus faire cette année, fut de la revoir deux ou trois fois: je m'y étois pris trop tard; les abeilles avoient enlevé aux rosiers tous les morceaux de feuilles dont elles avoient besoin; la saison où elles construisent des nids étoit passée. C'est de quoi je dois avertir, afin que ceux qui seront curieux, comme je l'ai été, de voir de ces mouches à l'ouvrage, puissent y parvenir sans perdre trop de temps. L'année suivante, lorsque mes rosiers furent couverts de feuilles, chaque fois que je passois auprès d'eux, je leur donnois un coup d'œil, pour reconnoître si quelques-unes des leurs n'étoient point échancrées. Quand j'eus commencé à en voir de telles, & que j'eus remarqué que leur nombre augmentoit journellement, je me promis de voir des abeilles entailler des feuilles, fans mettre ma patience à de trop longues épreuves. Ce fut aussi un spectacle que je me donnai pendant plusieurs jours vers la fin de Mai, c'est-à-dire, autant de fois que je le voulus : souvent je n'avois pour cela qu'à me tenir tranquille auprès d'un rosier pendant un temps assés court.

Pour l'ordinaire l'abeille qui, en volant, eft arrivée tout près d'un rolier, diffère de quelques inflants à s'y pofer; elle voltige au-dessits, elle en fâit le tour, & souvent plufieurs fois & en diffèrents sens, comme si avant que des fixer, elle vouloit reconnoître celle des feuilles qui lui convient le mieux: son choix n'est pourtant pas long à DES INSECTES. IV. Mem.

faire; elle s'appuye sur celle qui lui a paru digne d'être préférée \*, & dans le moment même où elle s'y pose, elle \* Pl. 10. Sg. commence à lui donner un coup de dents. Toutes ne se 3. placent pas de la même manière sur la feuille. Les unes s'y attachent par-dessous, les autres se mettent dessus, & d'autres ne faififfent la feuille que par son tranchant \*, de \* Fig. 3. façon que son bord se trouve entre les jambes. Le plus fouvent elles la faisissent près du pédicule, ayant la tête tournée vers la pointe de la feuille; & quelquefois elles se posent près de la pointe, & ont la tête tournée vers le pédicule. Quelle que soit au reste leur première position, toutes operent par la suite de la même manière. Dès que le premier coup de dents a été donné, de parcils coups se succédent les uns aux autres sans intervalle; l'entaille s'approfondit : la mouche fait passer entre ses jambes le bord de la partie qui a commencé à être détachée \*; les \* Fig. 4. jambes d'un côté font au-dessus de cette partie. & les jambes de l'autre côté, deffous, La direction de la coupe est toûjours en ligne courbe: imaginons que le trait en a été tracé fur la feuille, que la route que les dents doivent fuivre, y a été marquée; ce trait va en s'approchant de la principale nervûre \* jusqu'à un certain point; arrivé à ce \*Fig. 5. e & point, il retourne vers le bord \*, où est son origine, & \*p. s'y termine. La mouche qui coupe, comme si este avoit fous les yeux un pareil trait, avance donc d'abord vers la principale nervûre; elle marche pour s'en approcher; & c'est sur la partie même qui est commencée à détacher, & passée entre ses jambes, qu'elle marche; à mesure qu'elle avance d'un pas, ses dents sont en état de couper, & coupent plus loin. Une mouche qui seroit pressée de suivre une route en ligne droite, & fur un terrein uni, n'iroit pas plus vîte qu'elle va alors. Le trait que nous avons supposé pour la conduire, lui manque, & elle n'hésite pas plus que

s'il la guidoit: rien ne l'arrête, quoique la piéce même qu'elle coupe, femblât la devoir embarraffer, lur-tout lorfque l'entaille commence à devenir profonde, & fur-tout lorfque l'abeille après s'être approchée au plus près de la principale nervêre, s'en éloigne; car la piéce qui eff fon feul foûtien, devient alors pendante. Auffi ne fe tient-elle plus précifèment fur la tranche de cette piéce: la mouche oblige à fe courber & à fe plier en deux la portion qui eff entre fes jambes. Enfin, dans l'inflant où les coups de dents qui doivent achever de détacher la pièce, vont être donnés à la petite portion qui tient encore, la piéce est toute piéce en deux & placée perpendiculairement au corps de l'abeille ', qui la ferre avec fes fix jambes. Quand le

5. moment arrive où le dernier coup de dent vient d'être donné, le fupport manque tout d'un coup à la mouche; la piéce qui lui en fervoit ne tenant plus à rien, elle tomberoit à terre, si elle ne sçavoit se soltenir avec \*Fig. 2 & 6. ses alles; elle prend son vol, & part chargée \* du morceau de seulle qu'elle a coupe àvec tant d'adresse & de seulle production d'actes de seul e seulle qu'elle a coupe àvec tant d'adresse & de seulle production d'actes de seul de seulle production de seul de seulle actes de seulle actes

célérité.

G'el ainfi qu'elle coupe & transporte successivement toutes les piéces dont elle a besoin, les ovales, les demiovales & les rondes. Quelque régulier que soit le contour de ces derniéres, leur saçon ne lui coûte ni plus d'attention in plus de temps que celle des autres. La facilité & la précision avec lesquelles elle taille ces piéces circulaires, ne sçauroient manquer de nous paroitre bien surprenantes, ne sons à qui il ne séroit pas possible d'en couper de telles sans le secours d'un compas. Si l'abeille se plaçoit au moins en-dedans de la circonférence de la piéce qu'elle veut décaher, & que pendant que se dents agisfent, elle tournât sur quelque partie de son corps comme sur un pivot, on concevroit assés qu'elle auroit pour se guider quelque chose

# DES INSECTES. IV. Mem. 113

chose d'équivalent au compas; mais elle est dans la position là plus desavantageuse, elle est sur la circonférence même de la piéce; enfin elle n'en peut voir que la portion qu'elle coupe, & au plus celle qui lui reste à couper, puisque la partie qui a été coupée, est passée entre ses jambes; cependant elle ne tâtonne aucunement, avec ses dents elle coupe auffi vîte en suivant une courbûre circulaire, que nous pourrions couper en ligne droite avec des cifeaux plus grands que les fiens. Ce n'est pas-là encore tout ce que nous sommes forcés d'admirer: cette piéce ronde est destinée à boucher le bout d'un tuyau cylindrique, elle doit entrer dedans, & nous avons vû qu'elle s'applique assés exactement contre ses parois pour empêcher du miel de s'écouler; elle doit donc avoir un diametre précifément égal à celui de ce tuyau. Pendant que l'abeille est fur un rosier, le tuyau auguel elle veut tailler un bouchon si juste, n'est pas sous ses yeux, elle l'a quelquesois laissé bien loin & caché sous terre; elle agit donc comme si elle avoit conservé l'idée du diametre de ce tuyau, puisqu'elle le donne à la piéce circulaire. Nous tenterions affûrément sans succès de tailler une piéce propre à s'ajuster exactement dans un tuyau qui seroit même devant nous, s'il ne nous avoit pas été permis d'en prendre le diametre. & de le rapporter sur la feuille.

Les morceaux de feuilles qui compofent le corps de chaque petit cylindre ou dé, ont befoin auffi d'avoir d'exactes mefures dans leurs dimensions, une longueur déterminée, plus de largeur à un bout qu'à l'autre, des contours qui leur conviennent : enfin, entre ces piéces les unes demandent plus d'ampleur que les autres. Les idées de toutes ces mesures se trouveroient-elles dans la tête de nos abeilles! Elles pourroient pourtant y être sans que nous suffions dans la nécessité de leur croire un génie trop supérieur;

Tome VI.

elles pourroient y être presque seules, ou jointes à un petit nombre d'autres idées. Les hommes les plus groffiers, que leur destination oblige de voir continuellement certains objets, ont, par rapport à ces objets, des idées qui ne se trouvent pas si nettes dans les têtes les plus fortes. Enfin, si l'on veut que nos mouches fassent tout ce qu'elles sont machinalement, ce sont assurément des machines bien surprenantes; elles ne sont pas seulement propres à tracer exactement certaines figures, elles se servent des pièces qu'elles ont taillées pour composer des ouvrages tres-sincipulers, et nécessaires à la conservation de leur especie. Que ce soit machinalement ou de sête, qu'elles en viennent à bout, la gloire en est tossjours des à l'Intelligence qui leur a, comme à nous, donné l'être, donnée à l'un telligence qui leur a, comme à nous, donné l'être, des l'intelligence qui leur a, comme à nous, donné l'être,

Ceux qui refusent toute connoissance aux animaux, tournent contre les animaux mêmes la trop constante régularité avec laquelle ils exécutent des ouvrages induftrieux; mais ils fournissent presque tous au moins de quoi affoiblir cette objection; ils ont leurs mal-adresses & leurs méprifes: nos abeilles pour foûtenir leur honneur, ont à en produire. J'ai dit que celle qui arrive auprès d'un rosier, en fait le tour, & souvent plusieurs fois, comme pour examiner la feuille où par préférence elle doit prendre une piéce: quelquefois il lui arrive de mal juger de la bonne qualité de celle qu'elle a choisie, ou de ne pas suivre assés exactement le trait de la coupe. J'ai vû plus d'une fois une Coupeuse qui, après avoir entaillé une feuille, tantôt plus, tantôt moins avant, abandonnoit l'ouvrage commencé, & partoit pour aller attaquer dans l'instant une autre feuille dont elle emportoit une piéce telle qu'elle n'avoit pu la trouver dans la premiére feuille, ou qu'elle avoit réussi à mieux couper.

Nous venons de donner le nom de Coupeuses à ces

DES INSECTES. IV. Mem.

abeilles qui ont en partage l'adresse de couper dans les feuilles les piéces qui leur sont nécessaires pour construire · leurs nids, & nous continuërons de les déligner souvent par ce nom. A mesure qu'une coupeuse a enlevé la piéce qu'elle fouhaitoit, elle la transporte où elle veut la mettre en œuvre. C'est sous terre qu'elle la courbe & plie, si elle a befoin d'être courbée & pliée; car c'est sous terre qu'elle construit le nid, dans la composition duquel elle l'a fait entrer. On ne peut pas se promettre de voir une abeille travailler dans un lieu fi obscur; mais on peut deviner affés fûrement ses manœuvres les plus effentielles. La premiére & la plus pénible, après qu'elle s'est déterminée à construire un nid de feuilles, est de creuser un trou d'une capacité suffisante pour le loger. Avant que d'y parvenir, elle a bien de la terre à fouiller & à transporter. Puisqu'un cylindre doit être contenu dans ce trou, il convient qu'il soit cylindrique. La mouche tire même un autre avantage de cette figure du trou, elle le rend propre à devenir le moule des piéces qui doivent entrer dans la composition du nid. Contre l'ordre ordinaire, mais dans l'ordre le plus naturel ici, la coupeuse forme l'enveloppe extérieure avant que de construire les cellules qu'elle doit couvrir : les premiers morceaux de feuilles qu'elle transporte, sont donc des plus grands, & de ceux qui ont des figures ovales. Quand la mouche entre dans son trou, elle tient, comme lorsqu'elle est partie de dessus le rosier, la pièce pliée en deux: là elle la déplie, & en l'appliquant & la pressant contre les parois du trou, elle lui en fait prendre la courbûre. Il n'y a rien de difficile à concevoir dans la disposition & l'arrangement d'un nombre de pièces suffisant pour couvrir tout l'intérieur de la cavité cylindrique: on doit sculement imaginer que les piéces les plus proches du fond ont été recourbées de façon que celui-ci se trouve tapissé par

leurs bouts. Enfin, s'il faut une feconde ou une troilième couche de feuilles pour donner de la folidité à l'enveloppe, il n'eft queltion que d'apporter un plus grand nombre de piéces ovales. C'est dans cette el pece d'étut que doivent être construites, les unes après les autres, chacune des cellules, chacun de ces petits dés qui compoient ensemble une espece de cylindre: ce que nous avons dit ailleurs des piéces dont ils font confirmits, de leur figure & de la maniére dont elles sont ajustées, met en état de juger de ce que l'abeille a à faire. On conçoit encore que comme les parois du trou ont s'ervi à faire prendre la courbûre à chaque piéce de l'enveloppe, de même les parois de l'enveloppe fervent à courbûre à chaque dé.

Quelque naturel qu'il foit de penser que tout le travail est conduit comme nous venons de le dire, i ctois pourtant bien aife d'en avoir une certitude complette, de ne pouvoir douter que l'enveloppe n'eût été faite la premiére: un hazard heureux me mit à portée d'en avoir les preuves defirées. Malgré le grand nombre d'abeilles que j'avois vû partir de desfus les rosiers, dans différents jours, chargées des morceaux de feuilles qu'elles avoient détachés fous mes yeux, je n'avois pu parvenir à découvrir l'endroit où quelqu'une de ces coupeuses portoit les siens: elles avoient toûjours été où ma vûë n'avoit pu les suivre. Vers la mi-Juin une coupeuse, mais d'une autre espece, me mit à portée d'observer à l'aise ce qui m'avoit été caché par celles du rosier. Une abeille qui se contente de souiller la terre, & qui y travailloit avec beaucoup d'activité, m'avoit fixé auprès d'elle, lorsque des regards jettés à l'aventure fur les lieux des environs, me firent appercevoir audesfus de la fente horizontale que deux pierres mal jointes faissoient entr'elles, une portion d'un morceau de seuille

DES INSECTES. IV. Mem. verte qui disparut sur le champ; ce morceau de seuille fut tiré entre les deux pierres : celles-ci étoient les derniéres ou les supérieures d'une terrasse qui n'avoit guéres que ma hauteur, & dont j'étois proche. Mes yeux ne quitterent plus cette fente; je m'attendois, & je ne tardai pas à en voir sortir une mouche. Celle qui parut au bout de quelques instants étoit & plus grosse & plus rousse que les coupeuses de feuilles de rolier. A peine fut-elle hors de la fente qu'elle prit son vol vers un jeune marronier éloigné au plus de 10 à 12 pieds de l'endroit d'où elle étoit partie, & plus proche de moi. Elle tourna autour, se tenant toujours en l'air; ensuite elle parut fonder les unes après les autres plusieurs feuilles; elle en prenoit le bord entre ses dents & le laissoit. Bien-tôt pourtant elle en trouva une à fon gré, elle en faifit le bord entre ses jambes, & se mit à couper : dans l'instant elle eut détaché une grande pièce avec laquelle elle partit pour se rendre dans le trou d'où je l'avois vû sortir. Elle n'y resta pas long-temps; elle resortit pour aller se pourvoir d'un autre morceau de feuille fur le même marronier. Enfin, en moins d'une demi-heure, je lui vis faire plus de douze voyages, & revenir toûjours chargée: elle alla pourtant trois à quatre fois se fournir sur d'autres petits marroniers voifins du premier.

Acune des piéces que la mouche emporta, n'étoit circulaire, & il ne paroifloit pas qu'il y en cût eu encore de
celles -ci de prifes fur les feuilles du marronier; d'où il
s'enfuivoit que le nid n'étoit encore que commencé,
qu'aucune cellule n'avoit encore été finie, & qu'ainfie en
en mettamt l'intérieur à découvert, je pourrois m'affuer
fi effectivement l'abeille conduit fon travail dans l'ordre
que nous avons décrit, fi elle commence par l'enveloppe
générale des cellules. Les deux pierres au-deffous d'une

desquelles il se devoit trouver, étoient couvertes d'un gazon nourri par une couche de terre épaisse seulement de quelques pouces: la terre & le gazon ayant été ôtés, je fis dégager une des pierres peu à peu, & avec attention; elle n'avoit qu'environ six pouces d'épaisseur. Pour la faire enlever, je pris un moment où l'abeille venoit de fortir de son nid, & après avoir remarqué que depuis une heure ses courses étoient plus longues, & que fatiguée peut-être du travail précédent, elle rentroit fans rapporter un morceau de feuille. Dès que la pierre eut été enlevée, les piéces que j'avois vû porter furent mises Pl. 10. fg. à découvert, elles formoient une espece de tuyau \*, mais qui se défigura lorsqu'il cessa d'être gêné. Les morceaux de feuilles dont il étoit composé, & qui ne venoient que d'être pliés, n'avoient pas eu le temps de se dessécher; ils conservoient encore un ressort qui tendoit à les redreffer. Aussi quand je voulus toucher au rouleau, l'édifice s'écroula en partie; mais je vis au moins qu'il n'y en avoit encore que l'extérieur de fait, & que c'est par l'extérieur, par l'enveloppe que la coupeuse commence son nid. J'ôtai de ce nid les morceaux qui étoient tombés, & ayant tout rajusté de mon mieux, je reposai la pierre dans sa premiére place. Je n'avois pas eu le temps de la recouvrir de terre, ce qui n'étoit pas bien essentiel, que la mouche arriva; elle retrouva l'ancienne fente entre les deux pierres, elle y rentra. Mais à peine fut-elle parvenuë dans l'intérieur du nid, qu'elle en sortit, toute étonnée sans doute du bouleversement qu'elle y avoit trouvé. Bien-tôt néantmoins elle prit le parti d'y revenir, & se détermina à réparer le desordre que j'y avois fait. Malgré mes attentions, de la terre s'étoit éboulée & étoit tombée dedans le nid : ses premiers soins furent d'en retirer cette terre; je la vis qui la pouffoit en-dehors de la fente avec ses jambes postérieures,

DES INSECTES. IV. Mem. 119 & ce fut un travail qu'elle continua depuis les six heures du soir jusqu'à huit, que je cessai de l'observer, & que je

fus obligé de revenir à Paris.

Au bout de deux jours je retournai exprès à Charenton. pour voir si la coupeuse que j'y avois observée avoit continué de travailler à ce même nid, & si elle l'avoit fini. Sur les cinq heures du foir je la vis rentrer dans fon trou, fans y apporter un morceau de feuille : peut-être y apportoit-elle des aliments pour le ver d'une cellule, de la pâtée; elle en fortit & resta long-temps dehors; quand elle y revint, ce fut encore sans apporter aucune portion de feuille. Après qu'elle en fut sortie pour la seconde fois, j'enlevai la même pierre que j'avois ôtée ci-devant, & je misà moitié à découvert dans toute sa longueur, un tuyau long de près de cinq pouces. Alors les morceaux de feuilles qui le formoient resterent en place \*, ils avoient eu le temps de prendre leur \* Pl. 10. fg. pli; leur ressort même tendoit à leur conserver leur cour- 8. bûre. Le tuyau étoit couché horisontalement, je ne voulus pas le défaire, mais j'en sondai l'intérieur en faisant entrer un brin de paille par son ouverture; il ne pénétra que jusques environ au tiers de la longueur; les deux tiers restants & les plus proches du fond, étoient remplis par des cellules \*. Il y avoit encore de la place vuide pour en mettre deux ou trois, ce que la mouche ne manqua pas de faire par la suite, & à quoi je la remis en état de travailler, ayant repofé la pierre comme elle le devoit être. Tout cela étoit fait lorfque la coupeuse arriva; elle parut d'abord effrayée du dérangement, elle entra dans le nid & en fortit brufquement; mais par la fuite elle se calma, s'occupa à tout réparer, & continua d'aller & venir à son ordinaire.

Occupés à fuivre & à admirer les ouvrages de nos coupeuses, nous semblons les avoir oubliées, nous ne nous sommes pas encore arrêtés à les décrire elles-mêmes. J'en

connois au moins cinq especes, & apparemment qu'il y en a bien d'autres qui me font inconnucs. J'ai recû une cellule de feuilles faite à Saint-Dominique par une mouche qui peut bien n'être pas de celles qui s'accommodent de notre climat. Les coupeuses de différentes especes mettent en œuvre des feuilles d'especes différentes. Il y a pourtant apparence que plusieurs fortes de feuilles peuvent convenir à la même mouche; les coupeuses par qui j'ai vû employer les feuilles de marronier d'inde, sont probablement plus anciennes dans le Royaume que cet arbre. Mais la mouche qui prend des piéces dans les feuilles de marronier d'inde, n'en trouveroit que de trop petites dans celles du rosier; car c'est toûjours dans une moitié de la feuille que l'entaille est toute entière, la grosse nervûre ne doit pas se trouver dans la pièce détachée. Enfin, il n'est guéres d'arbres ni d'arbuftes dans nos jardins, auxquels je n'aye vû des feuilles qui avoient été entaillées par nos coupeuses. Les entailles qu'elles font, sont toûjours aisées à distinguer de celles qui ont été faites par des insectes qui ont rongé: leur contour est tout autre & coupé plus net: il semble qu'un emporte-pièce ait été appliqué sur la feuille, pour en détacher ce qui lui manque. Ces sortes de coupures qui apprennent où des mouches vont se fournir, enseignent à ceux qui sont curieux de les voir dans le travail. quels font les arbres ou les arbuftes fur lesquels ils les doivent épier.

Toutes les coupeufes que j'ai vûës jufques ici, ont le corps auffi court, & plus court proportionnellement au refle, que les mouches à miel ouvrières. Celles de différentes efpeces différent en grandeur: les coupeufes des feuilles du marronier, font les plus grandes de celles que je connois, & auffi grandes que les mâles des mouches à miel; au fieu que les coupeufes de feuilles du rofier, font plus

#### DES INSECTES. IV. Mem.

plus petites que les mouches à miel ouvriéres \*. Ces der- \*. Pl. 10. fg. niéres coupeuses n'ont pas assés de poils sur le dessus des 2,4,5 & 6. anneaux du corps, pour en cacher le luifant : ce dessus des anneaux est d'un brun presque noir; mais chaque côté, du corps a un bordé de poils presque blancs, fait par une fuite de touffes dont une part de chaque anneau. Le bout du corps est d'un brun noir tant en-dessus qu'en-dessous; mais les trois anneaux qui en font les plus proches, font couverts du côté du ventre, de longs poils de couleur cannelle: ceux du coreclet sont bruns, & il y en a de jaunâtres en-devant de la tête. La coupeuse du marronier est pardesfus, d'un roux assés semblable à celui des males des mouches à miel; mais le dessous de son ventre est d'un grisblanc. Les coupeuses \* qui me sont nées dans les rouleaux \* Pl. 11. fig. qui avoient tant effrayé le Jardinier dont j'ai parlé, n'étoient 2, 3 & 4 pas plus grandes que celles du rosier: leur corps étoit brun comme celui de celles-ci; mais il n'étoit pas bordé de blanc fur les côtés: le devant de la tête, le corcelet, les anneaux du corps, sur-tout à leur jonction, & les jambes étoient couverts de poils roux. Les mâles \* de ces derniéres coupeufes \* Fig. 3 & 4. n'égaloient pas les fémelles \* en grandeur, & ils en diffé- \* Fig. 2. roient encore sensiblement par leurs anneaux, qui étoient plus bruns & bordés de poils blanes, & les poils du corcelet étoient moins roux. D'autres coupeuses qui sont sorties d'assés grands rouleaux qui m'ont été envoyés de Poitou, où ils avoient été trouyés fous terre, étoient plus groffes & plus courtes que les mâles des abeilles, & en tout de leur couleur, excepté que le devant de leur tête étoit plus blancheatre. Enfin, j'en ai eu d'autres un peu moins grandes que les précédentes, dont les anneaux du corps étoient bordés de poils blanes. Toutes ces petites variétés ne méritent guéres qu'on s'y arrête, & je n'en parle que pour faire voir qu'il y a plusieurs especes de ces mouches industrieuses. Tome VI.

\*P. 1.1.6g. Elles ont toutes une trompe\* qui, pour l'effentiel, eff. 5.6 & 7.6 composée comme celle des mouches à miel, mais qui à son origine est recouverte en-dessus à par les côtés par . une sorte d'étui écailleux \*, qui n'a point été accordé à la trompe de ces dernières mouches. Cette piéce sert à empêcher que la trompe ne soit trop rudement stottée par les bords de la pièce que la coupeuse détache. Elle a peut-être encore d'autres usiges: peut-être donnet-elle plus de facilité aux dents pour couper juste; elle leur offre un appui, elle tient lieu d'une espece de petite table, d'une espece d'étable.

\*Fig. 3 & 4. Les males \* un peu plus petits que les fémelles, ont le derriére plus pointu, & lorfqu'on le preffe, on fait fortir 

\*Fig. 12 & de celui de quelques-uns lix petites cornes \*; trois de 
13- chaque côte. 3 la régligé de preffer, ou je ne me fouviens 
pas de l'avoir fait, le derriére des fémelles coupeufes des 
feuilles de roster, pour les obliger à me montrer un aiguillon, si elles en ont un; mais j'ai fait de pareilles tentatives 
fur les mouches forties des premiers rouleaux que j'ai cus,

& je n'ai pu leur trouver cet inftrument ſi à craindre.

\*Fig. 10 & Chacune de leurs dents \* ſe termine par un crochet

courbe & très-pointu, & par conféquent fort propre à
percer la feuille, à commencer à l'entailler: le reste du
bord de chaque dent a des dentestres qui, lorsqu'elles
rencontrent celles de l'autre dent, coupent àisément ce
qui ſe trouve entr'elles.

Le refle de l'Hilloire de ces mouches n'a rien de particulier à nous offirir. Quand nous ne le dirions pas, on penferoit fans doute que lorfqu'un dé de feuilles a été fini & rempli de pâtée, la coupeufe pond un œuf, & que ce n'est qu'après l'avoir pondu qu'elle ferme la cellule. Le ver qui éclot de cet œuf, est tout blanc \*, &

\* Pl. 9. fig. cellule. Le ver qui éclot de cet œuf, est tout blanc \*, & ressemble assés à ceux qui deviennent des mouches à miel.

DES INSECTES. IV. Mem. 12

Quand il a pris tout fon accroiffement, il fe fite une coque de foye \*, épaific & folide, qu'il attache dans la plus grande \* Pl. 9, fig. partie de fon étendue contre les parois de la cellule de \*9,20& articules. Elley est adhérente par-tout, excepté dans les endroits où se trouvent des grains durs & oblongs, qui sont les excréments du ver: il n'a pas voulu qu'ils reltaffent dans le lieu où il se devoit transformer. La soye de l'extérieur de la coque est grosse, & d'un brun qui tire sur le castfé; mais les parois intérieures sont faites d'une soye très-fine & blancheatre, & sont aussi unies & luisantes que si elles étoient de faitin.

Les coques de foye, dans lesquelles ces vers subiffent leurs transformations, avoient besoin d'être fortes: leur peau est tendre, & celle des nymphes en lesquelles ils se transforment, l'est bien davantage: ils doivent sous l'une ou sous l'autre forme, ou sous celle de mouches encore très-délicates, passer l'hyver en terre; car ce n'est qu'au printemps que les mouches coupeuses sont en état de paroître. Les étuis de feuilles, pourris en grande partie, ou au moins trop ramollis par l'humidité, ne tiendroient pas ces infectes auffi féchement qu'ils ont besoin de l'être, les coques de foye leur donnent des logements plus fecs & plus folides. Entre les coupeufes, & même entre les coupeufes de feuilles de rosier, il y en a qui sçavent placer leurs étuis dans des lieux où ils peuvent se conserver sains plus longtemps, fi, comme Rayle rapporte, mais ce qu'il a négligé de dire qu'il avoit vû, les étuis de feuilles qu'il a décrits, avoient été réchement tirés de trous percés dans du bois de faule pourri. Pour moi je n'en ai encore vû qu'en terre, & ceux qui me sont venus de divers endroits, ont tous été tirés de terre.

Dans leurs cellules fi bien closes & fi bien exchées, les vers de nos coupeuses ne sont pas toujours en sureté

& c'eft ce qui ne paroîtra pas nouveau. Avant même que le ver foit forti de l'œuf, une mouche étrangére fçait profiter de l'abfence de la coupeufe, elle va faire fes œusf dans la cellule: la coupeufe les y renferme fans fçavoir qu'ils y font, & qu'ils donneront naiffance à des vers qui mangeront le fien. J'ai trouvé jufqu'à quatre à cinq coques que des vers carnaciers s'étoient faites de leur propre peau, après avoir mangé celui qui devoit devenir abeille. Chacun d'eux s'est transformé par la suite en une mouche à deux ailes.

# EXPLICATION DES FIGURES DU QUATRIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE IX.

Les Figures 1, 2, 3 & 4 repréfentent des abeilles de différentes especes qui toutes creusent en terre des trous, dont chacun feit de nid à un ver qui, par la fuite, y devient une abeille. Celle de la figure 1, est extrêmement petite, & à peu-près de même couleur que les mouches à miel ordinaires.

La Figure 2 est celle d'une abeille qui est très-noire; ses ailes sont pourtant d'un violet soncé, & elle a des poils blanes sur ses jambes.

La Figure 3 fait voir une abcille dont le noir est encore la couleur dominante, mais qui de chaque côté a sur chaque anneau une tousse de poils blancs; elle a encore de ces poils blancs à la jonction du corps avec le corcelet, & sur les côtés du corcelet.

Les Figures 4 & 5 montrent la même mouche dans deux positions différentes. On pourroit être tenté de ne la mettre que dans un genre voisin de celui des abeilles,

DES INSECTES. IV. Mem. 125 de l'appeller une Proabeille, parce que sa trompe differe

affés notablement de celle des mouches à miel.

Les Figures 6 & 7 repréfentent en grand-la tête de l'abile, ou proabeille des derniéres figures. Cette tête eft viéi par-deflous, figure 6, & de côté, figure 7. Dans la figure 6, la trompe eft placée, comme clle l'est quand elle n'agit pas, & dans la figure 7, comme clle l'est forsqu'elle n'agit, e, cylindre écailleux dans lequel la trompe est l'est logée en grande partie. t, bout de la trompe. 8, 6, 6, d, quatre filets qui accompagnent la trompe. 8, 6, 6, d, quatre filets qui accompagnent la trompe. 8 qui font analogues aux demi-étuis des trompes des mouches à miel. 1, figure 7, mammelon chamu placé au-dessous des dents, & qui est la langue de la mouche.

La Figure 8 fait voir une partie d'un de ces rouleaux de feuilles que les abeilles coupectes de feuilles conftruifent avec tant d'art. En b, eft le vrai bout du rouleau, & en o, eft l'endroit d'où a c'té emportée une portion plus longue que celle qui est repréfentée ici. Les feuilles f, f, e, e, forment l'enveloppe extérieure du rouleau, & cachent les petits cylindres ou dés de feuilles, dont le cylindre total

est composé.

La Figure 9 montre une portion de rouleau un peu plus grande que celle de la figure 8; les feuilles qui en formoient l'enveloppe ont été ôtées. Ainfi trois des petits cylindres, ou plus exactement des dés, ou cellules, dont le cylindre total étoit compolé, font ici à découvert. a, b, e, ces trois dés ou cellules de feuilles. Le fond du dé b, est logé dans l'entrée du dé a, & de même le fond du dé e, l'ett dans l'entrée du dé a, &

La Figure 10 cst celle d'un des dés de la figure précédente, vû féparément, & ayant son fond en haut.

La Figure 11 est celle du même dé de la figure précédente, mais dont l'ouverture ou l'entrée est en haut. Un

126 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE peu au-dessous de bord, cette ouverture est sermée par des rondeaux de seuilles dont le dernier est marqué r.

La Figure 12 fait voir une cellule dans la même position que celle de la fig. 11, mais à laquelle on a ôté le couvercle circulaire nécessaire pour empêcher le miel de s'écouler,

quand elle est renversée.

La Figure 13 repréfente un dé dont une des piéces qui en font le corps elt presque détachée. f db çe morceau de feuille dont le bour f étoit recourbé sur le fond de la cellule. Le côté df, a les dentessers du bord extérieur de la feuille. Le couvercle r, est ici plus visible que dans la figure 11.

La Figure 14 fait voir un des morceaux de feuilles qui entrent dans le corps du dé, femblable à celui marqué f d b,

figure 13, mais qui n'a pas encore été courbé.

La Figure 15 est encore celle d'un dé, mais dont une des piéces a été emportée, le couvercle a même été élevé & renverté pour faire voir la convexité qui est dessous en e, & qui est le bout d'une coque de soye filée par le ver prêt à se métamorphoser.

Les Figures 16 & 17 représentent deux de ces piéces circulaires qui sont employées à boucher les cellules.

La Figure 18 est celle d'un ver tiré d'une des cellules précédentes dans le temps où il est prêt à se transformer en nymphe.

La Figure 19 fait voir une coque de foye filée par le ver précédent, qu'on a dégagée des morceaux de feuilles qui la couvroient. Le bout r, est celui qui étoit au-desfous des rondeaux ou couvercles de seuilles.

Dans la Figure 20, la coque de la figure précédente est retournée bout par bout. p, est un sambeau qui a été emporté pour mettre l'intérieur à découvert.

La Figure 21 est encore celle d'une coque de soye dans

DES INSECTES. IV. Mem. 127

DES INSECTES. IV. Mem. 127

apolition de la figure 19, mais qu'on a ouverte en partie
en emportant la piéce p, pour faire voir dans son intérieur
une coque plus petite u, sous laquelle est renfermé un infecte qui a mangé celui qui a filé la coque de foye, & qui
probablement est sort de son corps.

#### PLANCHE X.

La Figure 1 représente une branche de rosser, sur les feuilles de laqualle des coupeuses se sont fournies des piéces nécessaires à la construction de leurs nids. 2, e, e, c. c. entailles où ont été prises des piéces propres à construire des cellules ou leur enveloppe. 7, 7, &c. entailles d'où ont été tirées des piéces circulaires telles que sont les couvercles des cellules.

La Figure 2 fait voir une abeille qui vole chargée d'un morceau de feuille, tel que ceux qui ont été détachés des entailles e, e, &c. figure 1; elle le tient plié en deux entre les fix jambes. d, est le bord dentelé. a p, l'autre bord.

La Figure 3 est celle d'une seuille à laquelle une pièce propre à un couvercle a été coupée en r. Une mouche m, tient le bord de la même seuille sais entre ses jambes, & ses dents commencent à l'entailler.

Dans la Figure 4, l'abeille de la figure précédente, a avancé son ouvrage: près de la moitié de la piéce est détachée; cette moitié p, se trouve entre ses jambes.

Dans la Figure 5, il refle peu à couper à l'abeille pour parvenir à détacher le morceau de feuille.

La Figure 6 repréfente la coupeuse dans l'instant où elle vient d'achever de détacher la piéce, & la position où elle est alors; chargée de ce morceau de seuille, elle prend son vol pour se rendre au nid qu'elle construit.

La Figure 7 nous fait voir l'enveloppe d'un nid qu'une

abeille, d'une espece différente de celle du rosser, avoit commence à faire avec des piéces coupées dans des feuilles de marronier d'inde. Lorsque je nils ces feuilles à découvert, elles n'avoient été portées & arrangées sous terre que depuis deux ou trois heures; aussi n'y avoient -elles pas encore pris leur pli, elles se redresserent en partie, & s'écarterent les unes des autres, comme les seuilles e p, & f. Le montrett.

Dans la Figure 8, on a fait paroître une portion de nid composé de feuilles de marronier d'inde, logé dans la terre. Ce nid eft le même qui n'étoit qu'ébanculé lorsque je le découvris pour la première fois, & qui alors me parut tel qu'il est dans la figure 7. gg, hh, une partie de la terre dont ce nid étoit entouré. La terre qui coit entre hggh, a été emportée pour mettre une portion du nid à découvert. Les cellules y font cachées fous une enveloppe de feuilles.

La Figure 9 représente quelques cellules du nid précédent, tirées de dessous leur enveloppe de seuilles, r, f, t, rrois cellules complettes. u, est une portion d'une cellule qui auroit été semblable à une des précédentes, si on ne l'eut pas désigurée en la maniant.

#### PLANCHE XI.

La Figure 1 est celled'une cellule d'un nid de coupeuse, repréfentée seule, & dans l'état où elle est lorsque la moucle qui a pris fa forme dans cette cellule, en est sortie. En 7, 7, est un rebord qui entoure le trou par où la mouche est sortie. Ce trou a été percé dans le couvercle, le 
rebord ou anneau plat & circulaire qu'on voit ici, est ce 
qui est resté de ce dernier.

Les Figures 2 & 3 représentent des coupeuses nées chés moi, & sorties de ces nids qui avoient si fort effrayé un Jardinier DES INSECTES. IV. Mem. 129

Jardinier des environs des Andelis. La figure 2 est celle de la mouche fémelle, & la figure 3, celle du mâte.

La Figure 4 fait voir le mâle dont les aîles sont écartées du corps. Alors on peut remarquer au bout de son derzière deux especes de cornes ou mammelons e, e, qu'on

ne trouve point à celui de la fémelle.

Dans la Figure 5, la tête de la mouche fémelle est vià de face, & grossie au microscope; & dans la figure 6, celle du mâle paroit dans la même position. Les dents d, d, de l'une & de l'autre de ces têtes ont été relevées pour mettre la trompe plus à découvert. Comme tout est grossi dans la même proportion dans ces deux figures, un coup d'est apprend que les dents de la fémelle sont bien plus grandes que celles du mâle. r, le bout de la trompe. e, enveloppe, espece d'étui écailleux particulier aux coupeuses, qui recouvre par-dessus, est par les côtés, la partie de la trompe la plus proche de la tête.

Dans la Figure 7, la partie antérieure de la coupeufe fémelle est repréfentée en grand. La tête y est vôié de côté. d. les dents appliquées l'une-contre l'autre comme elles le font ordinairement. e, l'étui écailleux qui recouvre le dessu de les oôtés de la partie antérieure de la trompe; cet étui met la trompe à l'abri du frottement de la feuille que la anouche coupe, & peut-être fournit-il un appui, au moyen duquel l'abeille a plus de facilité à faire ses coupes

régulières. t, le bout de la trompe.

La Figure 8 représente la trompe de la coupeuse, groffie & dans son état d'allongement. Elle est vûe par-dessous dans cette figure, au lieu qu'elle est vûe par-dessous la figure 9. e, e, figure 8, marquent sur les côtés les termes de l'étui qui couvre en e, figure 9, le dessus de la trompe. Dans l'une & l'autre figure, f, f, font deux larges demi-fourreaux de couleur brune, analogues à ceux des trompes.

Tome VI.

des mouches à miel. i, i, deux demi-fourreaux étroits & analogues auffi à deux des fourreaux de la trompe des mouches à miel. i, la trompe dont les côtés font velus.

La Figure 10 fait voir une dent de la fémelle, trèsgrossie, & par sa face extérieure; & la figure 11, montre

cette même dent par sa face intérieure.

Les Figures 12 & 13 représentent le bout du derrière du mâle très-gross. Il n'est vâ que par-dessus, figure 12, mais il est vû par-dessus, de côté, figure 13, c, c, f, f, especes de cornes. On n'en voit que quatre dans la figure 12, & la figure 13 en sait imaginer un pareil nombre. Mais il y en a encore deux plus courtes qui ne sçauroient paroître dans ces figures, & qui sont sont se cornes c, e.

La Figure 14 est celle du bout du derriére de la fémelle,

vû par-dessus, & grossi.

La Figure 15 montre une jambe de la première paire; très-groffie. La portion blanclicâtre qui est depuis a jufqu'en b, est écailleuse. Seroit-ce là une cavité propre à loger de la cire brute!

Dans la Figure 16, on revoit encore la jambe de la figure précédente, mais la partie qui y est marquée e, a été milé plus en vûë; on a emporté les poisi qui la couvroient, & qui cachoient une cavité de; cette cavité pourroit encore servir au transport de la crie brute, & a au moins quelqu'usque qui m'est inconnu.



Pl. o pag 130 Mem 4 del Hat des Insectes Tom. 0.





Pl. 11 pag 130 Mom. 4 . de l'Hist des Inoccession Fig. 2. Fig. 1 Fig. 3. Fig. 6 Fig. 8 Fig. 9. Fig. 11 . Fig.15. Fig. 16. NAPOI

Desirator Coogle

## CINQUIEME MEMOIRE.

### DES ABEILLES

DONT LES NIDS SONT FAITS

D'ESPECES DE MEMBRANES SOYEUSES:

E T

#### DES ABEILLES TAPISSIERES.

L modéle fur lequel font conftruits les nids des cou-peuses de feuilles, a aussi été donné à d'autres abeilles pour construire les leurs, quoiqu'elles doivent y employer des matériaux très-différents de ceux que les premiéres mettent en œuvre. Celles que je veux faire connoître, font leurs établissements dans la terre qui remplit les vuides que laissent entr'elles les pierres de divers murs. Pendant plusieurs années, j'ai vû le long mur du parc de Bercy, qui se trouve sur le grand chemin de Paris à Charenton, très-habité par ces mouches \*: fa terre étoit toute \* Pf. 12. fig. criblée par les trous qu'elles y avoient creusés. M. Perreau, 9 & 11. actuellement Ingenieur ordinaire du Roy, & qui pendant qu'il travailloit à s'en rendre capable, s'occupoit encore chés moi à foigner mes infectes, & à m'en ramasser à la campagne, m'apprit le premier, que ce mur étoit un grand attelier pour les abeilles; & en ayant creusé la terre, il trouva & m'apporta des nids qu'elles y avoient faits.

L'exposition du mur pour lequel ces abeilles s'étoient déterminées, nous fournit occasion de faire une remarque fur les différents choix que les insectes sçavent saire des terrains par rapport à leur situation. Les uns évitent des

. Men. 3. expositions que les autres cherchent. Nous avons vû \* que les abeilles maçonnes ne bâtiffent leurs nids que fur des murs que le Soleil peut échauffer pendant la plus grande partic du jour, c'est à dire, ordinairement tournés au midi. Beaucoup d'especes d'abeilles solitaires dont nous avons parlé, qui creusent la terre des murs, ne la percent encore que sur la face exposée au midi; au lieu que le côté du mur de Bercy, dans lequel d'autres abeilles solitaires avoient tant travaillé, est tourné vers le nord. Pendant qu'il étoit le plus peuplé de ces mouches, il étoit même mis à l'ombre par une rangée de grands ormes qui en étoient très proches. Ces arbres sur leur retour ont été abbatus. & remplacés par d'autres qui ont peut-être besoin de croître, pour que ce mur convienne aussi bien à une espece d'abeilles, qu'il leur convenoit il y a quelques années. Leurs nids, comme ceux des coupeufes, sont des especes

Pt. 12. fig. de cylindres \* faits de plusieurs cellules \* mises bout à bout, dont chacune a aussi la figure d'un dé à coudre; \* ac, ce, eg. leur fond \* par conséquent est convexe en-dehors & ar-\* Fig. 1 & 3 rondi. Celui de la seconde est logé dans l'entrée de la premiére, & de même, l'entrée de la seconde reçoit le fond de la troisième. Toutes n'ont pas précisément la même longueur; celle de quelques unes est de cinq lignes, & celle des plus courtes de quatre lignes seulement. Elles font moins groffes que les plus menuës des cellules de feuilles. Leur diametre n'a guéres plus de deux lignes. Quelquefois on ne trouve que deux cellules mises bout à bout \*, & quelquefois on en trouve trois à quatre. Le terrain dans lequel l'abeille a creusé, décide de leur nombre. Elles sont posées horisontalement; lorsque la mouche qui fouille la terre se trouve arrêtée par une pierre, au lieu que sans cet obstacle elle eut ouvert un

trou capable de contenir trois à quatre cellules, elle n'en

INSECTES. V. Mem.

loge qu'une ou deux dans celui qu'elle n'a pas pu pouffer assés avant. Quelquefois néantmoins elle se détermine à prolonger le trou en lui faisant faire un coude: alors le rouleau formé par l'affemblage des dés, est lui-même coudé \*; un des dés fait un angle avec celui qui reçoit \* Pl. 12. fe. fon fond,

Le cylindre composé de plusieurs cellules, a alternativement des bandes transversales de doux equieurs: les plus étroites \* font à la jonction de deux cellules, & font blan- \* Fig. I. chches. Les plus larges \* sont formées par le corps même de. de chaque cellule, & sont d'un brun rougeâtre. Entre \*ba.cd. celles-ci, il y en a qui tirent plus fur le rouge, & d'autres qui tirent plus fur le brun. La couleur de la même bande peut même être différente, selon qu'on l'abserve plûtôt ou plus tard, & cela, parce que ces couleurs, quoi qu'affés fortes, & affés foncées, sont propres à la matière, qui remplit l'intérieur des cellules. Leurs parois sont faites de plufieurs membranes, mifes les unes fur les autres. Quoique le tiffu de ces membranes foit serré, elles sont très-transparentes, parce qu'elles sont extrêmement minces; la couleur rougeatre est dûë à la matière qui remplit un vase transparent.

Ces membranes qui forment les parois de chaque cellule, font blanches, & c'est parce que le nombre de leurs couches est au moins une fois plus grand que par - tout ailleurs, à la jonction des deux cellules \*, que ces jonctions font blanches elles-mêmes. Un autre raifon y contribuë encore: les membranes qui partent de la cellule qui reçoit le fond de celle qui fuit, ne sont pas exactement appliquées les unes sur les autres, elles sont flottantes. Je n'en connois pas de plus minces. La bodruche, cette membrane si fine qu'on s'est avisé d'aller tirer de dessus le Cacum du bœuf, & au moyen de laquelle les batteurs

Memoires pour l'Histoire d'or parviennent à donner une si prodigieuse étendue à des feuilles de ce précieux métal; la bodruche, dis-je, qui reffemble affés par fa couleur aux membranes des cellules de nos mouches, est épaisse, si on la compare avec elles.

Quoique les parois de chaque cellule soient faites de plufieurs de ces membranes appliquées les unes fur les autres, elles font encore très-minces, & le vase qu'elles forment paroît peu capable de réfistance; mais on doit faire attention qu'il est soûtenu par la terre du trou où il est logé. D'ailleurs la matière qui remplit l'intérieur d'une cellule, & qui y cft bien moulée, a de la confiftance, elle sert elle-même à soûtenir les parois du vase. Aussi ceux qui sont pleins sont très-maniables; ils conservent bien leur forme, & sont même solides. J'en ai vû qui ne contenoient que des pouffiéres d'étamines peu humectées, à peine un peu onctueuses, mais bien entassées. A la vérité, j'en ai trouvé d'autres remplies d'une pâtée aigre-douce, & presque coulante. Celle-ci pour rester dans une cellule couchée horifontalement, doit être retenue par le couvercle qui bouche l'entrée de la cellule. Ce couvercle comme celui des cellules de feuilles, n'est fait lui-même \* Pl. 12. fg. que de plusieurs pièces \* d'une membrane telle que nous l'avons décrite jusqu'ici, mais qui paroissent collées contre les parois. Enfin, le couverele ne tarde pas à être appuyé par le fond de la cellule suivante, & celui de la dernière cellule peut l'être bien-tôt par des grains de terre.

3. 6.

D'ailleurs la pâtée ne conserve pas long-temps sa liquidité dans chaque cellule. Elle avoit de la confiftance dans toutes celles où j'ai trouvé un ver. Le ver naissant semble d'abord boire ce qu'elle a de liquide, ou au moins s'en nourrir. Dans la fuite comme s'il songeoit à ménager les parois peu solides de son logement, il consume la pâtée avec plus d'ordre que ne le font les vers qui lui font analogues;

DES INSECTES. V. Mem.

il ouvre peu à peu un trou cylindrique dans la maffe de la fienne. & l'aggrandit journellement; de forte que les parois de la cellule se trouvent soûtenues par un tuyau de pâtée, qui à la vérité devient de plus mince en plus mince, mais qui ne leur manque que quand le ver, après avoir tout mangé, est prêt à se métamorphoser & remplit presque l'intérieur du logement par le volume de son corps. Au reste cette pâtée sermente dans le trou; en vieillissant elle acquiert une odeur forte, mais elle n'en est apparemment que plus convenable à l'état actuel du ver. Ceux que j'ai trouvés dans de la pâtée dont l'odeur m'étoit desagreable. fe portoient bien. Čes vers \* font blanes & femblables pour \* Pl. rz. fig. l'effentiel à ceux des mouches à miel: on leur compte 7.

aisément de chaque côté neuf sligmates qui sont bien rebordés.

Dès que les procédés au moyen desquels certains infectes exécutent des ouvrages singuliers, nous sont connus, nous fommes ordinairement fur la voye de deviner les procédés auxquels d'autres insectes ont recours pour des ouvrages analogues. Cependant l'art avec lequel les coupeuses de feuilles construisent leurs rouleaux, n'a servi qu'à me cacher pendant quelque temps celui avec lequel nos derniéres abeilles travaillent les leurs. Il étoit naturel de penser que celles-ci, comme les autres, alloient prendre fur les plantes les matériaux dont elles avoient besoin. Aussi me suis-je beaucoup tourmenté pour découvrir quelle plante, & quelle partie de plante pouvoit leur fournir des membranes auffi fines que celles qu'elles employent. Mais après bien des tentatives inutiles, je me suis convaincu que les matériaux qu'elles mettent en œuvre n'étoient aucunement semblables à ceux des coupeuses, & que leurs manœuvres devoient être différentes.

Après ayoir examiné ayec les loupes les plus fortes, les

morceaux de membranes que j'avois détachés de quelques cethules, je n'ai pu y appercevoir aucune fibre; & elles en euffent eu, on au moins des impressions, si elles euffent été des parties de quelque plante. J'ai fait brûler de ces mêmes membranes, l'odeur qu'elles m'ont fait fentir m'a paru ressembler plus à celle de la soye brûlée, qu'à celle que répand une matière végétale quand le seu a consume. J'aivlonc été conduit à penser qu'elles étoient d'une matière analogue à celle de la loye, & qui se prépare dans s'imérieur de la mouche. La teigne des lys ", & le ver l'unle "avui fe stient sir un avaire du chête. m'ont donné

d'une matière analogue à celle de la loye, & qui le prépare

\* Tome III: dans l'inférieur de la mouche. La teigne des lys \*, & le ver

\* P\$\$-22: tipule \* qui fe tient fur un agaric du chêne, m'ont donné

\* Tome V'occasion de faire connoître des infécles qui rejettent une

\* P\$\$-24: have avec lacuelle ils fe font des couves blanches & lui-

bave avec laquelle ils se font des coques blanches & luifantes. Le ver tipule de l'agaric tapisse de cette bave les chemins où il veut passer. J'ai soupçonné que notre abeille construisoit ses nids avec une pareille bave, & j'en fuis resté convaince quand je les ai eu examinés avec plus de soin. J'ai trouvé la terre de la surface intérieure du trou où ils font logés, enduite d'une couche aussi blanche. aussi mince, & aussi luisante que sont les traces qui restent fur les corps fur lesquels des limaçons ou des limaces ont paffé. Il étoit donc visible que ces enduits étoient faits d'une liqueur visqueuse qui s'étoit desséchée; & on en devoit conclurre que les membranes qui composoient la coque, & qui reffembloient parfaitement à celle des enduits, à cela près qu'elles n'étoient pas si brillantes, parce qu'elles n'étoient pas fi bien étendues, que ces membranes. dis-je, devoient leur origine à la même matière.

Plus de 30 à 40 abeilles parurent avant la fin de Juillet dans un poudrier où j'avois renfermé un bon nombre de ces nids. Après s'être transformtées, elles avoient cherché • Pl. 12.6 à prendre l'effor. Elles font affès petites \*, d'une grandeur 9 à 11 · 12 · 4 deffous de celle des mouches à niel ouvriées. Comme

celles-ci

DES INSECTES. V. Mem.

celles-ci, elles ont fur le corcelet, des poils roux, & les anneaux du corps bruns, mais bordés de poils blanes. En un mot, elles sont affés semblables par l'extérieur, à quelques petites especes de coupeuses de feuilles. Inutilement pressai je le corps à plusieurs pour les obliger de me faire voir la liqueur visqueuse avec laquelle elles construisent de si jolis nids, il n'en sortit pas la plus petite goutte, ni de leur bouche, ni de leur partie postérieure. Nouvellement nées, & n'ayant pris aucun aliment depuis leur naiffance, cette liqueur n'avoit pu encore être préparée dans leur intérieur. Au moins eus-je lieu de juger que la nature leur avoit donné une trompe propre à la mettre en œuvre. La leur \* differe notablement de celle des \* Pl 12.fig. mouches à miel, quoiqu'elle en ait les parties effentielles. 12 & 13. Elle a les deux grands demi-fourreaux \*; les deux petits \* ne lui manquent pas, mais ils sont arrondis & ressemblent à des antennes. D'ailleurs, cette trompe beaucoup plus courte que celle des mouches, est proportionnellement plus groffe, & loin de se terminer par une partie déliée, & qui le devient de plus en plus jusqu'à fon extrémité, comme fait celle des mouches à miel, à quelque distance du bout, elle s'évase & finit par une partie plus large que le reste, & qui est resendue \*; de sorte \* 6.6. que le bout de la trompe de cette abeille ressemble assés à la bouche allongée des guêpes, que l'on trouvera décrite dans les mémoires suivants. Plusieurs rayes transverfales, formées par des poils courts, se font distinguer sur fon desfus. Des poils un peu longs, bordent le contour de la partie entaillée. La structure du bout de cette trompe fait voir qu'il est propre à exécuter bien des mouvements, & sa figure apprend que lorsqu'il se plic en gouttière; il peut retenir une matiére visqueuse. Enfin les deux bouts les plus éloignés de l'entaille, peuvent tenir lieu de doigts

Tome VI.

pour appliquer & étendre cette liqueur. Tout ceci à la vérité, c'est deviner; mais il n'y a guéres apparence qu'on puisse faire quelque chose de plus par rapport à l'industrie de cette mouche: on ne peut guéres se promettre de parvenir à la voir travailler à former des tuyaux qu'elle eveu placer dans la terre. J'en ai observé qui n'étoient qu'à moitié faits, qui ont servi encore à me confirmer que les membranes qui ses composent, ne sont autre chose qu'une liqueur dess'éché.

Parmi celles qui font nées chés moi, il y en a eu des deux fexes. Les fémelles ne furpafioient guéres les mâles en grandeur; elles étoient armées d'un aiguillon qui manquoit à ces derniers. Lorfqu'on preffe le derrière de ceuxeit, on en fait fortir deux plaques écailleués, compofées de pluficurs piéces, ou refendués en pluficurs partiest l'une eft pofée au-deffus de l'autre. Entre la plaque fupérieure & l'inférieure fe montre un corps longuet, écailleux, dont le bout eft plus gros que le refle. Ce corps long me paroit être celui qui caraclétrié le mâle.

Dès que ces mouches furent nées chés moi, j'allai dégrader en plufieurs endroits la terre du mur d'où j'avois tiré des nids, & où j'en avois laiffé en fi grand nombre. Tous ceux que j'avois laiffés, étoient devenus vuides, comme ceux que j'avois confervés chés moi; les mouches étoient nées en même temps dans les uns & dans les autres; j'en pris plufieurs de très-femblables aux miennes, qui étoient dans des trous : quelques-unes avoient déja commencé à y faire de nouveaux nids, mais d'où de nouvelles mouches ne devoient fortir qu'après la fin de l'hyver. Ainfi il y a deux générations de ces mouches d'un printemps à l'autre.

Lorsque je ne connoissois encore que les nids, je les crus l'ouvrage de mouches beaucoup plus grosses que DES INSECTES. V. Mem.

celles qui en font les véritables ouvrières, qui fréquentoient le même mur & y creusoient des trous, dans lesquels j'en pris plusieurs. Ces abeilles \* étoient des \* Pl. 12. 8g. coupeuses de feuilles, comme je m'en assurai ensuite en 10. observant l'étui écailleux qui recouvre la trompe de ces fortes de mouches près de son origine. Elles n'avoient pourtant fait aucun nid de feuilles dans ce mur; si elles y avoient creusé des trous, c'étoit uniquement pour se loger. J'ai vû quelquefois une de ces mouches entrer dans son trou, & en sortir presque sur le champ pour n'aller qu'à 15 à 20 pas du mur, & revenir auffi-tôt dans fon trou. Ces allées & venues fubites ont été répétées fous mes yeux pendant des demi-heures entiéres : il est aisé de juger à quoi elles tendoient; la monche vouloit rendre fon trou plus profond, elle alloit y prendre entre ses dents un grain de terre, elle le transportoit dehors, & dès qu'elle l'avoit laissé tomber, elle retournoit en chercher un autre.

Les dents \* de nos mouches, dont les nids font faits de \* Fig. 12 & membranes, sont très-propres à fouiller la terre, elles ont 13. d, d. deux pointes, celle du bout, & une autre un peu plus courte : elles font ensemble une espece de fourche ou de bident à dents inégales.

Mais quittons les abeilles solitaires qui travaillent dans les murs, pour revenir à confidérer celles qui creusent perpendiculairement le long des bords des chemins. Nous nous fommes peu arrêtés \* à celles de diverfes especes qui \* Mem. 4 ne scavent que rendre bien unie la surface intérieure du trou destiné à recevoir un œuf & la pâtée nécessaire au ver qui en doit éclore. Nous devons plus d'attention à une affés petite espece d'abeilles\*, qui ne borne pas son \* Pl. 13.6g. travail à creuser perpendiculairement dans la terre un trou 5. cylindrique. Si nous avions des preuves que nos vices fe

#### MEMOIRES POUR L'HISTOIRE retrouvent dans les animaux, nous serions peut-être fondés à taxer de luxe ces petites mouches; mais nous ne devons que reconnoître qu'elles sçavent imiter une de nos industries. Le trou qu'une de ces abeilles a percé dans la terre, est pour elle ce qu'est un appartement pour nous. Nous sçavons non seulement rendre les notres plus agréables à habiter, nous scavons leur procurer des avantages réels, les rendre plus chauds en les tapiffant; nos petites abeilles tapissent suffi les leurs, mais pour des fins différentes: cependant comme fi elles agiffoient par des motifs femblables aux nôtres, elles donnent à leurs trous des tentures qui peuvent le disputer par la vivacité & l'éclat de feur couleur, à quelques-unes de celles dont nous parons le plus volontiers nos chambres & nos cabinets; je veux parler des tentures de damas cramoifi. Les tentures des trous de nos mouches, ne font pas à la vérité ouvragées comme le damas, car elles font plus liffes & plus unies que le plus beau fatin, mais elles font d'un rouge couleur de feu qui a bien un autre éclat que le cramoisi de nos damas. C'est sur les pétales ou feuilles d'une fleur de coquelicot nouvellement épanouie & encore très-fraîche, que notre abeille va prendre les piéces dont elle veut

Elles femblent porter encore plus loin l'amour des ornements ou de la propreté: elles ne se contentent pas de couvrir les murs du nid d'une tapisserie édatante, elles semblent chercher à parer ses dehors, elles paroissent cherles de la mettre des tapis tout autour de son bord \*: au propret de la mettre des tapis tout autour de son bord \*: au propret moins est-il yrai que le dehors du trou, est couvert jusqu'à

tendre son nid. Beaucoup d'especes d'inscêtes, æ entr'autres de chenilles, recouvrent de soye la surface intérieure de la cavité où elles veulent se renfermer; ce n'est expendant qu'à nos abeilles que le nom de tapissières sémble proprement dé; elles seules tapissen as me sangen. DES INSECTES. V. Mem. 141 une petite distance, jusqu'à celle de deux ou trois lignes, de piéces de fleurs de pavots, semblables à celles qui ta-

piffent l'intérieur.

On doit juger que la faison où nos tapissiéres commencent leurs travaux, ne précéde pas celle où les premières fleurs de coquelicot s'épanouissent. Le fort de l'ouvrage pour elles, est le temps où ces plantes sont en pleine sleur. Les endroits où elles fouillent plus volontiers la terre, m'ont paru être les bords des chemins, & des fentiers qui passent entre des champs de bled. Dans une de mes promenades, qui m'avoit conduit à enfiler de pareilles routes, & pendant laquelle je m'arrêtois volontiers à examiner les trous percés en terre par divers infectes, mon exemple détermina ceux qui se promenoient avec moi, à donner feur attention aux objets qui s'attiroient la mienne. Un d'eux apperçut & me montra un trou qui offroit une particularité que les autres n'avoient pas; son intérieur sembloit peint en rouge. Sur le champ un petit brin de bois \* fut enfoncé dans ce trou aussi avant qu'il y put \* Pl. 13. fie. entrer, mais dans lequel il n'entra pas tout entier à beau-1.4 coup près. Avec un couteau on dégrada peu à peu la terre qui l'entouroit, ayant grande attention de ne rien emporter de ce qui n'étoit pas terre. Quand on cut creusé suffisamment, on vit que le petit bâton étoit logé dans un tuyau \* fait de feuilles de coquelicot.

un tuyau \* fait de teuilles de coquelect.

Il n'est pas besoin que je doige que pendant le reste de a u p a. la promenade, on ne sut occupé qu'à chercher de semblables trous. On sejait aussi que des qu'un fait qui n'avoit point encore été apperqu parmi ceux que le spectacle de la Nature peut nous offirir, a cté vû, on est presque sur de le voir & revoir un grand nombre de sois. Nous ne manquames pas aussi de retrouver d'autres trous dont les

parois étoient recouvertes de fleurs de coquelicot. Avant

que de rentrer chés moi, j'en observai plus de sept à huit; &dans la suite, j'en ai découvert presque toutes les sois que j'en ai cherché, & j'en ai cherché bien des sois pour les observer à l'aise, & dans leurs différents états.

Dès le premier jour néantmoins je m'affûrai de la plûpart des faits effentiels. Une ouvriére fut prife pendant qu'elle étoit occupée à travailler dans l'intérieur du trour partit bace a travaille du la le pendant qu'elle étoit occupée à force de la force de

• Pt. 13.65. ûn petit bâton \* qui y fut introduit, lui en boucha la fortie; quand le trou eut été dégradé, elle fe trouva encore bien renfermée. Le tuyau de fleurs qu'elle avoit fait avec tant de peine & d'art, devint une prifon pour elle. Dès

que je l'en eus tirée, je la reconnus pour une abeille \* d'une fort petite espece, qui ne tarda pas à tout tenter pour se venger des violences que je lui faisois, en tâchant de me piquer de son aiguillon. D'ailleurs son extéricur ne m'a rien offert qui mérite d'être décrit. Elle est plus veluë que les mouches à miel ouvriéres, & a le corps proportionnellement plus court, mais sa couleur approche fort de la leur.

Si la fin pour laquelle les trous sont préparés, m'avoir paru douteuse, quelques-uns des premiers que je défis me l'eussent fait connoître, & en même temps de quelle classe de mouches étoit l'ouvrière qui les avoit saits; car je trouvai au sond une petite masse de parte meillée, de couleur rougeâtre, & qui avoit asse de consistance pour pouvoir être manice, c'est-à-dire, de pâtce de poussiéres d'étamines humcêtées de miel, qui a de l'aigrelet joint à du doux.

Communément la profondeur de chaque trou n'est guéres que de trois pouces, sa direction est perpendiculaire à l'horison, il est un tuyau bien cylindrique jusqu'à \* Fig. 3. f. sept à huit lignes du sond. Là \* il s'évase pour prendre une figure qui approche de l'hémisphérique. Quand une mouche lui a donné les proportions qu'elle sui yeur, quand DES INSECTES. V. Mem.

elle en a bien dreffé les parois, elle songe à les tapisser. Dès que je sçus que c'étoit avec des morceaux de feuilles de fleurs de coquelicot, il ne me fut pas difficile de diftinguer des autres les fleurs fur lesquelles des tapissiéres avoient été s'en fournir. Je remarquai, & en très-grand nombre, de ces fleurs dont une \* ou plufieurs de leurs \* Pl. 13. fg. feuilles avoient été entaillées : les contours de l'entaille 6. 6. étoient aussi nets que s'ils eussent été faits par un emporte-pièce. En un mot, nos tapissières sont aussi des coupeuses. Elles coupent des pièces dans les pétales des fleurs, avec une adresse semblable à celle des abeilles qui coupent des piéces dans des feuilles d'arbres & d'arbuftes pour en construire les nids que nous ayons admirés dans le mémoire précédent. Les figures des piéces que nos tapiffiéres prennent dans les pétales du coquelicot, tiennent de la figure d'une moitié d'ovale\*, comme quelques-unes \* Fig. 7. de celles que les autres abeilles coupent dans des feuilles de rosier, de marronier, d'orme, &c.

La tapissiére entre donc dans son trou avec la pièce qu'elle a enlevée à une fleur de pavot; elle l'a tient pliée en deux, & malgré cela la pièce ne peut manquer de se chiffonner en frottant contre les parois d'une cavité étroite; mais la mouche ne l'a pas plûtôt conduite jusqu'à la profondeur où elle la veut, qu'elle la déplie, l'étend, & qu'elle l'applique uniment fur les parois. Les premières pièces qu'elle employe sont mises sur le fond du trou; au-dessus de celles-ci, elle en tend d'autres, & cela successivement jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à couvrir entiérement la furface intérieure du trou, & même, comme nous l'avons dit, une étenduë de quelques lignes tout autour de son ouverture. Chaque pièce ne peut guéres tendre plus du tiers de la circonférence du trou, & dans la hauteur il y en a peut-être cinq à fax les unes au-deffus des autres. Les fleurs

fur lesquelles ces abeilles vont les prendre, apprennent qu'elles en employent de différentes grandeurs.

Ce n'est pas apparemment parce que nos tapisséres sont touchées de la beauté du rouge éclatant des fleurs de coquelicot, qu'elles les employent par préférence aux fleurs de tant de plantes que la campagne met à leur difposition. Leur choix paroît fondé sur une raison plus solide. Il leur seroit difficile de trouver des pétales de quelques autres fleurs, auffi grandes, qui fussent aussi minces & aussi flexibles, & par conséquent aussi aisées à appliquer parfaitement contre les parois du trou. Chaque morceau de fleur de coquelicot ne donne pourtant pas aux parois de terre, une couverture affés épaiffe au gré de la mouche: j'ai enlevé jusqu'à quatre couches de fleurs, de dessus le fond d'un trou, & je n'en ai jamais trouvé moins de deux ajustées sur les parois cylindriques. Une seuille qui auroit l'épaisseur de deux, & même de quatre pétales de pavot, ne seroit pas difficile à trouver à notre abeille, mais elle ne répondroit pas à ses vûës; ces feuilles épaisses n'auroient pas une flexibilité pareille à celle des autres. D'ailleurs, comme les jointures doivent être couvertes, il faut employer au moins deux lits de feuilles, ce qui rendroit

\* Pl. 13.6

les recouvrements trop épais, îl les feuilles étoient épaiffes.

Les morceaux de fleurs \* qui tapiffent en dehors les bords du trou, font partie d'une grande piéce qui est appliquée sur les parois intérieures : elle y a été ajustée d'abord de façon qu'elle s'élevoit de quesques lignes audessur de l'entrée du trou; la portion excédente a été ensuite repliée sur le bord, & étendué sur le terrein plat. Quoique l'abeille coupe ordinairement des piéces de la grandeur convenable, il lui arrive quelquesois d'en couper de trop grandes pour les places auxquelles elle les avoit dessinées. J'ai cru en trouver des preuves dans des morceaux très-petits,

INSECTES. V. Mem.

très-petits, souvent étroits, & ordinairement de figure irrégulière, qui étoient tout près de l'entrée du trou, & qui ne tenoient à rien : ils ne pouvoient être pris que pour des retailles, pour de petits coupons qui avoient été rejettés.

La tapisserie qui recouvre les parois intérieures du trou, n'est, à proprement parler, qu'un étui de fleurs de coquelicot, qui a une solidité qui suffiroit pour lui conserver sa forme indépendamment de l'appui extérieur \*. Sa surface \*Pl. 13.6g. intérieure a tout le lisse & l'uni qu'on peut desirer. Il n'en est 2. aup a. pas de même de l'extérieure, elle a des inégalités produites pour la plûpart, par la furface graveleuse des parois du trou.

Ce n'est que lorsque l'intérieur du trou a été revêtu d'un nombre suffisant de couches de fleurs, que la mouche porte dans le fond & y accumule de la pâtée jusqu'à ce qu'elle s'éleve à sept à huit lignes: il n'en faut pas dayantage pour le ver qui doit sortir du seul & unique œuf qui sera déposé dans le nid. Cette pâtée est tenuë plus proprement, & est moins exposée à être mêlée avec des grains de terre, que ne l'est celle que d'autres abeilles laiffent dans des trous non revêtus. Les vers de ces derniéres sont peut-être moins délicats que ceux de nos tapissiéres. Au surplus, celles-ci creusent volontiers dans des terres sablonneuses où des éboulements peuvent arriver trop fouvent, & où la pâtée ne se conserveroit pas long-temps propre.

Je m'étois attendu qu'après que la mouche auroit fait fa ponte, elle ne manqueroit pas de fermer au moins l'entrée du trou : la bonne opinion que j'avois de sa prévoyance, m'assuroit qu'elle ne laisseroit pas exposée au pillage des fourmis, la pâtée qu'elle avoit pris la peine d'y entasser. Je sçavois que ces derniéres en étoient friandes, j'en avois vû entrer & fortir à la file d'un trou où elles en avoient découvert. Pour être donc en état de

Tome VI.

retrouver les trous que je laissois ouverts, après qu'ils auroient été bouchés, j'eus foin d'en marquer plusieurs, soit avec une petite pierre posée jout auprès, foit avec un petit brin de bois piqué en terre. Dès le lendemain les trous étoient bouchés, comme j'avois pensé qu'ils le devoient être, mais plus difficiles à retrouver que je ne l'avois prévû. Les endroits où avoient été leurs ouvertures, n'étoient ni plus unis ni plus graveleux que le refte de la surface de la terre. Cependant rien ne fembloit plus fimple que de les découvrir, au moyen de mes repaires : je crus qu'il n'y avoit qu'à couper par tranches horizontales la terre des environs. & que je trouverois dans les premieres qui feroient enlevées, la coupe d'un tuyau de feuilles: J'enievai pourtant successivement plufieurs tranches pareilles, fans appercevoir aucun vestige de nid. Nous avons dit que les trous ont environ trois pouces de profondeur, & j'ôtai en différentes tranches, plus de deux pouces de terre sans découvrir le plus léger fragment de feuilles. Il sembloit que le nid eût été emporté de là, foit par la mouche même, foit par quelque insecte de ses ennemis. Le vrai est pourtant que c'est que je ne le cherchois pas affés bas. Pour en donner la raison, il faut dire ce qui reste à faire à la mouche.

fion nécessaire, & qu'elle y a pondu un œuf, elle détend toute la tapisserie qui se trouve depuis le bord du trou jusqu'à la pâtée; & à mesure qu'elle la détend, elle la pousse • Pl. 13. fig. vers le fond du trou \*, & l'y plie, & cela, de maniére que la partie supérieure de la masse de la pâtée qui seule n'étoit pas enveloppée de fleurs de coquelicot, en devient bien mieux recouverte que tout le reste. La façon dont nous nous y prenons, lorsque nons voulons renfermer dans un espece de cornet, ou plûtôt de rouleau cylindrique de papier, quelque graine ou quelque poudre dont le rouleau

Dès qu'elle a porté dans le trou la quantité de provi-

9.∫.

n'est pas picin, la saçon, dis-je, dont nous nous y prenons alors, est très-propre à donner une idée de ce que l'abeille fait de sa tapisseme de mesure qu'elle l'ôte de dessus les parois contre les quelles elle ctoit appliquée: nous ramenons les bords du cornet vers l'intérieur, en les pliant nous bouchons toute l'ouverture, & ensin nous plions & reptions jusqu'à ceque la partie supérieure du papier ait été amenée dessus la graine ou la poudre, & qu'elle y soit appliquée. C'est précidement ainst que la tapisser en use. Tout ce qui finioit la partie supérieure du cornet de fleurs de pavot, est pousse superieure du pour le protine de l'eurs de pavot, est pousse superieure du portie de rembas, & presse ex empilé sur la partie supérieure du pastiée y Dt. 13, 5ge que notre papier, est même forcée d'entrer dans le tuyau, 9 % 11.

& se trouve façonnée en bouchon.

Quand cela est fini, le tuyau de fleurs qui avoit trois pouces de haut & plus, est réduit à n'avoir plus que 11 à 12 lignes. La pâtée & le ver se trouvent renfermés dans un fac fait d'un grand nombre de couches de fleurs, & fur-tout en-dessus. Ce qui reste alors à faire à la mouche, & à quoi elle s'occupe bien-tôt, c'est de remplir de terre le vuide \*, les deux pouces de hauteur qui restent + Fig. 9.01. entre le desfus du sac & l'entrée du trou : elle le remplit si bien que quand l'ouvrage est achevé, on ne scanroit plus reconnoître l'endroit où la terre avoit été percée. Plus d'une fois j'ai furpris de ces mouches pendant qu'elles étoient occupées à détendre. Lorsque j'avois remarqué un trou dont les bords intérieurs ne paroissoient pas rouges, fur le champ, j'étois en état de décider s'il n'étoit que commencé, ou si la mouche travailloit à le fermer : un petit bâton que j'y introduisois, m'instruisoit de son état. Quand le brin de bois n'entroit que de deux pouces, & que ce qu'il rencontroit ne lui réliftoit pas autant qu'eût fait de la terre compacte, quand je trouvois le fond mollet,

je jugeois avec certitude que la mouche étoit occupée à recouvrir la pâtée avec des fleurs qui avoient été ôtées de desfus les murs, ou que cela étoit déja fait.

Quoique de percer, de meubler, de fournir de provifions, & de fermer un trou comme ceux dont il s'agit, doive être un grand ouvrage pour une petite mouche, je ne crois pas que ç'en foit un pour elle de plus de deux à trois jours. Aussi n'en a-t-elle pas pour un à faire, car fans doute sa ponte n'est pas bornée à un seul œuf. Si l'onscavoit le nombre de ceux qui sont contenus dans son corps, on sçauroit le nombre de nids qu'elle est obligée de leur préparer: la diffection eût pu donner sur cela quelques lumières; mais les ames compatiffantes ne feront pas fachées que j'aye négligé d'ouvrir le ventre de quelquesunes de nos tapissiéres, pour chercher à y prendre au moins une idée groffiére de la quantité des œufs qu'il contient. C'est un fait qu'on peut ignorer sans beaucoup de regret. On ne peut pourtant s'instruire du nombre des nids faits par chaque abeille, en observant celles qui vivent en liberté, parce qu'elles ne les placent pas toûjours près les uns des autres.

Après avoir tiré du fond de divers trous, de ces petits \* Pl. 13. fig. facs de fleurs de coquelicot \*, dans chacun desquels de la pâtée, & un ver ou un œuf étoient renfermés, je les ai cachés fous la terre d'un poudrier; mais je n'ai pas fait une attention sur l'état de la terre, qui n'eût pas échappé à la mouche, elle étoit trop humide. Quand dans la suite j'ai visité les sacs, ils étoient pleins de moisissure, & renfermoient un miel qui s'étoit corrompu, & dans lequel le ver avoit péri. J'avois heureusement un moyen plus simple de reconnoître le temps nécessaire à leur accroissement, en marquant un nombre de trous à la campagne qui seroient destinés à être ouverts dans des jours différents. Je piquai en

11.

terre le 21 de Juin des brins de bois auprès des trous qui étoient encore tapissés à 7 heures du soir; ils furent remplis & bouchés le lendemain; chaque brin de bois me mettoit en état de retrouver un des trous: je différai jusqu'au premier de Juillet à en mettre le fond à découvert. Le premier sac que je tirai de terre, étoit aussi renssé que lorsqu'il avoit été rempli; il sembloit l'être encore de pâtée: mais lorsque je l'eus ouvert, je vis que toute sa capacité étoit occupée par un feul ver blanc affés femblable à ceux des mouches à miel. Il avoit confumé toute fa provision, & par conséquent il étoit en état de subir sa première métamorphose. Ces vers, comme ceux des mouches à miel, deviennent donc des nymphes, dix à douze jours après être nés. La quantité des trous que j'avois marqués, ou plûtôt dont les marques n'avoient pas été dérangées, ne suffit pas pour m'instruire du nombre des jours au bout desquels la mouche, après s'être tirée des enveloppes de nymphe, est en état de percer la terre. & de venir jouir du grand jour.

Mais les trous que j'ai ouverts m'ont appris que tous les vers ne viennent pas à bien: parmi ceux que j'ouvris le premier Juillet, & qui avoient été bouchés le 22 Juin, j'ent trouvai dont le fac de fleurs étoit encore plein de pâtée; le ver qui auroit dû s'en nourrir, avoit péri.

# EXPLICATION DES FIGURES. DU CINQUIEME MEMOIRE.

PLANCHE XII.

LA Figure 1 représente un nid fait de membranes extrêmement minces & transparentes, dans la terre d'un murac, ce, eg, trois cellules dont il étoit composé, mises

les unes au bout des autres. ab, cd, ef, partie de chaque cellule qui paroît brune parce qu'elle eft pieine de pâtée dont la couleur perce au travers des parois transparentes qui la contiennent. cb, portijon de la cellule ab, qui reçoît le fond de la cellule ab, cd de même la portion ad de la cellule ab, reçoit le fond de la cellule af.

Dans la Figure 2, il n'y a que deux cellules femblables à celles de la figure 3. La cellule k y fait un angle avec à cellue în dyu la reçoit. Cela arrive lorfque quelque pierre n'a pas permis à la mouche de creufer la terre en ligne droite; le trou fait alors un coude tel que celui que fait la cellule k avec la cellule i h.

La Figure 3 eft celle d'une feule cellule polée verticalement. a, fond de la cellule. a b, partie occupée par la pâtée. La partie du tuyau qui fe trouvoit par-delà b, & qui étoit definée à recevoir le fond de la cellule fuivante, a été échirée. c, une des piéces qui enfemble compofent le couvercle, tirée de fa place. Il en refte encore pluficurs pareilles pofèes les unes fur les autres. & dont la derniére eft appliquée immédiatement fur la pâtée.

La Figure 4 fait voir deux cellules posses horizontalement comme elles le sont dans le mur. 1, 1, un reste de la terre qui les entouroit. ab, cellule qui est pleien de pâtée juiqu'en b. b d, cellule dont le fond entre dans le prolongement de la cellule ab, qui n'a pas encore été remplie de pâtée, ce qui est cause qu'elle est encore toute blanche.

La Figure 5 montre une seule cellule logée dans la terre, excepté par la face qui est en vsië; on a emporté la portion de terre qui couvroit cette face. DES INSECTES. V. Mem. 151 La Figure 6 est celle d'une cellule renversée qui a été ouverte en ao pour mettre à découvert en partie la pâtée p qui y est contenue.

La Figure 7 représente le ver qui se nourrit dans les cellules précédentes, de la grandeur à laquelle il est parvenu quand il est près de se métamorphoser en nymphe.

Dans la Figure 8, la tête du ver précédent est vûë groffie au microfcope. c, petite éminence qu'elle a à la partie supérieure. d, deux dents. m n, parties qui compofent la levre insérieure.

La Figure 9 fait voir la mouche qui construit les nids des figures 1 & 2, ayant les aîles éloignées du corps. Elle est ici un peu plus grande que nature.

La Figure 10 est celle d'une abeille coupeuse de seuilles, qui se tenoit dans le même mur où d'abeille précédente construisoit des nids.

La Figure 11 représente le mâle de l'abeille de la fig. 9, dans sa grandeur naturelle.

Les Figures 12 & 12 montrent la tête de l'abeille de la figure 9, vûë au microfcope, elle l'eft par-deffous, figure 12, & par-deffus, figure 12, c, figure 12, l'endroit d'où le col part. d, d, les dents. f, f, les deux grands demis fourreaux de la trompe. e., e, les deux petits demi fourreaux qui ne font que des filets. et, le bout de la trompe plus large que le refle, & échameré. i, i, figure 13, les yeux à rezzau. a, a, les autennes.

Les Figures 14 & 15 représentent la même abeille; elle n'a aucun rapport avec celles dont le cinquiéme Mémoire donne l'Histoire; & je ne sçais rien de la sienne.

Cette abeille est remarquable en ce qu'elle ressemble plus par ses coulcurs aux guépes qu'aux abeilles, elle a en jaume tout ce qui est ici en noir, & ce qui est en blanc, eile l'a en noir. La forme de son corps approche aussi asse la sorme du corps des guépes, mais elle a la vraye trompe d'une abeille. J'ai pris beaucoup de ces mouches sur des seleurs de romarin, qui toutes étoient des mâles.

#### PLANCHE XIII.

La Figure 1 repréfente une motte de terre graveleuse dans laqueile une abeille tapiffiére avoit confruit son nid. a be, la tursce horizontale de la terre. La face be de, a été faite en détachant du reste la petite masse qu'on s'est contenté de représenter ici. r, r, r, morceaux de seuilles de coquelicot dont les environs du bord du trou sont tapisses. J. brin de bois qui a été introduit dans le trou creusé & tapisse publice de seur de coquelicot. Ce brin de bois ent à soûtenir le tuyau de fleurs pendant qu'on dégrade la terre contre laquelle il est appliqué.

Dans la Figure 2, le tuyau p de fleurs de coquelicot paroit en partie à découvert, parce que la terre qui eft, figure 1, depuis  $b \, \epsilon_0$ , jusqu'au tuyau, a été emportée dans la hauteur  $a \, a$ .

La Figure 4 montre de face l'entrée d'un trou qui par dehors DES INSECTES. V. Mem. 153 dehors est tapissé de fleurs de pavot. r, r, morceaux de fleurs de pavot.

La Figure 5 est celle de l'abcille tapissiére.

La Figure 6 fait voir une fleur de coquelicot dont une des feuilles ou pétales est entaillée. La piéce qui manque en e, a été coupée & emportée par une tapissiére.

La Figure 7 est celle d'une piéce de fleur de pavot, telle que celles que les tapissiéres mettent en œuvre.

La Figure 8 représente une portion de la coupe d'un trou, qui passe par l'axe, & qui a mis à découvert la pâtée p, dont l'abeille a rempli le fond du tuyau de sleurs.

La Figure 9, comme les Figures 1, 2, 3, repréfente une motte de terre graveleufe, mais qui a été deffinée plus petite que celle des Figures citées. On y a mis à découvert le nid, en emportant les portions de terre qui le cacheroient à nos yeux. Il est vû ici dans un temps où tout le travail de la mouche est fini. 17, entrée du trou qui a cité bouchée. Au-desflous, en 10, le trou a été détendu, & a été rempli de terre. f, le fac qui renferme la patée & le ver ou l'œust. On voit au-desflus de ce sac, des seuilles pissées & chissonnées, ce sont celles qui au-paravant étoient tenduës sur les parois de la partie supérieure 0 11 du trou.

La Figure 10 fait voir un fac de fleurs de pavot, qui n'est pas encore asses raccourci, ni par consequent sermé. Les parties ff, n'ont pas encore été poussées en embas & pliées.

La Figure 11 montre un fac bien conditionné & tiré hors du trou. f, le ventre du fac. b, fa partie fupérieure Tone VI. V 154 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui a été bouchée par les fleurs qui couvroient les parois fupérieures du trou.

La Figure 12. n'a rien de commun avec celles qui précédent, c'est celle d'une abeille envoyée d'Italie par feu M. Garnier, autrefois Médecin à Rome de la Reine de Pologne. Cette abeille, dont la couleur est la plus commune aux mouches de ce genre, est plus allongée que les abeiltes ordinaires. On l'avoit envoyée à l'Académie, parce qu'elle avoit paru remarquable par une forte odeur de muíc qu'elle répandoit. Quand je l'ai euë, elle ne sentoit plus que la fourmi.































# 

# HISTOIRE DES GUESPES

EN GENERAL.

ET EN PARTICULIER DE CELLES OUI VIVENT SOUS TERRE

EN SOCIETE.

N EUF Mémoires du volume précédent, & cinq de celui-ci employés à détailler les faits finguliers, tant des Abeilles qui sçavent profiter des avantages de la société, que de celles qui ne connoissent que la vie solitaire, ont dû nous faire prendre une forte d'intérêt pour les unes & pour les autres. Dès-là nous ne sçaurions manquer d'être indisposés contre d'autres Mouches qui les tuent impitoyablement, & les mangent toutes vives, contre les Guêpes. La fuite de l'histoire des Infectes demande néantmoins que nous racontions à présent comment les différentes especes de ces derniéres mouches se conduisent pendant le cours de leur vie, & comment elles se perpétuent. Les guêpes n'ont guére été connues pendant bien des fiécles, & ne le font guére encore de beaucoup de gens, que par le ravage qu'elles font des fruits de nos jardins, & que comme des mouches dont les approches sont à redouter. Quoique les abeilles foient aussi armées d'un aiguillon, elles doivent être regardées comme un peuple pacifique qui, occupé continuellement de ses travaux, ne cherche point à attaquer, & ne songe qu'à se désendre,

& qui enfin ne se nourrit point aux dépens d'autrui. Les guêpes au contraire peuvent paroître un peuple féroce, qui ne vit que de rapines & de brigandages. Nous nous condamnerions pourtant nous-mêmes, en les jugeant avec tant de rigueur; contentons-nous de les regarder comme des mouches guerriéres qui, ainsi que nous, croyent avoir droit, pour se nourrir, sur les fruits que la terre produit, & fur les animaux qui l'habitent, auxquels elles sont supérieures en force. Pour être belliqueuses, elles n'en sont pas moins bien policées, elles n'en paroiffent pas moins pleines de tendresse pour leurs petits, ni moins animées par le desir de se procurer une nombreuse postérité. Pour y parvenir, elles n'épargnent ni foins ni travaux. Les ouvrages qu'elles exécutent, font honneur à leur patience, à leur adresse & à leur génie : elles ont, comme les mouches à miel, leur architecture particulière & digne de notre admiration. Il est vrai que leurs édifices construits avec beaucoup d'art, nous font inutiles, que nous ne sçavons pas faire usage des matériaux qui les composent, comme nous en faisons de la cire; cependant lorsqu'on les sçait bien voir, ils ne sont pas pour nous des objets de pure curiolité. Nous ne manquerons pas de faire remarquer dans la fuite qu'ils peuvent nous apprendre à trouver en abondance des matiéres utiles pour une de nos principales fabriques, pour celle du Papier, & des matiéres dont on ne s'est pas avisé de se servir jusqu'ici, ou au moins qu'on n'a pas employées à leur façon.

Il y a plus de 22 ans que nous avons rapporté des faits propres à prouver que les guépes méritoient plus d'être 
\* Mêm. de connuês qu'on ne fe l'étoit imaginé \*. Celles de pluficurs 
l'Audulinée. especes vivent en république, comme les mouches à mich. 
2739. 1948 
230. D'Juin, Le nombre des mouches de quelques-unes de leurs fociétés, égale celui des habitants d'une grande ville; mais les

tés, égale cel

fociétés de différentes autres especes de guêpes, n'ont pas plus de mouches qu'un petit village n'a d'habitants. Enfin beaucoup d'especes de guêpes, comme beaucoup d'especes d'abeilles, menent la vie la plus solitaire. Dans le Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie de 1719, nous nous fornmes bornés à parler des guêpes qui vivent en fociété, tout ce que nous y en avons dit, doit se retrouver dans celuici; mais nous ne pouvons nous dispenser de le faire précéder par quelques additions, peu nécessaires alors, & qui le sont devenues par l'engagement que nous avons pris de traiter des Infectes méthodiquement, & dans une certaine généralité.

L'aiguillon dont les guêpes font toûjours disposées à se fervir contre nous, les fait confondre avec les abeilles. par ceux qui ne s'arrêtent pas à démêler des différences qui ne peuvent être apperçûës que quand on cherche à les voir. Les caracteres qui les en distinguent, sont pourtant très-marqués. Le corps des guêpes\* ne tient au cor- \* Pl. 14 celet que par un fil plus ou moins long, & par-là plus fig. 8. & 9. ou moins sensible dans différentes especes de ces mouches, mais toûjours ne paroît-il y tenir que par un fil délié, au lieu que le fil plus gros qui unit le corps des abeilles à leur corcelet, n'est pas visible ordinairement, parce que le bout du corps s'emboîte dans une cavité qui se trouve à la fin du corcelet.

C'est sur-tout lorsqu'on vient à comparer le devant de la tête d'une guêpe avec celui d'une tête d'abeille, qu'on reconnoît que ces mouches ne different pas feulement en genre, qu'elles different en claffe. La trompe \* accom- \* Tome V. pagnée de dents, qui marque la place des abeilles dans la Pl. 27 & 28. quatriéme classe des mouches, manque aux guêpes; ces derniéres doivent être miles dans la troilième classe, dans celle des mouches qui n'ont point de trompe, & qui ont

des dents en dehors de la bouche. Dans le Mémoire que

\*Min. de j'ai cité ci-deffus \*, j'ai pourtant laiffé la liberté de donner

! Asadénié le nom de trompe à cette partie \*, à laquelle j'affirme

\*Pl. 16, 5g. aujourd'hui qu'il ne convient pas; mais alors je n'avois

\*Pl. 16, 5g. aujourd'hui qu'il ne convient pas; mais alors je n'avois

\*Pl. 16, 5g.

\*Allor

\*Propres aux trompes, & il me fuffifoit de faire connoitre

propres aux trompes, & il me fuffici de faire connoître la partie par laquelle les aliments sont conduits dans le corps de la guépe, sans m'embarrasser de prouver qu'elle \*Fg. 2 & 3. n'étoit pas une trompe. Comme cette partie \* se porte

x3. n'etott pas une trompe. Comme cette patrie \*1e porte plus en devant de la têct, que ne le font pour l'ordinaire les bouches des autres mouches, elle a effectivement l'air d'une trompe un peu courte, & Swammerdam l'a prife pour telle; mais quand on l'examine avec une loupe, on reconnoit qu'elle eff une véritable bouche, s'emblable pour l'effentiel à celle de divers autres Infectes. J'ai donné ailleurs une image des parties qui la composent, & de leur arrangement, à ceux qui ont quelque teinture de Botanique, en la comparant à une fleur en gueule dont la

• 1, l. lévre supérieure \* est grande & refenduë, & dont la lévre inscrieure est extrémement courte. Cette derniére ne peut être rendué sénsible que par le scours de la loupe: l'autre est très-aise à distinguer à la voê simple, elle est échan-

• Fig. 2.8.3. crée près de fon bord, plus ou moins avant \* dans des guèpes d'especes d'ifférentes. Dans quelques-unes le fond de l'entaille descend jusqu'au tiers de la longueur; & dans d'autres, il est plus proche du bord. Depuis son extrémité jusqu'à son origine, cette lévre va en s'étrécissant & en le courbant; on se représentera donc affés bien sa figure, en se rappellant celle d'un demi-pavillon d'entonnoir qui seroit échancré. Où le pavillon de l'entonnoir se termine, où

\* Fig. 2. n. le tuyau de l'entonnoir commence, est l'ouverture \* qui peut être prife pour l'entrée de la bouche. C'est par cette

\* t. ouverture que les aliments entrent dans un tuyau \* écailleux

en-dessous, ou du côté qui se présente lorsqu'on confidere la tête par-dessous. Ce tuyau s'infere dans la tête, à quelque distance du col. La lévre inférieure ne forme qu'un rebord à l'entrée du tuyau ou de la bouche. La lévre supérieure est charnuë, blancheatre, extrêmement flexible, & propre à exécuter une infinité de mouvements. En dedans, du côté concave, on apperçoit des fibres longitudinales; mais en dehors, fur la furface convexe, on distingue nettement des fibres transversales qui forment des fillons paralleles les uns aux autres, & qui la font paroître

agréablement ouvragée.

J'ai pris cette lévre pour une langue, lorsque j'ai vû pour la premiére fois des guêpes s'en servir à lécher des fruits & des liqueurs qui avoient la confistance de firop: elle en fait aussi les fonctions, elle agit pour conduire les aliments, comme une langue qui feroit hors de la bouche; elle s'évase quelquesois jusqu'à devenir plate; d'autres sois elle se courbe de cent façons différentes; très-souvent elle se plie en deux suivant sa longueur, de manière qu'une des moitiés de sa surface intérieure vient s'appliquer contre l'autre. Elle fait l'office de main pour détacher de dessus les corps durs des parcelles propres à être avallées; il femble même qu'elle ait été construitc pour broyer des corps qui peuvent l'être sans le secours des dents \*. Nous avons \* Pl. 16. fg. dit que son bout est entaillé, l'extrémité de chacune des 2. d, d. parties formée par l'entaille, a un petit bouton brun \*, \* 4 L luifant, & par conféquent écailleux; les deux enfemble paroiffent propres à écrafer des corps qui réfifteroient à une partie charnuë Le contour de la portion entaillée est bordé d'une frange de petites dents charnuës qui ont encore leur usage pour détacher des parties molles, & les faire passer dans le demi-entonnoir que forme la lévre à qui elles appartiennent. Enfin, ectte levre peut encore être

aidée par des especes de doigts qui l'accompagnent: il y

\*\* 11.6.6; en a deux \* plats, longs & étroits, charnus comme elle,

\*\* qui ont aussi chacun à leur extrémité un bouton longuet, brun & écailleux, posé sur la surface qui répond à
l'intérieur de la lévre. J'ai donné autresois ces deux corps
longs, comme des divisions de la lévre; mais je crois qu'il

est plus exact de les regarder comme des parties particuliéres qui, ainsi que la lévre, ont leur origine près de l'ouverture circulaire qui reçoit les aliments. Deux autres

\*\*JA.A. corps \*\* qui sont encore des especes de doits propres.

15, 6. corps \* qui font encore des effeces de doigts propres à concourir avec la lévre fupérieure, font entiérement écailleux, faits par nœuds contine les antennes, & ont leur attache fur la partie écailleufe du tuyau-dont nous regardons l'entrée comme celle de la bouche. Cette bouche n'est pas un simple trou cylindrique; elle est mieux pourvié de langue que la nôtre, elle en a deux, si on veut regarder comme des langues, deux languettes charnués qui sont attachées contre les parois intérieures du tuyau du côté où il est écailleux, & dirigées suivant sa longueur: elles font à ce tuyau deux clossons qui ont chacune une longueur environ égale à la moitié ou aux deux tiers du diametre du trou.

Les guêpes pour se nourrir, sont souvent obligées de mettre en piéces des corps dont la dureté est supérieure à la force de leur lévre & de ses accompagnements; mais elles la soit de la telle de la têce, en devant de la quelle elles viennent mutuellement se rencontrer; le bout par lequel elles se touchent, est oblique à leur longueur & plus-large que celui qui fert de pivot à leur mouvement. Sur ce bout par lequel elles se rencontrer font trois dentessaré à pointes aigués, quoique leurs bases soitent soites la plus la plus leur soite la plus leur de leur soite la plus leur de leur soite la plus foient soites la plus foient soites et les sont taillées dans la moitié la plus proche

proche du côté extérieur; fur l'autre moitié, & près du côté intérieur, il y a encore une dentelûre, mais plus courte que les autres. Le nombre, la profondeur & l'arrangement des dentelûres varient cependant dans diffé-

rentes especes de guêpes.

Le brun est la couleur la plus ordinaire aux abeilles, & le jaune & le noir combinés par rayes ou par taches, sont celles qu'on trouve communément aux guêpes de ce pays \*. Nous avons pourtant parlé d'une espece d'abeilles \* Pl. 14. fg. qui porte la livrée des guêpes, & j'en ai de ces derniéres qui 1,2,3,4,5, portent ceile des abeilles; on m'en a envoyé de Cayenne, qui sont en entier d'un brun tirant sur le cannelle. J'en ai d'autres qui m'ont été envoyées de Saint-Dominique par M. du Hamel Médecin du Roy en cette Isle, dont le jaune est pâle, & combiné agréablement avec différentes nuances de caffé; & d'autres que je dois encore à M. du Hamel, dont la couleur dominante est olive, & qui ont seulement un filet noir au bord postérieur de chaque anneau, & quelques autres de même couleur sur le corcelet & sur la tête. Îl y en a de tout-à-fait noires. Les guêpes ne sont point velues comme les abeilles; les yeux feuls apperçoivent pourtant des poils fins en grand nombre fur celles de certaines especes; mais il y en a d'autres sur lesquelles ils ont peine à en découvrir quelques-uns. Si on donne à ses yeux le secours d'une loupe de deux à trois lignes de foyer, les anneaux du corps cellent de leur paroître liffes \*, ils semblent faits \* Pl. 17. fig. d'un Chagrin fur lequel des poils courts sont couchés avec 6. ordre à côté les uns des autres, & distribués en différents rangs.

Une particularité dont j'ai déja fait mention dans le quatriéme volume, lorsque j'ai distribué les mouches en classes, mais dont personne, que je sçache, n'a encore parlé, est très-propre à faire distinguer les guêpes d'avec

Tome VI.

des mouches à quatre ailes de genres qui approchent du

\* Pl. 1. 6. 6. leur. Quand on voit une guépe possée \*, on lui juge les
6 & 8. 8. 8.
17. 89, 7.
réllement, c'ett qu'elles sont pliées en deux d'un bout à
réllement, c'ett qu'elles sont pliées en deux d'un bout à

l'autre, & ne montrent alors que la moitié de leur largeur.

Fig. 1 & 2. La partie intérieure \*, celle qui devroit couvrir le deflus de corps, eft ramenée en-deflous, de façon que le bord du côté intérieur se trouve précisément sous le bord du côté extérieur; le pli est pris tout du long d'une grosse sibre qui a son origine à celle de l'aile; cette fibre se termine pourtant par des ramisfications déliées avant que d'arriver au bout de l'aile jusqu'auquel parvient le pli dont la direction vient d'être déterminée.

Quand la guépe veut le servir de ses alles supérieures pour se souher en l'air, elle les déplie \* ; la méchanique par laquelle elle y parvient, ne m'est pas connuë; je ne sçais si à la jonction de chaque alle avec le corectet, il y a un muscle qui tire en dehors le bout de la partie qui est ramenée en-dessous, ou si, quand la guépe veut voler, elle fait couler dans les vaisseaux qui se trouvent dans la concavité du pli, une liqueur qui oblige ce qui étoit courbe à se redresser. Je sçais micux que l'état naturel de l'aile est d'être pliée; elle l'est dans les guépes mortes; l'aile qu'on vient d'arracher à une guépe vivante, reste pliée; cile on vient d'arracher à une guépe vivante, reste pliée; son reffort tend donc à la mettre dans cet état, & il saut une force pour l'en tirer, comme il en saut une pour lui saire frapper l'air, & peut-être que cette derniére force produit l'un & l'autre effet.

Avant que de quitter leurs aîles, je dois faire remarquer
\*Pl. 17. 5g. qu'au-deffus de l'infertion de chacune des supérieures \*, est
attachée une petite partie écailleuse en forme de coquille,
dont la concavité est en-dessous Cette pièce est plus grande
& plus sensible dans la plus commune des especes de guépes

de nos jardins, que dans aucune autre: on peut la voir auffi à des mouches, foit du genre des abeilles, foit de divers autres genres. Son ufage me paroit être d'empêcher l'aile de s'élever trop, c'est une espece de ressort, un arrêt, un cliquet qui presse la partie de l'aile au-dessis de laquelle elle est posse, lorsque des essorts peu mesures tendent à porter l'aile trop haut. Nous aurons ailleurs occasion de prouver que cet usage est plus grand qu'il ne le sembleroit; que certains insectes volent mal quand leurs ailes n'ont pas des arrêts plus considérables que ceux-ci.

Différentes especes de guêpes different beaucoup en groffeur. La plus grande de toutes dans ce pays, est celle qui y a son nom particulier, qui y est connue sous celui de frêlon \*, en latin crabro. Toutes ont le corps d'une \* Pl. 18. fig. figure ellipsoide, ou de celle d'une olive; mais les unes 1, 2 & 3. l'ont plus, les autres moins oblong; les unes l'ont plus pointu tant à son origine qu'à son bout, que les autres. Le hout du corps de quelques-unes est mousse. Il y en a dont le corps est si peu distant du corcelet, qu'il le touche en divers moments \*; & celui des autres ne paroît . Pl. 14. fig. y tenir que par un filet \* plus ou moins long dans diffé- 3, 4 & 5. rentes guêpes. Mais on aura affés d'occasions de remarquer ces sortes de variétés dans les différentes especes de guêpes que nous ferons passer sous les yeux, lorsque nous en rapporterons des faits plus propres à s'attirer notre attention. Nous commencerons par raconter ceux que nous fournissent les especes qui vivent en société, & nous parterons ensuite de ceux qui peuvent nous intéresser pour des especes de guêpes qui vivent solitaires.

La même fin qui retient des abeilles dans une ruche; réunit des guépes dans un même fieu. Celles-ei ne femblent pas moins animées que les autres, par l'amour de la poftérité. Elles travaillent avec la même ardeur à conftruire

# Memoires pour L'Histoire

des gâteaux, qui font aussi composés de cellules exagones: à la vérité, leurs cellules ne font pas faites de cire, mais chacune n'en est pas moins propre à recevoir un œuf, & à fournir un logement au ver qui en doit fortir, jusqu'à ce qu'il soit devenu guêpe. En général leur matière est une espece de papier; les guêpes de différentes especes, le font de différentes couleurs, & de différentes qualités. Sclon que les sociétés sont plus ou moins nombreuses, elles construitent plus ou moins de gâteaux, & des gâteaux plus grands ou plus petits. Nous donnerons affés fouvent le nom de nid, à l'affemblage de ces gâteaux destinés à élever les petits: nous le nommerons aussi le guépier, pour rendre en françois le nom de Vesparium & de Vesperum qu'il porte en latin.

Les différentes especes de guêpes prennent par préférence différents lieux pour construire leurs guépiers. Les unes ne craignent point de les laisser exposés à toutes les injures de l'air, & les autres les mettent à couvert. Il y a encore parmi celles-ci des choix différents pour les lieux. car les unes logent volontiers leurs guêpiers dans des troncs d'arbres, pourris en partie, ou sous des toicts de greniers non fréquentés; d'autres les cachent sous tefre; & c'est ce \* Pl. 14. fg. que font les guêpes les plus communes dans ce pays \*, & qu'on peut appeller les domestiques; parce qu'elles ne paroiffent pas feulement en grand nombre fur les espaliers de nos jardins, fur-tout quand les muscats commencent à meurir, elles s'introduifent dans nos falles à manger, & viennent hardiment goûter de tous les mets qu'on sert sur nos tables. Ce font aussi celles dont nous donnerons par préférence une histoire détaillée, les faits qui y doivent entrer m'ayant été aifés à observer. D'ailleurs ce que nous avons à rapporter de la forme de leur gouvernement, de l'art avec lequel elles travaillent, & de leurs différentes

manœuvres, leur est commun pour l'essentiel avec les autres especes de guêpes qui vivent en société. Nous n'aurons donc dans la suite qu'à expliquer ce que les pratiques de chacune de ces derniéres ont de différent des pratiques

de celles de la premiére espece.

Les guêpes qui bâtiffent fous terre, ne sont pas seulement avides de fruits, elles font au rang des infectes les plus carnaciers; elles font une guerre cruelle à toutes les autres mouches; mais c'est sur-tout à celles du genre des abeilles à qui elles en veulent. J'en ai fouvent observé qui aimoient à fe rendre & à fe tenir auprès de mes ruches: là, j'ai vû plusieurs fois une guêpe se saisir d'une abeille qui étoit prête à rentrer dans son habitation, & la porter par terre; elle restoit desfus sans l'abandonner & lui donnoit des coups de dents redoublés, qui tendoient à féparer le corcelet du corps: quand la guêpe en étoit venuë à bout, elle prenoit celui-ci entre ses jambes, & l'emportoit en l'air. Une abeille entière ne seroit pourtant pas un trop lourd fardeau pour certaines guêpes; mais le corps de l'abeille est ce qu'elles en aiment le mieux; les intestins qu'il renferme font tendres, & d'ailleurs pleins de miel, au lieu que le corcelet ne contient presque que les muscles qui font mouvoir les aîles; ce font des chairs trop dures & trop coriaffes.

Elles ne se contentent pas du petit gibier quelcur chasse leur peut sournir, nos viandes les plus solides sont à leur goût; elles savent trouver les lieux où nous allous les prendre: elles se rendent en grand nombre dans les boutiques des bouchers de campagne. Là chacune s'attache à la piéce qu'elle aime le mieux; après s'en être raflassée elle en coupe ordinairement un morceau pour le porter à son guépier. Ce morceau surpasse souvent en volume la moitié du corps de la mouche, & est quelquesois si

pesant, que celle qui s'est élevée en l'air après s'en être chargée, est obligée sur le champ de redescendre à terre. Nous avons fait remarquer que les deux grandes dents mobiles dont elles sont pourvûës, ont leur bout taillé en Pl. 16.6g. fcie \*; c'est avec ces dents qu'elles coupent les morccaux 1, 2 & 3 de viande qu'elles veulent emporter; elles les prennent fouvent au milieu d'une pièce: elles les rongent tout autour & par-dessous, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus à rien. Elles y font occupées avec tant d'avidité, qu'il seroit aifé alors de les tuer même avec la main fans aucun rifque d'être piqué, & d'en détruire de la forte un grand nombre chaque jour. Malgré leurs larcins les Bouchers de campagne vivent cependant en paix avec elles; j'en ai même eu un à Charenton qui faisoit plus: le foye de veau est la chair qu'elles aiment le mieux ; vers la fin de l'été il leur en abandonnoit quelquefois un chaque jour, ou quelquefois seulement une rate de bœuf. Ce sont des viandes auxquelles elles s'attachent par préférence, & qui les empêchent de toucher aux autres; elles peuvent leur paroître d'un meilleur goût; elles ont d'ailleurs l'avantage d'être plus tendres, moins fibreuses, & par-là plus aisées à couper. J'ai vû d'autres Bouchers qui ne leur abandonnoient que des foyes de bœuf ou de mouton. Ce n'est pas au reste pour les éloigner des autres viandes qu'ils leur offrent celles-ci, une meilleure raison d'œconomie les y engage: les mouches, & fur-tout les groffes mouches bleues, déposent sur la viande, des œufs d'où sortent des vers qui la font corrompre plus vîtc: les guêpes gardent la viande contre ces groffes mouches, qui n'osent rester dans la boutique, où il ne fait pas fûr pour elles; les guêpes leur donnent la chasse, & il n'en coûte pour cela au Boucher par jour qu'une rate de bouf, ou, tout au plus, qu'une portion de foye de veau.

Après avoir pris un bon repas, & s'être chargées de proye, elles retournent à leur nid ou guépier. La première porte qui y conduit, eft un trou d'environ un pouce de diametre, dont l'ouverture est à la surface de la terre. Les bords de ce trou font labourés comme ceux des elapiers des garennes peuplées; mais la terre des environs est couverte d'herbes à l'ordinaire. Ce trou est une répece de gallerie que les guépes ont minée; il va rarement en ligne droite à leur habitation; il n'est pas todjours de même longueur, parce que le guépier est tantôt plus près, tantôt plus soin de la surface de la terre. Je n'en ai trouvé aucun dont la partie la plus élevée n'en sût au demi-pied; mais j'en ai trouvé d'autres où elle en étoit distante de plus d'un pied, ou d'un pied & demi.

Ce trou eft le chemin qui conduit à une petite ville foûterraine, qui n'est pas bâtie dans le goût des nôtres, mais qui a sa lymmétrie; les ruës & les logements y sont régulièrement distribués. Elle est même entourée de murs de tous côtés: je ne donne point ce nom aux parois du creux où elle est située, les murs dont je veux parler, ne sont que des murs de papier, mais sorts de reste pour les usages auxquels ils ont destinés; ils ont quelquesois plus d'un pouce & demi d'épaisse;

Ces murs, ou pour parler moins métaphoriquement, l'enveloppe extérieure du guépier \*, a différentes figures \*Pl. 14-68. & grandeurs, félon la figure & la grandeur que les guépes <sup>11</sup>: ont données aux ouvrages qu'elle renferme. Communément la figure extérieure du guépier approche de celle d'une boule, ou de celle d'une boule allongée dont le plus petit diametre eft tantôt horizontal & tantôt vertical. J'en ai trouvé qui reffembloient à un cone applati, & un peu rétrée ivers fa bafe; ce cone avoir 1 5 à 16 pouces de

hauteur, & environ un pied de diametre près de sa base : le diametre de ceux qui sont en boule, est pour l'ordinaire

de 13 à 14 pouces.

J'ai dit que cette enveloppe eft de papier; je ne connois point de matiére à qui elle reflemble davantage, quoiqu'elle diffère un peu du nôtre. Sa couleur dominante eft un gris cendre, mais de diverfes nuances; quelquefois elle tire fur le blane, & quelquefois elle approche du brun ou du jaunâtre: ces couleurs font fouvent variées avec irrégularité, par bandes ou rayes d'environ une ligne de large, ce qui donne une couleur affés fingulière à tout l'extérieur du guépier, & y fait une espece de marbure.

Mais ce qui rend encore cet extérieur plus fingulier, c'est l'arrangement des disférentes piéces dont l'enveloppe totale est faite; nous l'avons comparée à une boule creuse ou à un cone creux; nous n'avons pourtant pas voulu faire entendre qu'elle en avoit le poli; fa surface est raboteuse; au premier coup d'œil, on la prendroit pour une est est pece de roche faite de congélations ; ou, pour en donner

Pl. 15 fg. pece de roche faite de congélations\*; ou, pour en donner une image plus reffemblante, elle paroît faite de coquilles \* Fg. 3- bivalves \*, d'une figure approchante de celles de Saint-

\*8 3 Divaves ', d'une figure approciante de cettes de Saint-Jacques non cannétées, & cimentées les unes fur les autres de façon qu'on ne voit que leur côté convexe. Nous prendrons bien-tôt une idée plus exacle de fa firuclure. Ouand cette enveloppe ell entiérement finie, elle a au

\*Pl. 14. 6g, moins deux portes \*, qui ne font que deux trous ronds,
11. E, S. Les guêpes entrent continuellement dans le guêpier par
\*E. l'un de ces trous \*, & fortent par l'autre \*. Chaque trou

• 5. n'en peut laiffer paffer qu'une à la fois; leur circulation est toûjours libre, rien ne la retarde au moyen de l'ordre qu'elles observent; les unes ne s'opposent point aux mouvements des autres: je n'en ai jamais yû entre

# DES INSECTES. VI. Mem. par celui des trous qui a été choifi pour la fortie; & j'en

ai vû très-rarement fortir par celui qui a été établi pour l'entrée.

Nous ne fommes encore arrivés qu'aux portes du guêpier, pénétrons dans l'intérieur \*. Il est occupé par plu- \* Pl. 15. fg. ficurs gâteaux plats\*, paralleles les uns aux autres, & tous 1-placés à peu-près horizontalement. Ils reffemblent aux \* g, de, de, de, gâteaux ou rayons de mouches à miel, en ce qu'ils ne font qu'un affemblage d'alvéoles ou de cellules exagones trèsrégulièrement construites; mais ils en different par bien des circonstances. Ils sont faits de la même matière que l'enveloppe du nid, c'est-à-dire, d'une espece de papier. Au lieu que les gâteaux des abeilles font compofés de deux rangs de cellules dont les unes ont leurs ouvertures fur une des faces du gâteau, & les autres fur l'autre; ceux-ci n'ont qu'un feul rang de cellules\*, & toutes ont leurs ouvertures \* Pl. 16. fg. d'un même côté, scavoir, en embas. Ces cellules ne con- 10 & 11. tiennent ni miel ni cire brute; elles sont uniquement destinées à loger les œufs, les vers qui en éclosent, les nymphes & les jeunes guêpes qui n'ont point encore volé. Au lieu que les vers des mouches à miel font couchés presque horizontalement, ceux des guêpes sont presque tout droits, ayant la tête en embas, parce qu'ils l'ont toûjours tournée vers l'ouverture de la cellule. L'épaisseur des gâteaux

proportionnée à la longueur des mouches. Tous les guêpiers ne font pas composés d'un nombre égal de gâteaux; j'en ai trouvé jusqu'à quinze à quelquesuns, & onze seulement à d'autres. Le diametre des gâteaux change en même proportion que celui de l'enveloppe. Le premier, le supérieur n'a souvent que deux pouces de diametre, pendant que ceux du milieu en ont un pied; les derniers sont aussi plus petits que ceux du milieu. Tous

est à peu de chose près égale à la profondeur des cellules, &

Tome VI.

ces gâteaux font comme autant de planchers disposés par étages, qui fournissent de quoi loger un prodigieux nombre d'habitants; nous en pouvons faire un calcul groffier: transformons les quinze gâteaux circulaires & inégaux en diametres, en quinze autres égaux & quarrés; je croisque nous pouvons accorder fept pouces à chaque côté de ceux-ci, fans rien faire de favorable à l'augmentation de la fomme des furfaces. J'ai trouvé que fept cellules rangées les unes auprès des autres, n'occupoient qu'une longueur d'un pouce & demi; par conféquent dans le pouce & demi quarré, il y a 49 cellules. Or si un pouce & demi quarré donne 49 cellules, 49 pouces quarrés, qui sont la surface d'un de nos gâteaux, donnerent environ 1067 cellules; donc nos quinze gâteaux auront environ 16005 cellules. A la vérité, il y a quelque chose à rabattre pour une remarque que nous ferons faire dans la fuite fur l'inégalité des cellules. Elles ne font pas faites, à proprement parler, pour loger les mouches fortes & vigoureuses; chacune est, pour ainsi dire, le berceau d'une guêpe naissante. Quand il n'y auroit que dix mille de ces berceaux, c'en scroit assés pour donner idée du nombreux peuple qui, par la fuite, doit composer la petite république, sur tout quand on aura vû qu'il n'y a peut-être pas de cellule qui, l'une portant l'autre, ne serve à élever trois jeunes guêpes. Ainsi un guêpier produiroit par an plus de trente mille guêpes.

\* Pl. 15.6 2. gg, h Les différents gâteaux forment autant de planchers \* qui laiffent entr'eux des chemins libres aux guépes: il y a toù-jours de l'un à l'autre environ un demi-pouce de didance; cela ne fait pas des étages fort élevés, mais leur hauteur est proportionnée à celle des habitants. Ces intervalles font si fipacieux que ce seroit trop peu que de ne les comparer qu'aux plus valles salles, ou que de ne les regarder que

comme des rues très-larges; par leur grandeur & par le nombre du petit peuple qui s'y rend, ils ressemblent micux aux places publiques de nos villes. Nous n'avons pas imaginé, à la vérité, de disposer nos places par étages; aussi les guêpes ne se sont - elles pas proposées d'imiter notre architecture. Ce qui est prescrit par la leur pour la solidité des édifices, semble l'être pour les orner. Ces intervalles entre les gâteaux, que nous appellons des places publiques, font décorés par un grand nombre de colomnes femblables. Ces colomnes ne sont autre chose que les liens néceffaires pour foûtenir les gâteaux \*. Ici les fon- \* Pl. 16. fig. dements de l'édifice font à sa partie la plus élevée; c'est 11. toûjours en descendant que nos guêpes bâtissent. Le plus petit des gâteaux \* & le fupérieur, est construit le premier, \* Pl. 15. fig. & est attaché à la partie supérieure de l'enveloppe du nid. 1.88. Le second gateau \* est suspendu en l'air par des liens qui \* h.h. tiennent au premier; de même les liens qui suspendent le troifiéme gâteau \*, font arrêtés contre le fecond, & ainfi \* i 4 de fuite juiqu'au dernier; de forte que le premier gâteau fe trouve chargé en grande partie du poids de tous les autres.

Ces liens font faits de même matiére que les gâteaux & que le refle du guépier; ils forn maffis, ils femblent autant de petites colomnes qui pourtant ne fe rapportent à aucun de nos ordres; elles font fimples, & affés groffiérement confluites \*, à peine font-elles rondes; leurs bafes \* Pt. 16.6g. & leurs chapiteaux ont cependant plus de diametre que le 12. refle; elles tiennent par l'une au gâteau inférieur, & par l'autre au gâteau fupérieur. Vers le milieu, elles n'ont guére qu'une ligne de diametre, & en ont plus de deux à la bafe & au chapiteau. Il y a donc toûjours entre deux giteaux une efpece de colomnade ruffique; car les grands gâteaux font fuifpendus par plus de cinquante l'iens pareils.

#### Memoires pour l'Histoire

Les gâteaux tiennent aussi en quelques endroits aux parois

de l'enveloppe du guêpier.

Il falloit aux guépes des chemins pour arriver à ces grandes places qui se trouvent entre deux gâteaux; ces chemins ont été reservés entre les bords des gâteaux & les parois intérieures de l'enveloppe: celles-ci ne tiennent qu'en quelques endroits à la circonférence des gâteaux; Pl. 15. fig. par-tout ailleurs elles laiffent des intervalles vuides \*.

Après avoir pris une idée groffiére de l'édifice, il est temps de voir comment les guêpes le bâtiffent, de quel usage il leur est, à quoi elles s'occupent dans son intéricur; en un mot il nous faut voir tout le gouvernement de ce petit peuple. Mais ce sont des misséres qui se passent fous terre, & qu'il a été impossible de dévoiler tant qu'on a laissé nos mouches cachées comme elles aiment à l'être dans les lieux où elles ont fait leurs établiffements. Je fongeai à les mettre plus à portée d'être vûës, & je parvins à les loger dans des ruches vitrées, comme les curieux y logent les abeilles. C'est-là où j'ai observé à loisir tous leurs petits manéges, & que je les ai fait voir dans le temps à tous ceux qui font venus à ma maifon de campagne.

Il ne femble pas aifé de donner à fon gré un logement à des mouches fi peu traitables, l'amour qu'elles ont pour feur guêpier, ou plûtôt pour les petits insectes qu'elles y élevent, m'y a pourtant fait réussir. Après avoir fait préparer une ruche vitrée, de capacité & de forme convenables, je faifois fouiller dans un endroit où je sçavois un nid de guêpes, & je faifois ôter de tous côtés la terre qui le recouvroit. Quand le guépier avoit été ainsi mis à découvert. on l'enlevoit & le posoit dans la ruche. S'il y a quelque cas où l'Histoire Naturelle expose à des hazards, celui-ci en est un: il faut braver les aiguillons de plusieurs milliers de mouches, qui de toutes parts attaquent celui qui vient

DES INSECTES. VI. Mem. 172 les troubler, qui toutes cherchent à lui faire des bleffûres qui ne sont pas mortelles à la vérité, mais qui sont trèsdouloureuses. On a pourtant vû des chevaux périr par des piquûres réitérées de ces insectes. Il ne seroit pas sûr aussi de s'exposer à déterrer un guêpier sans précaution. J'avois foin de faire bien couvrir de toutes parts ceux que j'oceupois à ce travail; je mettois fur leur tête un camail dont le devant étoit garni de gaze, ou de toile à tamis, afin que fans courir rifque d'être piqués au vifage, ils puffent voir; un camail semblable à celui \* que l'Histoire des abeilles nous a donné occasion de décrire & de faire graver. Malgré pl. 35. fig. 1. pourtant ces précautions, il est bien difficile d'éviter toute piquûre; il y a toûjours quelqu'endroit qui n'est pas assés recouvert, & entre plusieurs milliers de guêpes qui le clierchent, quelques-unes le trouvent. Je ne sçaurois dire contbien de piquûres a effuyées un laquais que j'avois aguerri à ce travail. Il n'eût pas été juste que le maître en eût été toûjours exempt. Les gants de chamois les plus épais ne fuffisent pas pour défendre les mains, l'aiguillon passe à travers; il falloit faire mettre encore des serviettes en plu-

Je fis enlever le premier nid avec toute la terre dont il étoit environné naturellement. Je sis couper quarrément une groffe motte au milieu de laquelle il se trouvoit placé. Après avoir fait porter cette motte dans mon jardin, je perçai fes quatre faces verticales pour ménager des jours qui me laissassent voir ce qui se passoit autour du guépier; mais afin que les mouches ne fussent pas trop exposées aux injures de l'air, je fis affujettir quatre carreaux de verre fur les quatre grandes ouvertures que j'avois faites. Je me procurai ainsi une ruche vitrée dont le corps étoit de terre. En conservant au nid une partie de ses environs, & en le laissant, pour ainsi dire, dans le même trou où il avois

ficurs doubles par-deffus les gants.

été bâti, je comptois avoir pris le meilleur moyen d'engager les guêpes à y rester. Ce moyen est réellement bon. mais il faut plus de foins & de precautions pour conferver la motte de terre sans qu'elle s'éboule, qu'il n'en faut pour déterrer simplement un nid; & cette dernière pratique est celle à laquelle je me fuis tenu dans la fuite, parce que j'ai reconnu que l'amour que les guêpes ont pour leur nid ou plûtôt pour leurs petits, alloit plus loin que je ne l'avois

imaginé.

Quelque dérangement qu'on fasse à leur guépier, quoiqu'on le brile, qu'on le mette presque par morceaux, elles ne l'abandonnent point, elles le fuivent par-tout; il est plein de vers qui demandent des foins qu'elles leur donnent avec grande affection, & fans lefquels ils ne parviendroient pas. à être mouches; de forte que pour avoir la ruche dans laquelle on a logé le guépier, bien peuplée, il ne faut que donner le temps d'y entrer aux guépes qui en font dehors; pour cela, on la laissera pendant le reste du jour dans lequel l'opération a été faite, auprès du trou d'où a été tiré le guépier qu'elle renferme: peu-à peu toutes viendront s'y rendre; on doit attendre la nuit pour le transporter si on. ne yeur pas perdre celles que des courses nécessaires retiennent à la campagne. Celles qui étoient au loin lorsqu'on a transporté le guèpier, & qui, quand elles reviennent à leur trou, n'y trouvent ni compagnes ni nid, ne sçavent plus ou aller; elles restent plusieurs jours de suite autour de ce trou avant que de se déterminer à l'abandonner. D'ailleurs la nuit est encore plus favorable que le jour pour les transporter, & même pour les déterrer, parce que c'est le temps où elles font le plus tranquilles & où elles cherchent moins à piquer. Quand nous n'en avertirions pas, on penseroit fans doute qu'avant que de voiturer la ruche où le guépier a été mis, il convient de la boucher de toutes parts.

Une fois mifes en ruche, elles font pacifiques, elles n'attaquent point l'observateur, pourvû qu'il se contente de les contempler. Naturellement même elles ne piquent que ceux qui les irritent. J'ai vû des dames qui s'étoient familiarifées avec elles jufqu'à les laiffer s'appuyer fur leurs mains, les guêpes les quittoient sans leur faire le moindre mal.

Après qu'elles ont été logées, elles commencent par travailler à réparer les desordres qui ont été faits au guêpier. Elles transportent avec une activité merveilleuse, toute la terre & toutes les ordures qui penvent être tombées dans la ruche, ensuite elles songent à attacher folidement leur nid contre les parois de la ruche où il a été mis; elles travaillent à en réparer les bréches, elles s'occupent à le fortifier, elles augmentent confidérablement l'épaisseur de son enveloppe. Pour attacher ce nid à la ruche, les unes font des liens, des especes de petites colomnes femblables à celles qui fuspendent les gâteaux; d'autres construisent des bandes larges & minces, un peu plices en arc, dont elles colent un des bords à la ruche, & l'autre à l'enveloppe du nid. Mais pour mieux entendre comment elles exécutent ces différents ouvrages, prenons une idée générale de ceux que leur architecture demande; ils se réduisent à trois principaux, à la construction des gâteaux à cellules exagones, à celle de l'enveloppe des gâteaux, & à celle des liens, qui font les piéces qui portent & l'enveloppe & les gâteaux eux-mêmes.

L'enveloppe du guêpier est un ouvrage particulier à nos mouches. Quelqu'industricuses & laboricuses que soient les abeilles ordinaires, elles ne portent pas fi loin leurs foins pour la conservation de leurs gâteaux; celles qui se logent elles-mêmes à la campagne dans des creux de troncs d'arbres ou de murs, comme celles qu'on établit dans des

ruches, s'en tiennent à appuyer immédiatement leurs gâteaux de cire contreles parois intérieures de la cavité qu'elles \* Pl. 14. fig. ont trouvé toute faite. Cette enveloppe \*, que nos guépes jugent néceffaire à leur nid, ell pour elles un grand objet de travail; elle a fouvent plus d'un pouce & demi d'épail-

\* Pl. 15.56 feur \* Toute cette épailleur n'eft pas un maffif, elle est 1. ma, ma, faite de plusieurs couches qui laissent des vuides entr'elles; elle est formée par un grand nombre de ceintres, de petites

\* Fig. 3. voutes \* miles les unes fur les autres, & les unes à côté des autres; chacunc de ces voutes est aussi minee qu'une feuille de papier fin. Nous avons comparé l'extérieur du

\* Fig. 2. guêpier à une roche faite de coquilles bivalves \*; chacune

• Fig. 3. des voutes \* dont nous parlons, reflemble au côté convexe d'une de ces coquilles; l'intérieur de l'enveloppe est tout composé de parties pareilles. A mesture que les guépes épaisfissifient cette enveloppe, elles bàtissent sur les couches déja formées, une autre couche composée de pareils morceaux ceintrés. J'ai fouvent compté 15 à 16 couches, & leur nombre va quesquesois plus loin.

Cette enveloppe cît une cîpece de boîte faite pour renfermer les gâteaux, & apparenment pour les mettre à couvert de la pluye, qui perce quelquefois la terre; elle y cît propre, quoiqu'elle ne foit que de papier, & cela au moyen de la fructure que nous venons d'expliquer; toute maffire, elle féroit plus aifé à imbiber: l'eau qui a pénétré une des voutes, ne peut mouiller celle de deffous fans dégoutter, au lieu que fi tout étoit maffif, l'eau preceroit par le feul contact. D'ailleurs, cette forte d'architeclure épargue confidérablement de matériaux.

Rien n'est plus amusant que de voir les guêpes travailler à étendre ou à épatifir cette enveloppe, il n'est point d'ouvrage qu'elles condussent plus vite; un grand nombre de mouches y sont occupée, mais toutse fait sais consuson.

auffi

DES INSECTES. VI. Mem. 177

auffi est ilaité de les suivre dans ce travail, parce qu'une scule
guépe entreprend une bande d'un ceintre \*, & menie seule
plus d'un pouce ou un pouce & demi d'ouvrage à la foise; 3-

plus d'un pouce ou un pouce & demi d'ouvrage à la fois; elle expédie la befogne avec tant de célérité, que ce qu'elle

en a fait dans un instant peut être distingué du reste.

Elles vont chercher à la campagne les matériaux néceffaires; la guêpe qui les a ramassés, les met elle-même en œuvre. Celle qui travaille à bâtir, car d'autres ont d'autres emplois dont nous parlerons dans la fuite, revient chargée d'une petite boule; elle la tient entre ces deux mêmes ferres ou dents \* dont nous avons dit qu'elles se servent . Pl. 16. fig. pour couper la viande. Cette boule est la matiére prête à 1,2 & 3.d,d. être mise en œuvre; la guêpe arrivée dans le guêpier, la porte à l'endroit qu'elle veut étendre. Supposons une voute commencée qu'elle veut élargir; elle se place à un des bouts de cette voute, contre lequel elle applique & presse sa petite boule; celle-ci, qui est faite d'une espece de pâte molle, s'attache à la partie contre laquelle elle est pressée. Auffi-tôt on voit la mouche marcher à reculons \*; à me- \* Pl. 17. fg. fure qu'elle marche, elle laisse devant elle une portion de 7. fa boule. Cette portion est applatie, & n'est pourtant pas détachée du reste; la guêpe tient ce reste entre ses deux premiéres jambes, pendant que les deux ferres allongent, étendent & applatissent ce qu'elle en veut laisser & coller à chaque pas contre le bord de la bande ou du ceintre qu'elle se propose d'élargir. Qu'on imagine une pâte qui se laisse filer aisément, ou un morceau de terre molle qu'on veut ajoûter autour du bord d'un vase de terre qu'on a dessein d'élever, & on se fera une idée de la facon dont la guêpe travaille; ses deux serres agissent comme seroient les deux premiers doigts du potier, qui colleroient une nouvelle bande de terre contre les bords du vase, qui

l'allongeroient & l'applatiroient.

Tome VI. Z

Cette bande, qui ne vient que d'être appliquée par la guêpe, est trop épaisse, mal unie; l'ouvrage n'est encore que dégrossi, il reste à l'émincer & à l'applanir : elle va le reprendre où elle l'a commencé, & cela sans perdre un instant; elle met l'épaisseur de la nouvelle bande entre ses-Pl. 17. fg. deux dents\*, & répéte un manége affés semblable au premier, je veux dire qu'elle s'en retourne à reculons avec vîtesse, en donnant fans discontinuation des coups à la nouvelle bande avec les deux dents entre lesquelles elle se trouve, mais fans y rien ajoûter, ordinairement toute la matière a été employée dès la première fois. Ses serres font. les fonctions des palettes des potiers à creufets; en frappant la matière molle, elles l'étendent. L'effet de leurs coups est fensible; si on compare l'endroit que la tête de l'insecte vient de quitter, avec ceux qu'il lui reste à parcourir, les premiersfont visiblement plus larges. Elle retourne de la forte quatre ou cinq fois, fans comprendre celle qui a été employée à appliquer la matiére, après quoi l'ouvrage est fini ; la nouvelle bande est réduite à n'avoir que l'épaisseur du reste, ou celle d'une feuille de papier. Mais il est à remarquer que c'est toujours avec une extrême vitesse que la guêpe travaille, & toûjours à reculons; par-là elle est en état de juger continuellement du fuccès de son travail; le mouvement de ses dents est encore alors plus prompt que celui. de ses jambes.

On diffingue facilement du refle la nouvelle bande, elle est plus brune, parce qu'elle est encore mouillée. Dans l'ancien ouvrage, on diffingue aussi ce qui a été fait à la fois, ou d'une même boule. Chaque seuille est composée de petites bandes larges environ d'une ligne, chacune de dissertent nuance; les unes sont plus blanches, les autres plus hrunes, & les autres plus junaires, sécon la couleur de la matière dont elles ont été composées. Quoique les

feuilles faffent un tout continu, leurs parties tienneut moins enfemble dans les endroits où le travail a ct: repris, que dans l'étenduë de chaque bande; je veux dire que fi on tire ce papier doucement, mais affes fort néantmoins pour le déchirer, il n'arrive guére qu'il fe déchire au milieu du me bande, mais ou voit qu'une bande fe détache de celle à laquelle elle tenoit.

Je me fuis convaincu que ces bandes de couleurs différentes étoient faites de boules de matière diverfement colorée, en attrapant des guêpes qui en apportoient une au guêpier, ou qui commençoient à employer la leur. L'un & l'autre m'étoit également facile; non seulement mes ruches étoient vitrées, leurs carreaux étoient dans des couliffes; je m'étois de plus précautionné de bâtons frottés de glu: pour eflever de la ruche la guêpe que je voulois avoir, je n'avois qu'à la toucher avec le bout d'un de ces petits bîtons. Le même expédient a fervi à m'éclaireir fur bien des faits qui se passoient dans l'intérieur de la ruche. Celles que je prenois chargées d'une boule, ne l'abandonnoient point malgré la violence que je leur faifois; elles vouloient conserver le fruit de leur travail. Entre ces boules. les unes étoient blanches, les autres jaunâtres, & les autres noirâtres.

Ce qu'on peut obsérver de plus dans ces boules, c'est qu'elles ne sont qu'un amas de filaments; quelquesois on trouve entre ces filaments de petits grains noiràtres, mais ils viennent d'une matiére étrangére, aussi-noiratres, mais ils viennent d'une matiére étrangére, aussi-napiere qui donne des couleurs brunes ou jaunâtres au papier. J'ai lavé de celles qui étoient brunes ou jaunâtres; après avoir passé par plusiteurs caux, leurs filaments sont restés blancs, comme ceux des boules blanches.

La matière que nous venons de voir mettre en œuvre pour l'enveloppe du guépier, est aussi celle dont les guêpes Z ij

font les gâteaux & les liens qui les sufpendent. Elles travaillent auffi les cellules qui compotent ces gâteaux, de la même façon que les feuilles qui forment l'enveloppe, mais elles font le tiffu des cellules plus lâche, plus approchant du réfeau; au contraire, elles rendent le tiffu des liens auffi ferré, auffi compacte qu'il leur est posfible. Ces liens font entiérement maiffis, ils ont befoin d'être forts.

Mais où les guêpes prennent-elles les filaments dont leur papier est composé, la matière qui en fait le corps? L'hiftoire de ces mouches n'a rien qui m'ait été caché plus long-temps: c'est un fait que j'ignorois encore, lorique je lûs en 1719. à l'Affemblée publique de l'Académie des Sciences, la fuite des observations qu'elles m'avoient permis de faire. J'avois eu beau suivre & étudier les guêpes dans toutes les circonstances où j'avois foupçonné qu'elles alloient chercher des matériaux, je n'avois pu réuffir à les furprendre pendant qu'elles s'en chargeoient. Les abeilles qui vont enlever aux fleurs le miel & la cire brute, les guêpes qui se posent sur certaines plantes & certains arbres pour recueillir le suc qui échappe, foit de leurs feuilles, foit de leurs branches ou de leurs tiges, n'avoient servi qu'à me dérouter. C'étoit sur de pareilles plantes, ou fur des plantes analogues, que je croyois les trouver arrachant des fibres pour en former leur papier. Lorsque je ne songeois plus à suivre ce genre de mouches une mere guêpe de l'espece de celles dont il s'agit actuellement, vint m'instruire de ce que j'avois cherché tant de fois inutilement. Elle se posa auprès de moi sur le chassis de ma fenêtre qui étoit ouverte. Je la vis rester en repos dans un endroit d'où il ne paroiffoit pas qu'elle pût tirer rien de fort succulent; pendant que le reste de son corps étoit tranquille, je remarquai divers mouvements de sa tête... Ma premiére idée fut que la guêpe détachoit du chassis de

DES INSECTES. VI. Mem. quoi bâtir, & cette idée se trouva vraye : je l'observai avec attention, je vis qu'elle sembloit ronger le bois, que ses deux dents agissoient avec une extrême activité; elles coupoient des brins de bois très-fins. La guêpe n'avaloit point ce qu'elle avoit ainsi détaché, elle l'ajoûtoit à une petite maffe de pareille matière qu'elle avoit déja ramaffée entre ses jambes. Peu après elle changea de place, mais elle continua de ronger le bois, & d'ajoûter ce qu'elle en arrachoit, au petit amas déja fait. Après m'être affés affûré de ce travail, je pris la guêpe dans l'action même: je la trouvai chargée à peu-près de la quantité de matiére que ces mouches ont coûtume de porter au guêpier, elle n'en avoit pourtant pas encore formé une boule. Cette matière n'étoit pas autant humectée qu'elle l'est quand l'insecte la met en œuvre.

J'examinai cet amas de filaments, & il me parut que pour être parfaitement semblable aux boules que j'avois ôtées à des mouches prêtes à travailler, ou qui avoient commencé à travailler, il ne lui manquoit que d'être humecté, un peu pêtri & arrondi. Mais ce qui mérite ici que nous y fassions attention, c'est que les petites parcelles ne ressembloient pas à celles qui ont été détachées d'un morceau de bois par les dents d'un insecte qui l'a rongé. Les fragments sont alors nne sciûre, c'est-à-dire, de petits grains aussi larges à peuprès que longs; au lieu que les parcelles ligneuses enlevées par la guêpe, étoient de vrais filaments, de petits brins extrêmement déliés, quoiqu'ils euffent souvent plus d'une ligne de longueur. Des brins de bois gros & courts, parcils à ceux de la sciûre, n'accommoderoient pas nos guêpes, ils seroient peu propres à s'entrelacer. Pour faire un papier fin, il leur faut des filaments pareils à ceux du papier dont · nous nous servons. Aussi me fut-il permis d'observer une adresse de la guêpe, au moyen de laquelle elle se procuroit

des filaments ligneux: elle ne se contentoit pas de hacher le bois, ce qui ne lui cût domie que des morceaux courts, pareils à ceux de la sciùre; avant que de le couper, elle le charpissoit, pour ainsi dire, elle pressoit les libres entre se serres, elle les tiroit en haut; par la elle les écartoit les unes des autres, & ce n'étoit qu'après les avoir réduites en charpie, qu'elle les coupoit.

Outre qu'en 'observant la guépe même, j'avois appris que c'étoit en cela que consistoit fa principale adresse, je m'en assurai encore en imitant sa manœuvre; avec un canif je ratissa i même morceau de bois qu'elle avoit ratisse avec la lame du canif, pour écarter les fibres les unes des autres, & je le frottai ensuite avec la même lame, pour les détacher. Je ramassai de la forte des fislaments; je les comparai avec ceux dont la guépe avoit fait amas, & je ne remarquai aucune diss'feronce entre les unes des autres.

Quand on a une fois apperçû certaines fingularités qui avoient échappé, on les retrouve à tout moment fous ses yeux, on cft furpris de ce qu'on ne les avoit pas vûës plûtôt. Depuis que j'eus observé la guêpe qui détachoit du bois de ma fenêtre, j'ai été attentif à suivre les mouvements de celles qui s'appuyoient sur le bois sec, & j'ai eu beaucoup d'occasions de me convaincre que les guêpes de toutes espoces y vont arracher les filaments dont elles ont besoin pour faire leur papier, j'en ai vû & revû d'occupées à le ratiffer avec leurs dents. Les vieux treillages des espaliers, les vieux chassis, les vielles portes & les vieux contrevents des fenêtres, font fur-tout à leur goût; car il est à remarquer qu'elles ne travaillent que sur le bois vieux & sec, & qui a été pendant long temps exposé aux injures de l'air. Il ne seroit pas facile de tirer les fibres du lin nouvellement arraché de terre; pour parvenir à les dégager, on le laisse roüir pendant du

temps, c'est à dire, qu'on le tient fous l'eau pendant plusieurs femaines, après quoi on le sait s'écher. La première surface du hois qui a été exposé plusieurs années aux injures de l'air, a été tant de fois arroicé par la pluye, qu'elle le trouve dans l'état du lin roiii. Nos mouches en détachent sans peine des filaments incomparablement plus fins que ecux qu'elles tireroient du bois qui auroit toújours resté à couvert. Aussi quand les treillages des éplaires ont été penis, guépes s'edonnent bien de garde de les attaquer dans les endroits où la peinture s'est conservée; mais si elle s'est écailée quelque part, elles s'y arrêtent & en tirement des filaments

La couleur dominante du papier du guépier est blancheâtre, d'un gris à peu- près cendré, couleur fort différente de celle du hois de chêne, & de celle des autres bois
mis en œuvre dans nos appartements; mais la couleur de
ce papier n'est nullement disférente de celle que prennentles surfaces de ces mêmes hois, lorsqu'ils ont cté longtemps exposés à la pluye en dehors de nos maisons.
Qu'on approche des morceaux de papier de guépes tout
auprès de quedques vieux treillages ou de quelques vieux contrevents, & on s'assister par la comparation, que la
couleur des uns est la même que celle des autres. Tout hois
exposé à l'air, & toutes les parties du même hois exposéc
à l'air, ne prennent pourtant pas les mêmes nuances;
de-là viennent aussi en partie, es variétés qui sont entre
les couleurs des différentes bandes de ce papier.

Ce n'est, au reste, que parce que les guépes ne trouvent pas mieux, qu'elles ratissent les surfaces des bois qui ont été mouillés, & qui ont séché à une infinité de reprises. Elles s'accommoderoient plus volontiers de papier tout fait, si elles s'avoient où en trouver : c'est ce que m'ont paru prouver des guépes qui, à Paris, s'adonnement à venir ronger le papier des carreaux de verre d'une

184 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE fenêtre auprès de laquelle étoit mon bureau. Le bruit que faifoit une de ces mouches en coupant & arrachant le papier d'un carreau, m'a fouvent diftrait de mon travail, & m'a averti de la confidérer dans l'action. Cette fenêtre étoit Tur le jardin, ses papiers furent très-mattraités par plufieurs guépes qui venoient tour à tour les déchiere &

Au reste, la construction du guépier n'occupe qu'une affés petite partie des ouvriéres, les autres ont d'autres emplois; pour entendre en quoi ils confiftent & comment ils font distribués, il faut scavoir que les républiques des guêpes, comme celles des abeilles, font composées de trois fortes de mouches, de fémelles\*, de mâles\*, & de guêpes fans fexe \*. Ces derniéres répondent aux mouches qui font la plus nombreuse partie des sociétés d'abcilles, & que nous avons appellées les Ouvrières. Le nombre des guêpes fans sexe surpasse aussi beaucoup celui des sémelles & des mâles pris ensemble. Nous les avons nommées ailleurs les Mulets, quoiqu'elles n'ayent de commun avec les vrais mulets, que d'être incapables de contribuer à perpétuer leur espece, de ne servir en rien à la génération d'aucune des fortes de guêpes. Nous continuërons encore de les désigner par ce nom; celui d'ouvriéres ne leur scroit pas aussi propre, qu'il l'est au commun des mouches à miel. Les plus grands travaux roulent cependant sur les mulets. mais ils ne sont pas seuls laborieux; car il n'en est pas parmi les guêpes comme parmi les abeilles, où les fémelles vivent en vrayes reines, paffant leur vie à pondre, & à recevoir les hommages & les bons offices que leur rendent des mouches qui leur font dévouées au-delà de ce que l'on pourroit imaginer. Nous verrons qu'il n'y a point d'ouvrages que les meres guêpes ne sçachent faire, & auxquels elles ne travaillent en certains temps. Si les guêpes nouvellement nées

\* Pl. 14. fig. 5, 6 & 7, \* Fig. 3 & 4. les emporter.

DES INSECTES. VI. Mem. 185 nées avoient besoin d'être instruites, elles le seroient par les exemples de leur merc. Les mâles ne sont pas des tra-

vailleurs comparables aux mulets, mais ils ne menent pas une vie aussi paresseure que celle des mâles des mouches à miel, ils cherchent à s'occuper dans l'intérieur du guê-

pier.

Quand un guêpier est composé de plusieurs gâteaux, & qu'il est bien fourni d'habitants, comme le nombre des mulets y furpaffe confidérablement celui des autres mouches, cc sont eux aussi qui sont chargés des plus grands travaux, & de ceux de différentes especes; ce sont eux alors qui bâtiffent, qui nourriffent les mâles, les fémelles, & même les petits. Excepté ceux qui sont occupés à aller ramasser des matériaux pour étendre l'habitation & en fortifier les enccintes, & enfuite à les mettre en œuvre, les autres vont continucliement à la chasse. Les uns attrapent de vive force des insectes, qu'ils portent quelquesois tout entiers au guêpier; mais plus souvent ils n'y en portent que le ventre; d'autres pillent les boutiques des Bouchers, d'où ils arrivent chargés demorceaux de viande plus gros que la moitié de leur corps; d'autres ravagent les fruits de nos jardins & de nos campagnes, ils les rongent, les succent, & en rapportent le suc. Arrivés dans la ruche, ils font part de ce que leurs courses leur ont produit, aux fémelles, aux mâles, & même à d'autres mulets qui, pour avoir été occupés dans l'intérieur, n'avoient pu aller chercher de quoi vivre. Pluficurs guêpes s'assemblent autour du mulet qui vient d'arriver, & chacune prend sa portion de ce qu'il apporte. Cela se fait de gré à gré, fans combat, en voici une bonne preuve." Ceux qui, au licu d'aller à la chaffe, sont tombés sur desfruits, ne rapportent jamais rien de folide dans le guêpier, car ils n'y rapportent jamais ni fruits, ni portions de fruits. Ces mulets, qui semblent revenir à vuide, ne

laissent pourtant pas d'être en état de régaler leurs compagnes. J'en ai vû plusieurs fois qui, après être entrés dans la ruche, se posoient tranquillement sur le dessus du guêpier: là ils faisoient sortir de leur bouche une goutte de liqueur claire; qui étoit avidement succée quelquesois par deux mouches dans le même instant; dès que cette goutte étoit bûë, le mulet en faisoit sortir une seconde, & quelquefois une troisième, qui étoient aussi distribuées à d'autres mouches.

Les mulets, quoique les plus laborieux, sont les plus petits; ils font les plus vifs, les plus legers & les plus actifs; les fémelles sont les plus groffes & les plus pesantes, elles marchent plus lentement. Nous prouverons qu'il y a des temps où le guépier n'en a qu'une seule, comme les ruches de mouches à miel n'ont qu'une seule mere; mais dans d'autres temps, on peut compter plus de trois cens fémelles dans un seul guêpier, au lieu que le nombre des fémelles est toûjours très-petit parmi les mouches à miel; s'il s'y en trouve quelquefois huit à dix, ce ne peut être que pendant peu de jours, & les trois cens meres guêpes peuvent vivre

dans le guêpier pendant plusieurs mois.

La grosseur des mâles est moyenne, entre celle des mulets & celle des fémelles. Ces différences de groffeur font si considérables dans le genre des guêpes qui bâtissent sous terre, qu'elles suffisent pour faire distinguer ces insectes les uns des autres. J'ai pelé des mouches de ces trois fortes: & ayant comparé leur poids, j'ai toûjours trouvé que deux mulets ne pesoient ensemble qu'un mâle; & qu'il falloit six mulets pour faire le poids d'une fémelle; aussi paroissoientelles d'une groffeur monstrucuse par rapport aux mulets. Quoiqu'une fémelle pele à peu-près autant que trois mâles, ceux-ci les égalent presque en longueur, mais ils font beaucoup moins gros. Les mâles font encore aifés à

DES INSECTES. VI. Mem. 187 reconnoire, parce qu'ils ont les antennes plus longues que celles des meres & des mulets, & parce qu'elles font recourbées par le bout. Depuis le corcelet juíqu'au bout du derrière, les meres & les mulets n'ont que fix anneaux; & les males en ont fept.

J'ai trouvé cette derniére différence conflante dans les guépes de différentes especes; mais la différence de groffeur n'eft pas fi confidérable en toutes les especes, que dans celle de nos guépes foûterraines; la fémelle y cft todjours plus groffe que le mâle, & le mâle plus gros que le mulet, mais

non pas dans une si grande proportion.

Pendant les mois de Juin, Juillet, Août, & jufqu'au commencement de Septembre, les meres fe tiennent dans l'intérieur du guépier: on ne les voit guére voler à la campagne, qu'au commencement du Printemps, & dans les mois de Septembre & O'Ochore: dans les mois d'Eté elles foht occupées à pondre, & fur-tout à nourrir leurs petits : ce dernier travail leur donne de l'occupation de refte; feules, elles n'y fçauvoient fuffire. Un calcul fait cy-deffus nous a appris qu'une ruche qui a tous fes găteaux, a quelquefois plus de feize mille cellules; entre toutes ces cellules, il n'y en a peut-être pas fept à huit qui n'ayent ou un œuf, ou un ver, ou une mymphe: or les vers & les œufs mêmes demandent des foins.

Chaque œuf ett feul dans fa cellule; il ett blane, tranfparent, de figure oblongue, affés femblable en petit à un pignon de pomme de pin, à cela près qu'il eft plus gros par un bout que par l'autre. Ceur des différentes fortes de guépes différent en groffeur comme les infectes qui en doivent maître. Il y a des especes de guépes qui en pondent d'auffi petits que la tête d'une petite épingle. Le bout de l'œuf le plus pointu, eft le plus proche du fond de la cellule, & y eft collé contre les parois, de façon qu'il eft difficile

de l'arracher fans le casser. Ces œufs mêmes quoique très-récemment pondus, ont besoin d'être foignés; au moins ai-je vû une guêpe entrer plusieurs fois le jour la tête la premiére dans chacunt des cellules où il y en avoit un. Peut-être se contentent-elles d'examiner leur état, de s'affûrer si le ver est éclos ou prêt à éclorre; peut-être aussi qu'elles les humectent d'un peu de liqueur. J'ai mieux vû quels font les fecours qu'elles donnent aux vers qui en éclosent. Je ne scais pas si le ver change plusieurs sois de peau, ni même s'il en change; ce que je sçais, c'est que huit jours après que l'œuf a été mis dans la cellule, on y trouve un ver qui cft considérablement plus gros que l'œuf n'étoit; sa tête alors est reconnoissable; on y distingue déja deux ferres placées comme celles dont nous avons vû les guêpes se servir à tant d'usages. Ils continuent de croître jusqu'à devenir affés gros pour remplir entiérement leur cellule: quand ils font parvenus à une certaine groffeur, leur tête est mieux formée, les serres deviennent plus brunes, & on

\*PI. 17. fg. diftingue plutieurs parties qui font autour de la bouche\*;
11 & 12. le reste du corps de ces vers est tout blane, ils n'ont aucun

poil, ils sont recouverts d'une peau molle.

Ce font ces vers qui demandent les principaux foins des mouches qui fe tiennent dans l'intérieur du guépier; elles les nourriffent comme les oifeaux nourriffent leurs petits, de temps en temps elles leur portent la becquée. C'eft une chose merveilleuse que de voir l'activité avec laquelle une mere guépe parcourt les unes après les autres les cellules d'un gâteau; elle fait entrer sa tête affés avant dans celles dun gâteau; elle fait entrer sa tête affés avant dans celles dun gateur, mais il est aifé d'en juger par ce qu'elles font dans les cellules dont les vers plus gros s'ont prêts à se métamorphoser. Ceux-ci plus forts, s'ont moins tranquilles; souvent ils avancent seur tête hors de la cellule, & par de petits

bâillements semblent demander la becquée; on voit sa guépe la leur apporter; après qu'ils l'ont reçüe, ils restent tranquilles, ils se rensoncent pour quelques instants dans leur petite loge. Les guépes de la grosse cipece, les frélons, avant que de donner de la nourriture à leurs petits, leur

pressent un peu la tête entre leurs deux serres.

Au reste les meres ne sçauroient susfire seules à distribuer des aliments à tant de petits : très-souvent j'y ai vû les mulets occupés. Je ne sçais si l'attention de ces mouches ne va pas juíqu'à proportionner la nourriture à la force des vers; j'en ai observé qui ne donnoient qu'une goutte de liqueur à fuccer à des vers déja gros; & j'en ai observé qui donnoient à des vers encore plus gros des aliments folides. Une observation qui m'a été fournie par une guêne du genre de celles qui attachent leur guêpier à des plantes ou à des arbuftes, semble prouver qu'elles nourrissent leurs petits à la façon des oiseaux qui dégorgent, c'est-à-dire, de ceux qui avalent le grain, & le laissent un peu s'amollir, se digérer dans leur jabot, avant que de le faire paffer dans le bec du jeune oiseau qui l'attend. Je remarquai sur un gâteau une mere guêpe qui rapportoit de sa chasse un ventre d'insecte: c'étoit un très-gros morceau; elle le fit entrer en partie dans sa bouche, elle l'en fit fortir, & cela à bien des reprifes, & parvint enfin à l'avaler tout entier. Dès que cela fut fait elle parcourut les cellules du gâteau les unes après les autres, & distribua aux différents vers des portions de ce qu'elle avoit fait passer dans son estomac, & qu'elle en dégorgeoit. Je vis des vers à qui elle en avoit laissé des morceaux si gros, qu'ils étoient à leur tour fort embarrassés à les avaler; ils y parvinrent pourtant.

Entre les guêpiers que j'avois logés dans des ruches vitrées, il y en avoit quelques uns dont j'avois emporté l'enyeloppe en entier ou en partie, & ce sont ceux qui m'ont

mis en état de voir ce qui se passe dans l'intérieur. Diverses especes de guépes dont nous parlerons dans la fuite, laissent todjours leurs gâteaux à découvert; & rien n'est plus aisé que de voir de celles-ci dans les instants où elles

donnent de la nourriture à leurs petits.

Enfin, j'ai eu quelquefois des fragments de gâteaux pleins de gros vers; ces vers au défaut de la becquée de la mere qui leur manquoit, & qu'ils demandoient inutilement par des mouvements inquiets & par de frequents bâillements, fucçoient avidement & avaloient ce que je mettois à portée de leur bouche. J'aurois pu leur tenir lieu de leurs meres nourrices, & les élever, pour ainsi dire. à la brochette, comme on éleve de petits oiseaux. C'est une expérience qui méritoit d'être faite; elle l'a été avec fuccès il y a déja quelques années; & ce qui paroîtra encore plus fingulier, c'a été par un écolier âgé d'environ douze ans: on en fera pourtant moins furpris quand on scaura que ce jeune écolier étoit un petit-fils de M. le Chancelier, & un fils de M. le Comte de Châtelu; dans de telles familles les talents & le goût n'attendent pas l'âge ordinaire pour se montrer: le jeune Comte avant eu en fa possession un gâteau plein de vers de guêpes, trouva plus de plaisir à leur donner des becquées de miel, que le commun des écoliers n'en trouve à nourrir des oiseaux : plusieurs des vers dont il prit soin parvinrent à se transformer; le nombre de ceux qui périrent fut pourtant le plus grand; & il y a lieu de croire que ce fut plûtôt pour avoir trop mangé, que pour avoir jeûné.

PI. 12. fg. Quand des vers \* font devenus affès gros pour remplir leur cellule, ils font prêts à fe métamorphoier; ils n'ont plus befoin de prendre de nourriture, ils fe l'interdifent eux-mêmes, & tout commerce avec les autres guépes. Ils bouchent l'ouverture de leur cellule; ils fui font un

DES INSECTES. VI. Mem. couvercle. Quelques vers le tiennent presque plat, ce sont

ceux qui doivent être des mulets; d'autres le font convexe, & même allongent un peu les côtés de la cellule, en leur ajoûtant un bord de même matiére que le couvercle. Celui-ci, comme les coques des chenilles, est de soye; les vers le filent précisément comme les chenilles filent leur coque, en se donnant les mêmes mouvements de tête. Le fil dont ils le forment est si fin, que je n'ai pu observer précilément d'où ils le tirent, quoique j'aye quelquefois tenu à la main des gâteaux dont les vers travailloient à se fermer: il m'a pourtant paru qu'il venoit, comme celui des chenilles, d'un peu au-dessous de la bouche. En moins de trois à quatre heures le couvercle d'une cellule est entiérement fait ; j'ai fouvent pris plaisir à briser de ceux qui étoient commencés, pour les faire refaire. Si on détruisoit un couvercle fini depuis plusieurs jours, l'expérience pourroit ne pas réuffir, le ver qui auroit épuifé la provision de foye, seroit hors d'état de filer. Ces couvercles sont plus

blancs que les parois extérieures des cellules. Je n'ai pas d'observations afses précises sur le nombre des jours qui se passent depuis que l'œuf a été pondu dans une des cellules de nos guépiers soûterrains, jusqu'à ce que le ver la ferme; mais dans les guêpiers attachés à des arbuftes, & dont les gâteaux ne sont point cachés sous une enveloppe, le ver m'a paru en état de clorre sa cellule 20 à 21 jours après que l'œuf y avoit été déposé; & je sçais que les vers des mêmes guêpes ne restent au plus que neuf jours dans les leurs après les avoir bouchées. Peu après que le ver s'est ainsi rensermé, il se transforme en une nymphe \* \* Pl. 17. fg. à laquelle on trouve aisément toutes les parties de la guêpe. 14,15 & 16. Enfin, vers le huitième ou le neuvième jour l'insecte se dépouille de l'enveloppe mince qui tenoit ses parties emmaillotées, & paroît fous la forme de mouche. La guêpe dont

tous les membres font devenus libres, commence par faire ufage de ses dents; elle s'en sert pour ronger tout autour le couvercle qui la rensemoit; quand il a été ainsi détaché, elle le pousse fans peine en dehors, & fort. Les frèlons ou grosses guépes rongent d'abord leur couvercle par le milieu, & aggrandissent le trou jusqu'à ce qu'il puisse les laisser passer.

La guépe qui vient de fortir de sa cellule, n'est différente de celles de son espece & de son sexe, qu'en ec qu'elle est d'un jaune plus pâle, plus citron. Elle n'est pas long-temps sans profiter de la nourriture que les autres apportent au guépier; & dans ceux qui sont sans enveloppe, j'ai vid des mouches qui des le même jour qu'elles s'étoient transformées, alloient à la campagne, & en rapportoient de la proye qu'elles distribuoient aux vers des cellules.

La cellule d'où est fortie une jeune guêpe, ne reste pas long-temps vacante; d'abord qu'elle a été abandonnée, une vieille guêpe travaille à la nettoyer, a la rendre propre

à recevoir un nouvel œuf.

J'ai fait observer que le ver devient si gros lorsqu'il est prêt à fermer sa cellule, qu'il la remplit presque tout entière. Pour avoir eu trop de consiance en ce que M. Maraldi avoit écrit sur les abeilles; pour avoir cru fur son témoignage avant que de l'avoir examiné, que la dépouille laissée par chacun de leurs vers, se trouve appliquée & bien tendue sur les parois de la cellule de cire, j'ai pensé & je l'ai imprimé il y a plus de 20 ans, que le ver qui s'e prépare à la premiére des métamorphoses qui l'amene à être guépe, laif cit aussi sa dépouille attachée contre les parois de la cellule. Mais mieux instruit à present, je dois dire que j'avois prà alors pour sa peau une membrane de soye comme le couvercle, & filée par le ver pour tapisser sparosi intérieures de

fon logemènt. Il y a telle cellule de guépe, comme nous l'avons fait oblérver dans celles des abeilles, où l'on trouve trois à quatre de ces tentures ou membranes de foye, les unes fur les autres, & cela lorfque pluficurs vers y ont pris fueceffivement leur croît; car chaeun d'eux l'a tapifiée une fois avant que de se métamorphoser.

Mais les vers de mouches de différent fexe, ne doivent être, ni ne font de même groffeur; car la mouche, dis qu'elle eft devenuë mouche, n'a plus à croître. Les mulets fix fois plus petits que les fémelles, ne demandent donc que des logements fix fois plus petits; leurs cellules le font auffi à peu près dans cette proportion. Quand nous avons dit que dans un quarré dont les côtés font d'un pouce & demi, il y a 49 cellules, nous entendions parler de celles des vers mulets. Le même quarré eft rempli par bien moins de cellules de vers fémelles; ees derniéres font auffi plus profondes que les autres, parce que les fémelles furpatient

les mulets en longueur comme en groffeur.

Non feulement il y a des cellules confiruites uniquement pour les vers mulets, & d'autres pour les vers
fémelles, & d'autres pour les vers mâles, il eft encore à
remarquer que les cellules des mulets ne font jamais mêfées avec celles des mâles ou des fémelles. Un gâteau eft
compofé en entier de cellules à vers mulets; mais des
cellules à vers fémelles, & de celles à vers males, fe trouvent fouvent dans le même gâteau; les uns & les autres
vers parvenant à la même longueur, ont befoin d'avoir
des logements également profonds. Mais les cellules à vers
mâles font plus étroites que celles à vers fémelles, parce
que ceux-là ne deviennent jamais auffi gros que ceux-ci.
J'ai fouvent ouvert des cellules dont les guépes étoient
prêtes à fortir, & j'ai todjours trouvé ou des mâles ou des
fémelles dans celles où je comptois trouver des unes ou

Tome VI.

dés autres. La différence de grandeur entre les cellules à vers mulets, & les cellules à vers fémelles, eft extrémement fenfible, elle est frappante: aussi ces différentes cellules s'ajusteroient mal ensemble dans le même gaieau.

Cet amas de gâteaux, les liens qui les tiennent suspendus, l'enveloppe qui les couvre, en un mot tout l'édifice des guêpes, est un ouvrage de quelques mois, & ne doit servir qu'une année. Cette habitation si peuplée pendant l'Eté, est presque deserte en Hiver, & est entièrement abandonnée au Printemps: il n'y reste pas une seule mouche. Nous parlerons bien-tôt des nouveaux établiffements que font au Printemps celles qui ont résissé à la rude saison; mais une remarque que nous faifons d'avance fur ce qui contribuë le plus à leurs progrès, & une des remarques des plus singulières que nous fournisse l'Histoire de ces Insectes. \* Pl. 15. fig. c'est que les gâteaux qui sont faits les premiers \* ne sont 1. 88, hh, absolument composés que de cellules où peuvent croître des vers mulets. La république dont les fondements viennent d'être jettés, a besoin de travailleurs; ce sont eux qui naissent les premiers. A peine une cellule est-elle finie, & fouvent elle n'est pas encore à moitié élevée, qu'un œuf de ver mulet y est déposé. Il en est plus aisé à la mere, malgré sa groffeur, de mettre l'œuf près du fond de la cellule. De 14 à 15 gâteaux renfermés fous une enveloppe commune, il n'y a quelquefois que les quatre à cinq derniers qui foient , nn, composés de cellules à fémelles \* & de celles à mâles; ainsi avant que les fémelles & les mâles puissent prendre l'essor,

> Mais les mulets qui naiffent les premiers, périffent auffi les premiers. Quelque foin que j'aye apporté à bien couvrir mes ruches, je n'en ai pas trouvé un feul en vie à la fin d'un Hiver doux; je les ai vû périr prefque tous dès les premiéres gelées. Les anciens Naturalistes de qui nous

le guêpier s'est peuplé de plusieurs milliers de mulets.

DES INSECTES. VI. Mem. pourrions tirer de bonnes observations, si malheureusement elles ne se trouvoient confonduës avec d'autres souvent plus qu'incertaines, ont aussi remarqué qu'il y a des guêpes qui ne vivent qu'un an, & d'autres qui en vivent deux. Aristote appelle les premières Operarii; ce sont aussi nos laborieux mulets, & les autres Matrices, qui sont nos fémelles.

Ces fémelles plus fortes, & destinées à perpétuer l'espece, foûtiennent mieux l'Hiver: heureusement pour nous néantmoins qu'il en périt la plus grande partie, sans quoi nous ne pourrions avoir affés de fruits pour nourrir ces insectes si prodigieusement séconds. A peine à la fin de l'Hiver en étoit-il resté une douzaine en vie dans chaque ruche; plusieurs centaines y étoient mortes: peut-être pourtant y en eût-il eu un plus grand nombre de sauvées, si les guêpiers eussent été cachés sous terre, comme ils le font naturellement.

Ces fémelles qui ont foûtenu l'Hiver, sont destinées à conserver leur espece. Chacune d'elles devient la fondatrice d'une république dont elle est la mere dans le sens propre. Les établissements qu'elles forment, sont bien éloignés de nous être aussi utiles que ceux des mouches à miel; ils ne nous sont que nuisibles: nous ne pouvons pourtant nous empêcher de reconnoître qu'en eux-mêmes ils ont quelque chose de plus grand. Si la gloire est connuë parmi les infectes, fi la folide gloire parmi eux, comme parmi nous, se mesure par les difficultés surmontées pour venir à bout d'entreprises utiles à leur espece, chaque mere guêpe est une héroine à laquelle une mere abeille si respectée de ses fujets, n'est nullement comparable. Quand celle ci part de la ruche où elle est née, pour devenir souveraine ailleurs, elle est accompagnée de plusieurs milliers d'ouvriéres très-industrieuses, très-laborieuses, & prêtes à exécuter. ВЬіі

tous les ouvrages nécessaires au nouvel établissement; au lieu que la mere guêpe, qui n'a pas une seule ouvriére à fa disposition, puisque nous avons vû que l'Hiver fait périr tous les mulets; au lieu, dis-je, que la mere guêpe entreprend seule de jetter les fondements de sa nouvelle république. C'est à elle à trouver ou à creuser sous terre un trou, à y bâtir des cellules propres à recevoir ses œufs. à nourrir les vers qui éclosent de ceux-ci. Mais si elle est flatée par le plaisir d'exécuter quelque chose de grand, & fi elle prévoit le succès de ses travaux, elle doit être bien foûtenue par l'espérance. Dès que quelques-uns des vers auxquels elle a donné naiffance, se seront transformés en mouches, elle fera fecondée par celles-ci dans les ouvrages de toute espece. A mesure que le nombre des mulets croitra, ils multiplieront journellement le nombre des cellules où doivent être déposés les œufs qu'elle est pressée de pondre; ils se chargeront des soins exigés par les vers qui en éclorront: ceux-ci à leur tour deviendront aîlés, & en état de travailler. Enfin, cette mere guêpe qui au Printemps fe trouvoit feule & fans habitation, qui feule étoit chargée de tout faire, en Automne aura à son service autant de mouches qu'en a la mere abeille d'une ruche très-peuplée, & aura pour domicile un édifice qui, par la quantité des ouvrages faits pour donner des logements commodes & à l'abri des injures de l'air, peut le disputer à la ruche la mieux fournie de gâteaux de cire.

La preuve la moins équivoque & la plus simple, que chaque guépier soûterrain doit son origine à une feule & même mere, comme nous venons de l'affürer; qu'elle étoit seule quand elle en a jetté les premiers sondements, seroit d'en avoir déterré un pendant qu'il n'avoit que quelques-unes des cellules du premier gâteau, & pour toutes mouches que la mere par laquelle je prétends que

les premiéres cellules ont été bâties. Cette preuve me manque par rapport aux guêpiers dont je parle; mais des guêpiers d'une autre espece me l'ont fournie. L'analogie demande que nous jugions de l'origine des uns, fur ee que nous scavons de celle des autres, & un concours d'autres preuves acheve de démontrer que nous le devons. Vers la fin d'Août, temps où les nouvelles meres sont prêtes à naître dans les guêpiers, & où il peut y en avoir plufieurs de nées, je fis périr par l'odeur du soufre toutes les mouches d'un de ceux que je tenois en ruche. Après les avoir examinées une à une, je ne trouvai parmi elles que deux ou trois meres; & j'y en eusse trouvé plus de deux à trois cens, si l'eusse attendu quelques semaines ou un mois à faire cette cruelle opération. Il y a donc tout lieu de croire que deux des meres étoient surnumeraires, qu'elles ne s'étoient transformées que depuis peu de jours, & qu'une des trois étoit celle qui avoit donné naissance à tant de milliers de mulets dont le guêpier étoit alors peuplé.

Nous avons déja dit plus d'une fois que les mulets périfiet tous avant la fin de l'Hiver; il n'y a pas d'apparence qu'il y en ait quelques uns qui pouffent leur vie plus loin. Dans les beaux jours du Printemps j'ai vû ordinairement voler des meres, lorque, j'ai cherché à en voir, & dans la même faifon, je n'ai jamais pu apperecvoir un mulet: eux feuls pourtant feroient capables d'aider la mere dans fes travaux. Je ne fuis pas auffi certain qu'il n'y ait pas quelques mâles qui réfifient à l'Hiver; mais ils feroient une foible reflource pour la mere; quoiqu'ils ne foient pas auffi pareffeux que les mâles des abeilles, ils ne paroiflem pas être au fait du travail le plus important, de celui de bâtir. Je n'en ai jamais vû aucun occupé à conftruire des cellules ou à fortifier l'enveloppe du guêpier, « je n'en aj jamais trouyé dans les guêpiers, que vers la fin d'Août, ai jamais trouyé dans les guêpiers, que vers la fin d'Août,

Ils ne s'employent, pour ainsi dire, qu'aux menus ouvrages, comme de tenir le guépier net, d'en emporter les ordures. & fur-tout les corps morts. Ces corps morts font de lourds fardcaux pour cux, & des plus pefants qu'ils ayent à transporter; deux mâles joignent quelquefois leurs forces pour en traîner un: cette besogne ne les regarde pourtant pas feuls, les mulets s'en chargent auffi. Quand le cadavre paroît trop pefant à la mouche qui se trouve seule, elle lui coupe la tête, & le transporte à deux fois.

Si on vouloit supposer que deux ou trois sémelles s'associent pour jetter entemble les fondements d'un même nid, on n'imagineroit rien de propre à les foulager chacune en particulier. Outre que ces affociations entre fémelles ne font nullement felon le génie des infectes, c'est qu'il n'y auroit rien à gagner pour elles que le plaisir d'être ensemble, & qui seul peut n'en être pas un. Chacune suffit à peine à construire les premiéres cellules nécessaires pour loger ses propres œufs, & aux soins qu'exigent ces œufs & les vers qui en naiffent; elles seroient donc hors d'état de s'entr'aider, & pourroient s'embarrasser; en cas qu'il y ait des places meilleures que les autres pour les œufs, chaque mere voudroit les donner aux fiens.

Mais il y a des guépiers qu'il est bien plus facile de suivre dès leur origine, que ceux qui font toûjours cachés fous \* Mem. 7. terre: ils ne sont composés quelquesois que d'un gâteau \*

pl. 25. fg. 1, qui n'a point d'enveloppe, & qui est arrêté contre la tige de quelque plante, ou contre une branche de quelque arbuste. Dans un très-grand nombre de ces nids qui se font offerts à mes yeux en différents temps, j'en trouvai un, il y a bien des années, qui n'avoit encore que cing à fix cellules; j'en ai déja fait mention dans le Mémoire imprimé en 1719; j'ai négligé d'y dire qu'il étoit attaché à une tige de gramen; que lorsque je le trouvai à la

campagne, la guêpe qui avoit construit ce qu'il y avoit de fait, étoit dessus, & que je réussis à l'emporter dans mon jardin à Charenton, sur son nid même. J'attachai la tige à laquelle il tenoit, contre celle d'une autre plante de même espece; il étoit aussi peu avancé que je pouvois le desirer; aucune de ses einq à six cellules n'avoit encore son œuf. Je pris plaisir pendant plus de six semaines à obferver ce petit gâteau, dont le nombre de cellules augmentoit peu-à-peu: dans les premiers temps, toutes les fois que je l'observai, je n'y vis qu'une seule & même guêpe; elle ne l'abandonnoit que pendant quelques quarts d'heure. de fois à autre, pour aller ehercher des matériaux propres à l'étendre, & par la suite, de la nourriture à ses vers. Les premiers œufs ne parurent que plus de quinze jours après que j'eus commencé à suivre le gâteau; enfin, je vis grossir les vers fortis des œufs, & je les vis fermer leurs cellules: la guêpe n'eut de compagne que quand le premier ver fe fut transformé en mouche. A mesure que eroissoit le nombre des cellules débouchées, je voyois augmenter le nombre des guêpes, & le gâteau aequeroit plus vîte des augmentations d'étendue, la quantité des ouvriers se multiplioit; à la fin de l'Eté cette petite république avoit plus de soixante mouehes. Les guêpes de ectte classe ne sont pas aussi féeondes que celles des autres; il en étoit péri plusieurs qui, comme les vivantes, étoient nées d'une même mere.

Quand la mere guépe commence au Printemps, à bâtir fous terre un guépier qui par la fuite fera peuplé de tant de milliers de mouehes auxquelles elle donnera naiffance, elle n'a plus befoin d'avoir de commerce avec les mâles; celle a'ét écondée des le mois de Septembre ou celui d'Octobre. Dans le nid même où elle eft née, des mâles font nésà peus-près en même temps, qu'elle; car les fémelles & les mâles paroiffent dans chaque guépier en même temps,

& le nombre des unes est à peu-près égal à celui des au tres; il y a plusieurs centaines de ceux-ci, & environ autant de centaines de celles-là. Ce qui se passe entre ces mouches de différent sexe, a dû être un mystère tant qu'on les a laissées dans leurs habitations soûterraines. Mais le voile épais qui dérobe des actions secrettes, a été levé quand le guépier a été entouré de verre de toutes parts. Heureufement même qu'elles n'aiment pas à se tenir constamment dans son intérieur. Les fémelles & les mâles se rendoient volontiers fur l'enveloppe, fur-tout vers la mi-Octobre, & s'y tenoient lorsqu'elle étoit échauffée par les rayons du Soleil: ce fut alors que je pus voir que leur accouplement s'accomplit à peu-près comme celui des autres mouches. Il s'en faut bien que ces mâles ne foient auffi froids que ceux des abeilles. Auffi huit à neuf cens mâles n'ont pas été accordés à une mere guêpe, comme ils l'ont été à une mere abeille. C'est donc vers la mi-Octobre que j'ai quelquefois vû le mâle guêpe qui étoit en amour, marcher avec vîtesse sur l'extérieur du guêpier. &, pour ainsi dire, avec un air inquiet, allant en avant; & retournant ensuite brusquement sur ses pas: la partie propre à féconder la fémelle, qui est ordinairement cachée dans son corps, en étoit presque toute dehors : lorsqu'il en appercevoit une, il couroit vers elle, & même quelquefois il voloit desfus avec agilité; il se plaçoit sur son dos de façon que le bout de son corps alloit un peu par-delà le corps de la fémelle, & tentoit tout ce qui étoit en lui pour conformer l'œuvre.

Les mâles des guépes ont de commun avez les mâles des abeilles, de n'être point armés d'aiguillon. Dans ceux de nos guépes foûterraines, la partie qui en occupe la place, est d'une figure finguliére. Si on presse le ven
\* Pl. 16. fig. tre de l'insêcte, on fait sortir cette partie \* comme on feroit

feroit fortir l'aiguillon, elle est brune & éeailleuse comme lui; on ne s'eauroit la comparer à rien de plus ressemblant qu'à une petite cuillier à cuilleron rond, tel que celui des cuilliers à pot. Le manche de cette petite cuillier \* est rond, \* Pl. 16. fig. dans toute sa longueur regne un canal \* qui s'clargit où \* pl. commence la convexité du cuilleron; là ce canal forme de commence la convexité du cuilleron; là ce canal forme une plus grande cavité, une espece de réservoir. Si on le presse de son origine, ou vers le commencement du manche, on voit une petite partie blanche qui fort de cette cavité. Près de la racine, près du bout de ce manche, il y adeux petits eorps longs \* & tortueux, quel on prendra, \* Fig. 5. 1.1. fi l'on veut, pour les vaiss' lastras s'entiques ou pour les testicules. On ne peut au plus avoir que des conjectures fur l'usage de si petites parties; mais il est plus sûr que la cuillier avec son manche, ch te elle qui caractérise le mâle.

Outre la partie qui a la forme de euillier, le mâle en a encore deux \* qui lui font particulières; elles font aussi \* f. f. de matiére écailleuse, brunes & peu sensibles dans les actions ordinaires de l'infecte, quoiqu'elles foient affés groffes; elles ont plus de longueur chaeune qu'un des anneaux; elles font au bout du dernier, ou, si l'on veut, elles composent ensemble le dernier anneau qui est éeailleux. Ces deux parties semblent unies, elles s'écartent cependant l'une de l'autre, comme les deux branches d'une pinee. Dans le tendre accès le mâle les entr'ouvre, & faisit entr'elles le bout du derriére de la fémelle, le prenant alternativement & à diverses reprises d'un côté & d'autre: ce sont là les premiers préludes amoureux. C'est entre les deux branches de cette pince \* qu'est précisément placée la . Fig. 6 & 7. partie faite en cuillier. Après les premiers préludes, le mâle tâche d'inférer sa cuillier dans un trou qui est au-dessous de la base de l'aiguillon de la sémelle. Je ne sçais si j'ai yû l'aceouplement complet, mais toutes les fois que j'ai

Tome VI.

obfervé ce petit manege, le cuilleron est entré seul, & il est peu resté: la sémelle sembloit faire quelque résistance, elle marchoit même, quoique lestement. Je ne sçais aussi s'il y a de plus longs accouplements, il suffit qu'il y en ait.

Si l'on ouvre le corps des fémelles, on le trouve prefque

PI.17. Sg. todjours plein \* de petits corps oblongs qu'on ne fçauroit
prendre que pour leurs œufs; ils ont la figure de œux
qu'elles dépoient dans leurs cellules; ils n'en different que
par la groffeur: on peut même les reconnoître dans celles
qui viennent de fortir de leur cellule pour la première fois,
qui ne font, pour ainfi dire, guépes, que depuis un infilari;
mais ils y font beaucoup plus petits, moins oblongs, alors

ce ne sont presque que des points ronds.

Les fémicles ont, comme les mulets, un aiguillon; les mâles feuls en font dépourvûs. Les anciens Naturaliftes ont aufli écrit qu'il manquoit à celles qu'ils ont appellées Matries; ¿l'où il femble qu'ils auroient donné ce nom aux mâles, cependant ils ont dit que les Matries font plus groffes que toutes les autres, & les mâles font moins gros que les fémelles. Il réfulte de-là, & de plufieurs autres faits dont il elt inutile de parlet, que leurs obtervations fur les guêpes font fort incertaines. Moufet prétend malgré et qu'en ont rapporté les Anciens, que toutes les guêpes ont un aiguillon, qu'ayant fait périr un guêpier avec de l'eau bouillante, il leur en trouva un à toutes : apparement qu'il les fit périr avant que les vers qui deviennent des mâles euffent fluis leurs deux transformations.

L'aiguillon des meres est semblable à celui des mulets; mais bien plus long & bien plus gros; la piquêre en est peut-être aussi plus sensible. Le n'ai pas eru en devoir faire l'épreuve: je l'ai faite plus souvent que je ne l'eusse voul des piquêres des guépes mulets; elles sont plus douloureusses DES INSECTES. VI. Mem. 203 que celles des abcilles: la violente cuisson dont elles sont suivies, est produite par une liqueut venencuse, très-lim-

pide, introduite dans la playe. Mais c'est ce qui a été expliqué & prouvé d'avance \*, lorsque nous avons parsé des \* Tome V. aiguillons des abeilles, aussi ne devons-nous pas nous y Minn. 7.

arrêter actuellement.

La paix ne regne pas toûjours dans les républiques de guêpes; il y a fouvent descombats de mulet contre mulet, & de mulet contre mâle: ces deraises, quoique plus grands, font plus foibles ou plus lâches; après avoir un peu tenu ils prennent la fuite. En général les combats y vont rarement à mort: j'ai pourtant vû quelquefois le mâle tué par le mulet. Nos guépes font moins meurtriéres que les abeilles: elles ne traitent pas fi mal leurs mâles, que les autres traitent les faux-bourdons de leurs ruches; quand

elles les combattent, c'est plus bravement, à partie égale. Vers le commencement d'Octobre il se fait dans chaque guêpier un fingulier & cruel changement de scene. Les guêpes alors ceffent de fonger à nourrir leurs petits; elles font pis: de meres ou nourrices si tendres, elles deviennent des marâtres impitoiables; elles arrachent des cellules les vers qui neles ont point encore fermées, elles les portent hors du guêpier: c'est alors la grande occupation des mulets & des mâles. Je ne fçais fi les meres y travaillent auffi, je ne les ai pas vû se prêter à ces barbares expéditions. Ce n'est point au reste à une seule espece de vers que nos guêpes s'attachent, comme les abeilles qui, en certains temps, détruisent les vers faux-bourdons, rien n'est ici épargné: le mulet arrache indifféremment les vers mulets de leurs cellules. le mâle arrache les vers mâles, & même les ronge un peu au-deffous de la tête; le maffacre est général. Tâcheronsnous de deviner la raison de cette barbarie apparente! Est-ce qu'elles veulent faire périr des petits qu'elles ne

croyent pas pouvoir nourrir, ou qu'elles jugent ne pouvoir venir à bien, à cause des froids dont ils tont menacés. & auxquels les guêpes les plus fortes ont peine à réfister; car le froid les étonne toutes extrêmement. Les premiers jours de gelée blanche, elles ne fortent que quand le Soleil a un peu échauffé l'air. Quand la chaleur commence à se faire sentir, les meres quittent le dedans du guêpier, & s'attrouppent sur son enveloppe ou auprès de cette enveloppe; elles se mettent en tas les unes sur les autres & s'y tiennent parfaitement tranquilles. Lorique le froid devient plus grand, elles n'ont pas même la force de donner la chasse aux mouches communes qui entrent dans seur guêpier; le froid les fait enfin périr. Il n'y a, comme nous l'avons dit, que quelques meres qui réchappent : celles-ci passent tout l'Hiver sans manger, car elles ne ressemblent pas aux abeilles qui font des provisions; en eussent-elles de faites, elles n'en profiteroient pas: j'ai fouvent mis dans leur guêpier du sucre, du miel & d'autres mets qu'elles cherchent pendant l'Eté, en Hiver elles n'y touchoient pas.

En toute faison, les jours de pluye continuelle & les jours de grand vent retiennent nos guépes dans le guépier, elles ne fortent point; par conséquent il faut que 
tout fasse diette, les vers comme les meres, car elles n'ont 
rien en provision. Elles sont aussi plus foibles dans les jours 
pluvieux, & après des jours de pluye, leurs excréments sont 
liquides comme de l'eau.

Toutes celles que j'ai vû revenir de la campagne dans le mois d'Octobre, avoient à leur bouche une goutte de liqueur qu'elles rapportoient au défaut de nourriture plus folide: les mouches communes font alors plus rares à la campagne, & les guèpes moins vigoureufes pour les attaquer. Dans cette faifon, je les ai vû laiffer entrer paifiblement dans leur ruche des mouches de différentes efpeces.

Les foûterrains habités par nos guépes, prouvent qu'elles font naturellement grandes mineules, qu'elles percent & remuent la terre avec habitét ; peut-être profitent-elles des trous que les taupes ont ouverts; mais il leur refle toûjours beaucoup de terre à enlever pour donner à ces trous plus de 14 à 15 pouces de diametre, ce que la groffeur du nid exige fouvent. Si on bouche l'ouverture d'un de ces trous avec de la terre rapportée, comme je l'ai fait pluífeurs fois, elles ne reflent pas long temps prifonniéres; en peu d'heures elles percent cette nouvelle terre, & la transportent ailleurs: pour la détacher & la transporter, elles fe fervent de leurs deux dents.

Aristote & Pline prétendent que lorsqu'elles ont perdu leurs chefs, elles vont habiter des lieux élevés; que c'est alors qu'on les voit bâtir des nids fur des arbres ou dans des greniers. Mais ce fait ne doit-il point être ajoûté aunombre de ceux que les anciens nous ont transmis avant que de les avoir affés avérés! Je ne sçais si par leurs chefs, ils entendoient les fémelles ou les mâles; mais je sçais que dans quelque desordre qu'on ait mis leur nid, les guêpes ne l'abandonnent point; & il n'y a guére d'apparence que pour marquer leur regret de la perte de ces chefs, elles quittent teur premiére habitation pour aller en établir une nouvelle dans un terrain si différent de celui qu'elles choisissent naturellement. Je croirois plus volontiers que lorsque la mere périt dans un guêpier qui n'en a qu'une seule, & dont le nombre des gâteaux n'est pas considérable, & sur-tout lorsqu'aucun de ceux-ci n'a dans ses cellules des vers qui doivent devenir des fémelles, alors les ouvrières ou mulets abandonnent le nid, ils sont dégoûtés de tout travail, comme le font les abeilles en pareil cas; mais il n'est nullement à préfumer qu'ils fassent des tentatives pour établir une nouvelle fociété qui ne pourroit aller qu'en dépériffant. Si je n'ai pas C c iii

tenté d'expériences propres à prouver ce fait, j'ai eu au moins des obfervaions qui y fuppléent en quelque forte: j'ai eu un nid de frélons peu peuplé, qui de jour en jour le deviat moins: je pouvois compter les mouches chaque foir, c'eft-à-dire, à l'heure où elles étoient toutes de retour de la campagne: il étoit à découvert, & attaché contre ma fenêtre en dehors. Larfque je l'y transportai & plaçai, la mere étoit apparemment en courfe, & après son retour, elle ne seut oil le retrouver: je ne pus découvri aucune fémelle parmi les mouches qui étoient reflées à cei nid; auffi fuit il entiérement abandonné au bout de huit à dix jours: il le fut même par les frélons qui s'y étoient transformés depuis que je l'avois placé à portée d'être observé.

# EXPLICATION DES FIGURES DU SIXIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE XIV.

LES Figures 1 & 2 repréfentent deux guêpes de l'espece de celles qui construisent sous terre de très grands guêpiers. L'une & l'autre sont des guêpes sans sex ou de celles que j'ai nommées mulets. Entre les mulets du même guêpier, il y en a de plus petits que les autres; celui de la figure 1 eff ici plus grand que celui de la figure 1

Les Figures 3 & 4 font celles de deux guépes mâles prifes du guépier où fe trouvoient les guépes mulets des figures 1 & 2. Entre ces mâles il y en a de deux grandeurs différentes, celui de la figure 3 eft un de ceux de la petite taille.

Les Figures 5, 6 & 7 font toutes trois voir une guêpe fémelle du même guêpier que les guêpes précédentes;

elle a les alles écartées du corps, fig. 5, comme lorsqu'elle vole; elle les a moins écartées, figure 6; les supérieures y font pliées. Elle est vûë par-dessus dans ces deux figures,

& par-deffous, figure 7.

La Figure 8 eff celle d'une guépe de Saint-Dominique, dont les alles fupérieures sont pliées en deux. Le jaune de se anneaux eff pâle, & partagé par des bandes nuées de couleur caffé. La plus grande partie du corcelet à l'antèreure, est caffé, he refle est jaune & coupé par trois bandes d'un beau noir. Le derriére de la tête est noir, le reste est jaune & coupé par trois bandes d'un beau noir. Le derriére de la tête est noir, le reste est jaune & les yeux sont cassé. La première partie des jambes est d'un brun presque noir, & le reste jaune; les jambes postérieures vers le milieu de leur longueur, ont pourtant encore du noir.

La Figure 9 nous montre une autre guépe de Saint-Dominique, ayant fes ailes fupérieures dépliées, parée qu'elle se difpose à en faire usage. Le sond de sa couleur est olive; entre ses anneaux, les uns ont un étroit bordé brun, & les autres l'ont noir. Quelques traits noirs se trouvent aussi fiur le corcelet, & il y en a un qui suit le contour de chaque œil.

La Figure 10 fait voir par-dessous la guêpe qui est vûë

par-deffus dans la figure 9.

La Figure 11 représente un guépier qui avoit été conftruit fous terre par des guépes telles que celles des figures 1 & 2. Sa grandeur a été réduite; son grand diametre PB, le vertical avoit plus de douze pouces. On ne voit ici que le dehors de ce guépier, que la couche extérieure de son enveloppe. Le trou qui est en E, est la porte par laquelle les guépier; de celui qui est en J, est la porte par laquelle est guépier; de celui qui est en J, est la porte par laquelle elles en sortoient. F, est une des feuilles dont l'enveloppe est composée, qui a été détachée en grande partie & ôtée de sa place.

La Figure 12 est celle d'une guêpe d'une très-petite espece, & différente de l'espece de celles qui construisent des nids pareils à celui de la figure précédente.

#### PLANCHE XV.

La Figure 1 représente un guêpier de ceux qui sont construits sous terre, comme celui de la planche précédente, figure 11, mais d'une forme un peu différente. Il a été ouvert. L'enveloppe a été coupée net avec des ciscaux tout autour, & la partie qui étoit en devant a été ensuite emportée. L'intérieur est occupé seulement par huit gâteaux; le nombre en eût été plus grand, si on y en eût mis autant qu'il y en a dans quelques guêpiers. Les cinq premiers gâteaux gg, hh, ii, kk, ll, font composés de cellules plus courtes que celles des trois derniers, me me, ne ne, oo. C'est dans les derniers gâteaux que les vers qui doivent devenir des fémelles ou des males, prennent leur accroiffement; & ceux qui doivent se transformer en mulets, croissent dans les autres. On n'a point mis de lettres aux liens qui se trouvent entre deux gâteaux, & qui y font une colomnade, ils font assés aisés à reconnoître, ils servent à suspendre le gâteau inférieur au fupérieur.

La coupe de l'enveloppe du nid est très-reconnoissable; on voit qu'elle est pleine de cavités, qui sont sormées par les vuides que laissent et clels est petites feuilles de papier. ma, ma; na, na, marquent l'épaisseur de l'enveloppe. Entre a & e, a & e, & de même entre tous les gâteaux, & l'enveloppe, regne un vuide qui donne des chemins commodes aux guépes pour se rendre entre les gâteaux.

La Figure 2 montre une portion de la furface extérieure du guêpier, & fait yoir que cette surface a quelqu'air d'une

rocaille.

La Figure 3 eft celle d'une de ces piéces en forme de coquille, qui pofées les unes au bout des autres, & les unes fur les autres, compofent l'enveloppe du guépier; elles font comme autant de différents ceintres. On doit y remarquer différentes bandes concentriques qui ont été faites en entier les unes après les autres, & de la largeur à peu-près qu'elles ont ici.

La Figure 4 fait voir en même temps la coupe d'une portion d'enveloppe de nid, & le deflus de cette portion, mais dans des proportions plus petites que les naturelles. dd, coupe de l'enveloppe du nid. e, e, e, différentes piéces de papier en forme de coquille, qui font à la furface

extérieure.

#### PLANCHE XVI.

La Figure 1 eft celle d'une tête de guêpe très-groffie; viès par-deffus & en-devant. a, d., les antennes. i, j, yeux à rezau. Les guêpes, comme tant d'autres mouches, ont trois petits yeux liffes & très-luifants, difpofés triangulairement, qui ne fçauroient être vifibles dans cette figure. d, d, les deux dents.

Dans la Figure 2, la tête est représentée vûc en-dessous, & plus grossie que dans la fig. 1. -, le trou où est l'infertion du col. d, d, les deux dents. l./, la lévre supérieure résenduc & courbée en deini-pavillon d'entonnoir. En l, & en l, sont deux petits grains bruns & écailleux. o, o, deux appendices charnus, deux corps songuets, qui peuvent aider à la sévre à prendre & à tenir les aliments. b, b, deux autres corps écailleux faits comme des antennes. n, entrée de la bouche, au-dessus de laquelle la lévre insérieure ne s'éleve pas sensiblement. Dans le trou, ou voit en n, deux cloisons charnucis qui probablement tiennet lieu de deux langues.

La Figure 3 fait voir en grand & par-dessus, la tête d'une Tome VI. D d

autre guépe que celle d'après laquelle les figures précédentes ont été prifes, & deffinée dans un moment où on acti forcé par la preffion la lévre fupérieure à s'allonger. i, i, yeux à rezeau. J, la lévre fupérieure vôté en-deffus & dont le bout eft refendu. b, b, les deux barbes en antennes.

La Figure 4 eft celle de la partie postérieure du corps des males des figures 3 & 4, pl. 14, groffie, ou de la partie qui tient au dernier anneau e. Elle eft brune & écailleuse. f.f., deux pièces qui composent une pince écailleuse, entre lesquelles est logée la partie destinée à la génération. g., le bout de cette derniére partie, fait en cuillier, vû du côté concave:

La Figure 5 montre les principales piéces de la figure précédente, plus en grand & retournées. L'anneau e de la figure précédente manque ici; mais on y voit deux vaiffeaux i, i, deflinés à fournir la liqueur l'éminhle. f, f, les deux piéces qui composient une pince. g, la partie propre au mâle, dont le cuilleron est vû par le côté convexe.

Les Figures 6 & 7 repréfentent encore plus en grand que les deux derniéres figures, la partie qui caractérife le mâle, & celles qui l'accompagnent, dont quelques-unes qui ne font pas en vûë dans les figures précédentes, paroiffent dans ces derniéres. L'une montre la partie propre au mâle par-defflus ou par la face où l'on voit la concavité du cuilleron, & l'autre la montre par-defflus ou du côté de la convexité de ce même cuilleron, e, le dernier anneau, ff, fes deux pièces qui forment la pince auxquelles on voit ici des efpeces d'épines qui ne paroiffent pas dans les figures précédentes, gl., e cuilleron. è, de deux long corps blancheâtres & barbus. Tout du long du manche de la cuillier, figure 6, on voit une efpece de canal defliné probablement à porter la liqueur l'éminale dans le cuilleron.

Dans la Figure 8, on n'a représenté que le bout de la

DES INSECTES. VI. Mem. partie du mâle de la figure 7, parce qu'on s'est seulement

proposé de faire voir deux parties blanches & charmies a, a. qui font à l'origine du cuilleron, & qu'on a écartées du

manche pour les rendre plus sensibles.

La Figure 9 montre la partie du mâle toute entiére, mais dessinée sur l'échelle de la figure 5. En c, sont des chairs qui y sont resté attachées, lorsqu'on l'a arrachée du corps.

La Figure 10 fait voir une portion d'un gâteau des guêpes qui bâtiffent sous terre, du côté où sont les ouvertures des cellules, c'est-à-dire, que son dessous est en haut, On y voit des guêpes prêtes à fortir de quelques cellules.

La Figure 1 1 représente la portion de gâteau de la figure 10, vûë par deslus, par la face où se trouvent les fonds des cellules; on y voit les liens par lesquels il étoit suspendu au gâteau fupérieur. p, p, p, &c. marquent quelques-uns de ces liens.

La Figure 12 montre une petite portion de gâteau, groffie à la loupe, de laquelle part un lien p, pareillement groffi; c'est par rapport à ce lien que la figure entière a été faite. On a voulu qu'elle donnât une idée plus juste de la forme des liens, qu'on ne la peut prendre dans la figure 1 1.

La Figure 13 fait voir encore un lien groffi & attaché à une petite portion de gâteau. Ce dernier lien est plus applati que celui de la figure 12. Ces liens plats & larges sont en très-petit nombre.

# PLANCHE XVII.

La Figure 1 est celle d'une aîle supérieure de guêpe; grandie à la loupe, vûë par-dessus, & pliée comme elle l'est lorsque la mouche ne s'en sert pas pour voler. Le bout de la partie ramenée en-dessous par le pli, est en b. La partie a d b a, est simple, & la partie a c b a, est double. Ddij

La Figure 2 fait voir par dessous, l'aîle qui est vue pardessus dans la figure 1. a b d a, y marquent encore ce qui est simple, & a d e a, la partie qui est double.

La Figure 3 montre l'aîle des figures 1 & 2 dépliée; comme elle l'est lorsque la guêpe à qui elle appartient, vole.

La Figure 4 est celle d'une guépe de Cayenne, dont le corps, le corcetet & les jambes font d'une couleur de cassé peu brûlé. e, e, se sales insérieures, e, e, se sales supérieures; quoiqu'on ait écarté celles-ci du corps, on les a laissé puises.

La Figure 5 repréfente la partie antérieure d'une guépe; dont les ailes font coupées en a,a. Dans cette figure, beaucoup plus grande que nature, on s'est proposé de rendre sentibles les deux petites écailles r, r, au-dessous de chacune desquelles est l'origine d'une aile. Chaque petite écaille doit être regardée comme un arrêt qui empêche l'aile dont il couvre une portion, de s'élever trop haut audessus des la dispensable propose.

La Figure 6 fait voir très en grând tout le deffus d'un anneau de guépe, & partie de celui qui le fuit. a a b b c a. l'anneau qui eft entièrement à découvert, d d c a, anneau dont une portion eft eachée fous celui qui précéde. La portion cachée eft femblable à la portion a a b b du premier, qui eft grainée à grains fins, & rafe. La portion d d c c, qui, comme la portion e c b b d l'autre anneau, eft à découvert, a des pois qui ne font guére fenfibles,  $\hat{n}$  on les cherche avec la loupe.

La Figure 7 est celle d'une petite seuille de ce papier; de pluseurs desquelles miss les unes sur les autres, & les unes à côté des autres, l'enveloppe du guépier, planche 14, figure 11, est composée. On a clargi les différentes bandes dont cette seuille est faite, pour les rendre plus DES INSECTES. VI. Mem. 213 fenfibles. La guépe qui est auprès de e, travaille à faire une nouvelle bande qui fera attachée à la bande hg. Elle a employé sa boule de filaments pour former le cordon ae, plus étroi que la bande h, mais que la guépe élargira bientot en le battant avec ses dents.

Dans la Figure 8, on s'est contenté de représenter une portion de la figure 7. Une partie de ce qui n'est qu'un cordon a e dans cette derniére figure, a acquis dans la fig. 8, la largeur d'une bande a e; è la guépe travaille à étargir la portion restante de ce cordon en la pressant entre

les dents, en la tappant à diverses reprises.

La Figure o répréfente une meré guépe, très-groffie, qui étoit en pleine ponte, de deffus le corps de laquelle on a enlevé les anneaux écailleux pour mettre à découvert les files d'œuß dont il étoit rempli; on ne voit dans son intérieur que des œuß o, o, &c. p, ses derniers anneaux. i, le conduit des aliments. q, q, deux piéces écailleuses qui se trouvent auprès de son anus, & dont l'usage m'est inconnu.

La Figure 10 fait voir plus en grand & plus distincte-

ment les deux piéces q, q, de la figure 9.

La Figure 1 eft celle d'un ver qui doit devenir guépe.

La Figure 12 repréfente la tête d'un ver de guépe pardeffous, mais vûë prefque de face, & groffie au microfcope. Elle a été deffinée d'après celle d'un ver de ces guépes
dont les guépiers, planche 25, n'ont point d'enveloppe,
& sont exposés à l'air. l, la lévre supérieure, p, p, deux crochets qui font la fonction de dents. e, e, deux autres dents
plus groffes & plus courtes que les précédentes. n, la lévre
inférieure. m, m, mammelons qui accompagnent la lévre
inférieure.

Dans la Fig. 13, la tête du ver de guêpe est autant grossie que dans la figure 12, & yûë par-dessus. f, f, deux stigmates D d jij

du premier anneau du corps.  $f_i$  deux enfoncements qui se trouvent sur le crane. i, i, les deux yeux. l, la lévre supérieure. p, p, e, e, quatre crochets qui sont la sonction de dents. m, n, m, les trois pièces dont est composée la lévre inférieure.

Les Figures 14, 15 & 16 montrent toutes trois une nymphe de guêpe. Dans la figure 14, la nymphe est viã par-dessins, ou du côté du dos. Elle est viãe par-dessous dans la figure 15, & de côté dans la figure 16; mais dans cette derniére, elle est tirée en partie de son enveloppe n m, ses jambes sont écartées du corps, elle est prête à paroître mouche.







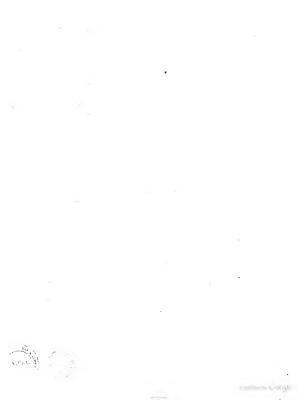



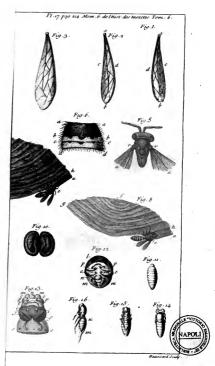

# 

# DES FRESLONS, DES GUESPES CARTONNIÈRES

Et de quelques autres Guêpes qui vivent en société.

I L a déja été fait mention plusieurs fois dans le Mémoire précédent, des Frêlons \*, mais ce n'a été qu'en passant; \* Pl. 18. fig. ils font de véritables Guêpes, & les plus grandes de ce pays: 1, 2 & 3. comme celles de plusieurs autres especes, ils renferment icurs gâteaux fous une enveloppe commune \*. Leur archi- \* Fig. 6. tecture ne differe pas dans l'effentiel, de celle des guêpes qui """. bâtiffent fous terre; ainsi que ces derniéres ils disposent leurs gâteaux parallelement les uns aux autres, & de façon que les ouvertures des cellules sont en embas. Entre deux rangs de gâteaux, on voit de même une colomnade, mais compofée de colomnes plus hautes & plus massives, & dont l'usage est aussi de tenir le gâteau inférieur suspendu au supérieur. Ce qu'on y peut remarquer de plus, c'est que la colomne qui est au centre, ou à peu-près\*, surpasse très-considéra- \* Fig. 10. p. blement toutes les autres en groffeur; fouvent il y entre plus de matiére que dans cinq à fix de celles-ci. Cette groffe colomne fe trouve comme par une symmétric bien entenduë, entourée de toutes parts de piliers ou colomnes plus petites. La confidération de l'agrément ne lui a pourtant pas fait donner la place qu'elle occupe: elle a fervi de premiére base au gâteau qui a été commencé; c'est à ce folide pilier que la cellule du centre, & la premiére du gâteau, a été attachée. Cette colomne, pour être plus forte,

n'en est pas plus réguliérement construite; elle est affés mal arrondie, & beaucoup plus large qu'épaisse.

L'enveloppe du gâteau, les gâteaux eux-mêmes, les liens ou colomnes qui les suspendent, sont faits de la même matiére, c'est-à-dirc, d'une espece de fort mauvais papier: il cst beaucoup plus épais que celui des guêpes foûterraines, & cependant bien plus aifé à casser; loin d'être flexible, comme celui de ces autres mouches, ou comme le nôtre, il est friable: il n'est fait que de grains courts, d'une sorte de sciûre de bois. Les frêlons ne sçavent pas réduire la matiére qu'ils doivent employer, en longs filaments, ni la pêtrir affés pour en faire une bonne pâte, ou peut-être plûtôt ils le négligent, car la pâte qui compose les liens, femble préparée avec plus de soin que celle du reste, elle est plus fine & a plus de corps. La couleur de ce papier tire fur le feuille morte; elle cst d'un jaunâtre qu'ont assés souvent des poudres d'un bois à moitié pourri; il semble aussi que du bois en cet état foit mis en œuvre par ces mouches. Dans les mois de Septembre & d'Octobre, j'ai souvent été déterminé à regarder ce qui se passoit dans certains frênes, four lesquels je marchois, par le bourdonnement qui frappoit mes oreilles; c'étoit celui d'un bon nombre de frêlons qui se rendoient sur les branches de l'arbre, qui voltigeoient autour ou qui en partoient: ils y venoient pour ronger l'écorce. Je trouvois une grande partic des menues branches à qui elle avoit été ôtée en divers endroits fur une étendue quelquefois d'un ou deux, & quelquefois de quatre à cinq pouces, tantôt sur toute leur circonférence, & tantôt sur plus ou moins d'une moitié. J'ignore si les frêlons y étoient venu prendre de l'écorce pour la mettre en œuvre, ou s'ils ne l'avoient enlevée que pour succer la séve qu'elle contenoit, ou celle qui étoit épanchée entre cette écorce & le bois. Des endroits nouvellement

nouvellement rongés, il s'écouloit une liqueur claire que je goûtai & trouvai flucrée, qui pourroit bien être agréa-ble à ces mouches. Une obfervation d'un autre genre, & à laquelle je ne trouverois pas ailleurs ſa place, c'est que l'écorce des environs des endroits rongés depuis quelques jours, étoit intérieurement d'un beau violet; mais ʃai fait des tentatives inutiles pour en extraire cette couleur.

Nos frêlons semblent sçavoir que la matiére dont leur guêpier doit être fait, ne réfiferoit pas à de grandes pluyes ni à de forts vents; ils le construisent à l'abri, & dans des endroits où l'eau pénétre plus difficilement que dans des trous qui n'ont qu'une voute de terre. Ils les logent quelquefois dans des greniers, quelquefois dans des trous qu'ils ont découverts dans de vieux murs, & qu'ils ont pu aifément aggrandir, parce que les pierres n'y étoient liées qu'avec de la terre. Mais le plus souvent ils bâtissent dans de gros troncs d'arbres dont l'intérieur est pourri. Là, ils parviennent facilement à faire une grande cavité, ils détachent sais trop de peine, des fragments d'un bois prêt à tomber en poussière. Le trou qui cst la porte pour arriver, n'a fouvent qu'un pouce de diametre; la quantité d'eau de pluye qui y peut entrer est petite, & celle qui pénétre dans l'arbre, descend dans le fond de la cavité, sans suivre le chemin tortueux qui conduit au nid.

La groffeur des frélons leur donne une grande supérionité sur la plûpart des mouches qu'ils attaquent; mais ce qui sauve beaucoup de celles-ci, & en particulier beaucoup d'abeilles, c'est que le vol des frélons est un peu lourd Il est accompagné d'un bourdonnement qui nous les rend plus redoutables: ils ne cherchent pourtant à faire aucun mat aux hommes qui ne les inquiétent pas; mais malheur à ceux qui s'avisent de les irriter. Don Allou\_Charteux,

dont j'ai eu occasion de louer le goût & les talents pour observer les insectes, m'a affûré qu'ayant imprudemment troublé des frêlons dans leur nid, la piquûre que lui fit un de ceux qui fortirent en furie pour se jetter sur lui, lui ôta presque la connoissance & l'usage des jambes: ce ne sut qu'à grande peine qu'il se rendit à son Couvent, où il eut la fiévre pendant deux à trois jours. Les fuites de leurs piquûres ne font pas toûjours aussi fâcheuses. D'ailleurs, il y a des faifons, & même des heures en toute faifon, où on peut les approcher avec moins de rifque que les guêpes. Dans le mois d'Octobre je parvins le foir à faire transporter du grenier d'un de mes amis, dans le mien, un très-gros nid composé de dix gâteaux, & qui étoit bien fourni de frêlons, fans qu'il en arrivât mal à qui que ce fût. Dans les jours fuivants, ils ne trouverent jamais mauvais que je les observasse, de quelque près que je le fisse. Ils ne sont guére à redouter que lorsqu'il fait fort chaud; la chaleur qui les anime, femble les rendre coleres : dans d'autres temps, & même dans des jours du mois d'Août, je les ai trouvé pacifiques au -delà de ce que je l'eusse imaginé.

trouvé pacifiques au delà de ce que je l'eusse imaginé.

\* Pt. 18. 5g. J'ai eu auprès de ma fenêtre un nid \* que j'y avois attaéché, après l'avoir enlevé du lieu où il avoit été bâti; il
étoit encore bien éloigné d'être aussi grand qu'il devoit
le devenir, il n'étoit encore composé que d'un petit gâteau, & habité feulement par cinq frélons: fouvent j'en
inquiétois un avec un brin de bois asses court, je l'obligeois à changer de place; & jamais il n'est arrivé à celui
qui a été agacé, de se mettre d'asses mauvaise humeur pour
voler vers moi en intention de me piquer. Quelques cellules de ce nid contenoient des nymphes qui s'y transformerent en frèlons, ceux-ci me parurent encore plus pacifiques
que les anciens; j'avois peine à les déterminer à partir de
desse sgétaux.

Le vrai est que la tristesse sembloit regner dans le nid dont je parlè; au moins le découragement y étoit-il général : il y alloit non seulement au point que les frêlons ne travailloient, ni à étendre, ni à réparer le nid, ils ne daignoient pas même nourrir les vers qui étoient dans les cellules, ils les laissoient périr de faim. La cause d'une telle inaction m'a appris que les guépes de la plus grande espece, & me fait juger que celles des especes plus petites. ont pour la mere à laquelle elles doivent leur naissance, la même affection que les mouches à miel ont pour leur reine; que de même elles ne travaillent que dans la vûë d'une nombreuse postérité. La mere frêlon manquoit au nid en question; quand je le tirai du lieu où il avoit été construit, elle étoit apparemment absente, ou elle l'abandonna dans ce moment, & il lui fut ensuite impossible de le retrouver.

Ce même nid m'a encore fourni une des preuves qui m'ont convaincu que les plus grands guêpiers & les plus peuplés ont été commençes par une seule fémelle qui est devenue dans quelques mois la mere d'un nombre prodigieux de mouches. Entre deux pierres de la tablette d'un vieux mur de terrasse, je remarquai un trou dans lequel un frêlon entroit, & d'où il fortoit plusieurs fois chaque jour: je fis lever une des pierres, & je vis qu'une petite portion de l'enveloppe du nid, en forme de cloche, étoit déja faite. En dehors, du fommet de sa convexité partoit un lien \* ou un pilier dont le bout supérieur étoit . Pl. 18. fr. bien solidement collé contre la surface inférieure d'une 6. c. pierre. Dans la cavité de l'enveloppe, il y avoit quatre à cinq cellules qui étoient les premiéres du premier gâteau. Je craignis de causer trop de dérangement, si je dégradois les environs au point qui eût été nécessaire pour me mettre à portée de voir les œufs que je foupçonnois dans

ces cellules: je remis même bien-tôt les pierres dans leur premier état, & je n'y retouchai qu'au bout de trois semaines; ce fut alors que je trouvai dans le nid cinq frè-

\*P.1.8.5g. Jons, & que je vis le premier gâteau \* entiérement fini. 6.8 8. Ce fut auffi alors que j'ôtai ce nid de place, & que je le pofai au grand jour en dehors de ma fenêtre: j'y parvins fans perdre aucun des cinq frélons; mais aucun d'eux n'étoit la mere. Quoique le Soleit fitt prêt à fe coucher lorf-que je fis l'opération, elle étoit apparemment absente; & faute de l'avoir euë, je fus privé du plaifir que je m'étois promis, de voir crotire ce nid journellement.

fous mes yeux.

Mais, comme je l'ai déja dit, les frêlons fe logent plus ordinairement dans des troncs d'arbres; ils fçavent contoire ceux dont l'intérieur eft pourri, & j'en ai vû d'occupés à jetter continuellement de la fciûre qu'ils fe trouvoient dans la néceffité d'enlever pour faire une çavité capable de contenir leur guépier. Tel arbre dont l'intérieur eft prêt à tomber en pourriture, a immédiatement au-deffous de l'écorce, du bois très-fain & très-dur: quel-quefois les frêlons percent dans ce bois fain le trou qui conduit à l'intérieur; mais comme le travail eft rude, alors ils ne donnent guére plus de diannetre au trou qu'il lui en faut pour qu'un des plus gros d'entr'eux y puisse passer libreurent. J'en ai observé pendant qu'ils travailloient à aggrandir le trou ouvert dans du bois faix.

Au refle, les frélons paffent leur vie dans les trones d'arbres, comme paffent la leur fous terre les guépes dont nous avons détaillé les occupations dans le Mémoire précédent; les leurs font précifément les mêmes : comme les guêpes foûterraines, ils ont pour objet effentiel de confiruire des cellules ou logements aux vers qui doivent naître des œufs pondus journellement par la mere, & de nourrir ces vers

en leur donnant la becquée à différentes heures du jour. J'en ai vû plus d'une fois qui rentroient chés eux chargés d'une de ces groffes mouches bleuës, contre les œufs defquelles nous avons peine à garder la viande en Eté. Il y a parmi eux, comme parmi les autres guépes, trois fortes de mouches, des fémelles, des mâles & des mulets, ou de celles qui ne naiffent que pour le travail. Les premiéres furpaffent peu les mâles en grandeur, mais elles font fenfiblement plus grandes que les mulets, quoiqu'il n'y ait pas autant de différence entre leur taille & celle de ceux-ci, qu'il y en a entre la taille des mâles & celle des mulets des guépiers foûterrains. Les meres, comme les mulets, font armées d'aiguillon, & les mâles en font dépourvûs, ainfi que le veut la regle générale.

La figure de la partie qui a été accordée à ceux-ci pour porter la fécondation dans les œufs des fémélles, n'a pas été prife fur le modéle de la partie analogue des mailes des guépes foûterraines qui est faite en cuillier; la partie propre aux mailes des frélons, n'est qu'un tuyau écailleur, \* P. Pl. 18.65. placé entre les deux branches \* d'une pince écailleufe: \* & 5.65. il est peu renifé vers fon milieu: il fe termine par deux crochets courts & moufles, entre lesquels est une ouverture où une petite épingle entreroit ais ment. Si on presse du canal, on fait fortir par l'ouverture une goutte d'une liqueur blanche qui a la consistance d'une bouillie

Juíqu'au mois de Septembre le guépier n'a que la feule mer par laquelle il a été commencé, & n'a aucun mâle. Les gâteaux compofés de cellules propres à loger les vers qui doivent devenir des fémelles, & ceux qui doivent devenir des mâles, font les derniers confirmits. Les vers des trois fortes tapiflent de foye leur logement lorfqu'ils fe difpofent à la transformation, & le bouchent d'un couvercle

claire.

διc.

\* Pt. 18. fig. de foye. Celui qui ferme une cellule de mâle \* ou une cel-10. 6, 6, 6, lulc de fémelle, est une calotte sphérique qui se trouve en entier en dehors de la cellule, & qui, par conséquent, en augmente affés confidérablement la capacité. Ce n'est que dans le mois de Septembre & dans le commencement d'Octobre, que de jeunes fémelles & de jeunes mâles quittent leur état de nymphe. Toutes les mouches de ces deux fortes, & celles de la troisiéme, qui ne pourroient paroître hors des gâteaux que vers le commencement de Novembre, font ordinairement mifes à mort avant la fin d'Octobre, fur-tout fi les froids ont commencé à sc faire scritir. Les frêlons au lieu de continuer à nourrir les vers. ne s'occupent alors qu'à les arracher de leurs cellules, & à les jetter hors du nid; ils ne font pas plus de grace aux nymphes. Les mulets & les mâles périffent cux-mêmes journellement, de forte qu'à la fin de l'Hiver il ne reste que des fémelles.

Diverses especes de guêpes ne cherchent point, comme les frêlons & comme les premiéres dont nous avons parlé, à mettre leur nid à couvert : elles donnent à celui qu'elles construisent, une enveloppe qui se soûtient contre les injures de l'air, & qui défend affés les gâteaux qu'elle ren-· Mem. de ferme. J'ai cité ailleurs \* un guêpier qui fut apporté à l'Académie, l'Académie par l'illustre M. Varignon, & qui avoit été 1719. page 246. détaché d'une branche d'arbre, dont la forme étoit agréa-\* Pl. 19. fg. ble & fingulière. Son enveloppe \* reffembloit affés bien à une rose à mille seuilles, qui ne commence qu'à s'épanouir.

Elle ne surpassoit pas beaucoup une rose en grosseur, & étoit de même composée de plusieurs feuillets appliqués les uns fur les autres, à qui il ne manquoit qu'une belle couleur : la leur étoit la même que celle des guépiers soûterrains; ils étoient d'un papier semblable au papier de ceuxci, mais probablement un peu plus difficile à pénétrer à

l'eau : au moins au moyen du grand nombre des feuillets qui laissoient entr'eux des intervalles, les extérieurs pouvoient être mouillés sans que les intérieurs le sussent. Deux gâteaux \*, autour desquels il restoit beaucoup de vuide, \* Pl. 19. fg. étoient logés sous cette enveloppe.

Aldrovande a fait graver deux deffeins d'un guêpier dont la forme avoit encore quelque chose de plus fingulier que celle du précédent: il étoit fait précisément comme une petite bouteille à long col; le trou du goulot donnoit entrée aux guêpes. Ce joli nid avoit été trouvé attaché à une plante potagére. Du reste, sa construction & fa matière étoient femblables à celles du petit guêpier en rose; & peut-être que si ce dernier n'eût pas été tiré de fa place avant que l'ouvrage des guêpes qui l'habitoient eût été complet, elles lui cuffent aussi fait un col qui l'est rendu femblable à une bouteille.

Si nous jugeons de la perfection des ouvrages des infectes par le degré de ressemblance qu'ils ont avec quelques-uns des nôtres, ces différents guêpiers de nos guêpes d'Europe, que nous avons trouvé si industrieusement construits, soutiendront mal la comparaison que nous en allons faire avec ceux d'une espece de guêpes de l'Amérique; ils ne nous paroîtront plus que des ouvrages groffiers, & dont les ouvrières sont fort inférieures en adresse & en génie aux mouches qui bâtiffent les autres. L'enveloppe de ceux-ci est une espece de vase afféssolide pour soûtenir une forte pression de la main, fait en forme de cloche allongée \*, \* Pl. 20 & dont l'ouverture seroit fermée. Ce ne seroit pas affés de 24dire que cette espece de vase paroît être de carton, il en est réellement, & d'un carton qui ne le cede en rien au plus beau, au plus blanc, au plus fort que nous scachions faire. Ou'on remette ce vase entre les mains d'un de nos ouvriers en carton, fans lui dire par qui il a été fabriqué,

il aura beau le tourner & le retourner, le manier, l'examiner en tout sens, le déchirer, il ne lui viendra jamais dans l'esprit de soupçonner qu'il puisse avoir été fait par quel-

qu'un qui n'est pas de sa profession.

1. 4 4.

24. fig. 1.

 Dans le Mémoire fur les guêpes publié en 1710, j'ai parlé de ces guêpiers admirables: je n'en avois encore vû alors qu'un scul; depuis j'en ai vû plusieurs autres, & j'en ai eu quelques-uns en ma possession, ce qui m'a mis en état de les mieux étudier, & de faire des remarques qui m'avoient échappé. Les environs de Cayenne sont un des pays de l'Amérique, & apparemment ne sont pas le seul pays de cette partie du monde où on les trouve : ils restent exposés à toutes les injures de l'air, ils sont suspendus par

\* Pl. 20. fig. leur partie supérieure \* & la plus menue à une branche d'arbre. Au bout de cette partie est une espece de long anneau. ou, plus exactement, un tuyau long de deux ou trois pouces, dans lequel passe une branche plus groffe que le doigt; la branche a été le noyau sur lequel le tuyau a été conftruit & fixé. Depuis le bout supérieur jusqu'à l'inférieur, le diametre du nid va en augmentant, mais ce n'est pas toûjours dans la même proportion: il y a probablement de l'arbitraire dans ceci; mais où il n'y en a pas, c'est que cette espece de boite de carton, de figure conique, est \* Pl. 20 & fermée par embas; elle a un fond \* de même matière que le reste des parois, convexe en-dehors, & qui s'allonge plus qu'ailleurs à fon milieu, ou à quelque distance du milieu.

Ce fond est fait en pavillon d'entonnoir d'une figure un \* p. peu irrégulière. Le trou \* qui est à sa partie la plus basse. n'est pas ordinairement dans l'axe; il a environ cinq lignes de diametre : c'est la seule & unique porte qui donne entrée aux mouches dans le guêpier; elle leur fuffit, & la petitesse la rend plus facile à garder contre les insectes ennemis qui voudroient pénétrer dans l'intérieur.

On

On pense sans doute que cet intérieur mérite d'être vû; il est occupé en partie, comme celui des autres guêpiers. par des gâteaux disposés par étages \*. J'en ai compté onze \* Pl. 22 & dans le guépier dont j'ai parlé anciennement : il peut s'en 23. fig. 1. trouver quelques-uns de plus dans d'autres. Comme les gâteaux des frêlons & des guêpes foûterraines, ils font remplis de cellules exagones, & seulement sur leur face inférieure \*. Le reste de l'architecture de nos faiscuses de carton \* Pl. 22. figou cartonnières, est d'ailleurs différent de l'architecture de 3. h h. celles qui ne font que du simple papier. Les gâteaux des premicres ne sont point presque plats comme le sont ceux des autres, ils font convexes en-dessous \* comme l'est la pièce \* Pl. 23. fig. que nous avons déja décrite, & qui sert à fermer la boîte ! ir i h f h. dans laquelle ils font logés: leur dessus est concave & grg, &c. lisse; on apperçoit à peine en quelques endroits les impressions des bases des cellules\*. Ges gâteaux ne tiennent \* Fig. 1. bb. point les uns aux autres, il n'y a point de colomnade placée dans les intervalles qui restent entr'eux, ces espaces font entiérement libres; chaque gâteau est une espece de diaphragme dont tout le contour est solidement fixé contre les parois de la boîte \*: l'union de chaque gâteau avec la \* Fig. 1. boîte, est si parfaite qu'il semble que le guépier entier ait été fait d'une pâte fluide jettée en moule, & que la boîte & les gâteaux foient venus du même jet.

Il fuit de la description précédente, que les guêpes ne trouvent pas de passage pour aller d'un gâteau à l'autre, entre la circonférence de ceux-ci & les parois de la boîte. Il falloit pourtant des portes de communication, & elles ne manquent pas d'en réserver une à chaque gâteau \*, qui \* Fig. 1. p. est semblable à celle de la piéce qui ferme le guépier par o, r, s, t, u, embas, & semblablement placée; elle l'est dans l'endroit où le gâteau a le plus de convexité, dans la partie la plus baffe du pavillon d'entonnoir. Les trous ou portes ne sont pas

Tome VI.

allignées immédiatement les unes au-deffous des autres, celle d'un gâteau des plus élevés se trouve quelquefois dans l'axe du guépier, & la porte du dernier est fouvent moins proche de cet axe que des parois. Les autres trous sont dans des éloignements moyens entre les précédents.

Les gâteaux des frélons & ceux des guépes foûterraines, ne font précilément que des plaques faites de cellules également profondes, milés les unes auprès des autres. Pour ces fortes de guépes, confiruire des gâteaux ou des cellules c'eft la même chofe. Il n'en est pas de même par rapport à P. P. 23.6 fg. nos cartonniéres, elles font d'abord une feuille de carton \* 1. Å 9 Å. aussi épaise au moins qu'un petit écu, & de figure conve-

\*PI, 33, 66. nos cartonnieres, elles font d'abord une feuille de carton \*auffi épaifle au moins qu'un petit écu, & de figure convenable : c'est enfluite fur cette feuille, fur ce gâteau qui étoit une table rafe, qu'elles bâtiffent des cellules les unes auprès de la comme de la c

\*m, n. des autres \*\* La feule raifon qui les engage à conduire ainfi leur travail, ne femble, pas être celle de faire des ouvrages plus folides; elles paroifient vouloir que les cellules, ou plûtôt que les ceufs qui leur doivent être confiés, & que les vers qui y doivent croître, ne foient aucunement expofés aux impressions de l'air extérieur; peut-être convient-il que le lieu où ils font placés, ne puisse pas être refroidi par une trop libre circulation de cet air. Les nids des frélons, & ceux des guépes soûterraines, ne sont rensermés de toutes parts, que loriqu'ils sont finis; dans les temps qui précédent, 1. 1. 18. fg. l'enveloppe est une espece de coche \* blus ou moins sontieres.

• Pl. 18.5g. l'enveloppe est une espece de cloche \* plus ou moins longue, & plus ou moins ouverte. Les vers n'y sont pourtait pas exposés aux injures de l'air, harce que chaque nid est à couvert, & souvent logé dans un trou. Nos guépes de Cayenae, qui aiment à fulpendre leurs guépiers à des branches, seavent tenir les cellules dans une boite qui est todjours close; mais pour cela il falloit que leurs cellules ne fussent baises que sur des gâteaux deja construits. Pour entendre ce que leur pratique a d'ingénieux & de nécessaire

en même temps, il faut sçavoir qu'un de leurs guêpiers. quelque court qu'il foit, quoiqu'il n'ait encore que deux ou trois gâteaux, est fermé \* comme celui qui en a dix à onze; \* Pl. 24. fg. par une pièce lisse\*. Dans le court guêpier, cette pièce 1. du fond doit devenir une piéce intermédiaire, un des gâ- \*fpf. teaux intérieurs & qui fera rempli de cellules. Considérons des guênes qui veulent augmenter le nombre des gâteaux de leur guêpier, elles prolongeront la boîte de carton, elles la feront descendre par delà la pièce qui en fait le fond \*; \* Pl. 23. 5g. contre le bord inférieur de la partie qui a été prolongée, 1. k q k. elles commenceront par former & attacher le contour d'une nouvelle piéce semblable à celle qui, jusque là, a été le fond. Quand la nouvelle pièce \* fera finie, l'ancien fond \* \* f.p. f. fe trouvera renfermé dans le guépier, comme les premiers \* k q k. gâteaux, & en deviendra un nouveau lorsque des cellules \* \* m, n. auront été bâties sur sa surface inférieure : c'est ainsi que le nombre des gâteaux est multiplié, sans que les cellules fe trouvent jamais à découvert.

Quand j'aurois été à portée de voir travailler nos guépes induffrieuses, je ne pourrois établir que l'ordre dans lequel elles font leur ouvrage, est celui que je viens d'expliquer, par une meilleure preuve que celle que m'ont fournite plusieurs des guépiers que j'ai ouverts. Le dernier gâteau \* P.P. 22.65. de quelques-uns, étoit, comme ceux qui le précédoient, tout couvert de cellules en-dessous : les cellules manquoient aux environs de la porte du dernier gâteau d'un autre guépier \* : le dernier gâteau de quelques autres, \* Pl. 21.65. n'avoit pas la moitié des cellules qu'il devoit avoir par la 1.8 h. fig. n'avoit pas la moitié des cellules qu'il devoit avoir par la 1.8 h. fig. n'avoit encore que quelques petites plaques de cellules réunies \*. Ce sont ordinairement les plus proches de la circon-\* Pl. 23.65. férence du gâteau que les guépes bâtissent les premiéres.

Ces cellules font plus petites que celles des guêpes foûterraines. Nous avons dit que sept de ces derniéres occupoient une longueur d'un pouce & demi : la même longueur ne peut être remplie que par plus de neuf des autres; ainsi le pouce & demi quarré qui ne contient que 40 des grandes cellules, en contiendra au moins 81, & peut-être plus de 90 des petites. De-là, il est aisé de juger que les guêpiers de carton ne le cedent pas aux plus grands guêpiers de papier, en nombre de cellules, ni en nombre de mouches. La petitesse des cellules doit encore faire juger que les guêpes qui y prennent leur aceroiffement, font inférieures en grandeur à celles qui croissent dans des logements plus spacieux; d'ailleurs, il y a des guêpiers dont la capacité surpasse celle des plus grands de cette espece que j'ai fait graver. M. Barrere dans son essai sur l'Histoire \* Impr. en naturelle de la France équinoxiale \*, affûre en avoir vû qui

Piget.

C'a été inutilement que j'ai cherché de ces petites; mais très-industrieuses mouches, dans les nids que j'ai eu occasion d'ouyrir. Mais la curiosité que j'avois d'en voir quelques-unes, a été fatisfaite par les foins de M. du Hamel, qui pria un Officier des Vaisseaux du Roy, prêt à partir pour Cayenne, d'en apporter: il l'a fait avec toutes les précautions qu'on pouvoit desirer, il les a mises dans de l'eau-de-vie où du fucre étoit disfous, qui est la liqueur que j'indique depuis long temps comme la plus propre que j'aye trouvée pour bien conserver les insectes. Des guêpes cartonnières me font parvenuës très-bien conditionnées, & presque aussi en état d'être examinées, que si je les eusse prises moi-même vivantes auprès de leur guépier. J'ai même reçû plus que je n'eusse osé demander : l'analogie portoit à croire que les guêpiers de carton étoient habités par trois fortes de mouches, au moins dans certains temps,

& j'en ai trouvé aussi de trois sortes parmi celles qui me font parvenuës, qui different entr'elles en grandeur. Les plus grandes de toutes \*, beaucoup plus petites que nos \* Pl. 20, 6g. guêpes les plus communes, font les mâles, ce qui est prou- 3. vé, parce qu'elles sont dépourvûes d'aiguillon, quoique les guçpes des deux autres fortes, les fémelles \*, & celles qu'on \* Fig. 2. peut appeller les mulets ou les ouvriéres \*, en avent un. \* Fig. 4. Les unes & les autres ont probablement des temps où elles cherchent peu à en faire usage, & d'autres où elles s'en scrvent volontiers pour piquer. M. Barrere ne les a vûës apparemment que dans ceux où elles font douces & benignes, car il les qualifie de l'épithéte innoxia. Et M. Arthur actuellement Médecin du Roy à Cayenne, comme l'a été autrefois M. Barrere, qui peut les avoir vûës dans des temps où elles ne sont pas traitables, m'a écrit qu'on ne s'approche guéres impunément des lieux où elles se sont cantonnées, & qu'on les fuit plus que les serpens mêmes. Ce qui aide le plus à faire reconnoître les mâles, c'est que lorsqu'on leur presse le derrière, on en fait sortir une espece de pince \* à deux branches, dont l'une est à droite \* Pl. 21. fr. & l'autre à gauche: ces branches sont écailleuses, convexes 4. b, b. en-dehors & concaves en-dedans, où elles font remplies par des chairs plus ou moins gonflées, felon que la preffion a été plus ou moins forte; chacune d'elles cst terminée par une espece d'épine \*. Cette pince est sans doute desti- \* ., e. néc à mettre le mâle en état de s'emparer de la fémelle en faisissant sa partie postérieure. Enfin, précisément au milieu de la pince, on voit très-distinctement une tige blanche \*, charnuë, ou au plus cartilagineusc, presque \* g. aussi longue que la pince même, & qui s'évase près de son bout en cuilleron peu différent par sa figure de celui qui termine la partie propre aux mâles des guêpes foûterraines. La tige a une courte fente, oblongue, qui s'ouvre

tans le cuilleron, & qui femble être l'ouverture propre à laiffer fortir la liqueur qui rend les œufs féconds. Le fond de la couleur de ces mâles eft un brun qui tire fur le noir, mais on leur trouve aussi du jaune, couleur qui est presque affectée aux guépes: tous les anneaux de leur corps en sont bordés à leur contour poss'rieur & supérieur. Ce jaune est plus foible sur les deux autres sortes de mouches: à peine en ai-je apperçu des sitets aux ouvriéres ou mulets • & le n'en ai point vu aux s'émelles; peut-être

ches: à peine en ai-je apperçu des filets aux ouvriéres ou

\*Pl.ao. fig. mulets \* & je n'en ai point vû aux fémelles; peut-être

\*\*a-t-il été effacé par la liqueur dans laquelle elles ont féjourné. Les guépes que je regarde comme analogues aux
mulets, ou aux ouvriéres des autres guépiers, font plus
petites que les fémelles. Ce n'est pourtant pas par la
grandeur que celles-ci different le plus de celles-la;
c'est surt-out par la forme de leur corps, qui même est
différente de celle des guépes fémelles des autres espeçes
que je connois. La différence est dans le bout du corps
qui se termine par une espece de longue queuë écailleu
\*Pl.a1.6g. se \*: cette queue semble d'une seule pièce; mais quand on
3-97f.\* sexamine à la loupe, & quand on presse le dernier anneau

pour obliger les parties dont elle peut être composée, à fe séparer, on voit que trois piéces distinctes contribuent \* Fig. 2- q- à la former, une supérieure \*, plus grosse seule que les

deux autres enfemble, mais un peu plus courte, & deux \* f.f. inférieures \* égales entr'elles, & qui étant appliquées l'une contre l'autre, paroiffent n'en faire qu'une: c'eft entre ces trois piéces que l'aiguillon eft placé. Au refle, j'imagine qu'elles trois enfemble composent le conduit rau lequel

trois pieces que l'aiguillon ett place. Au rette, j magine qu'elles trois enfemble compofent le conduit par lequel paffe l'œuf que la mouche doit dépofer au fond d'une cellule, & qu'au moyen de cette espece de queuë, elle l'y porte & place plus aifément.

Il y a toute apparence que parmi ces guêpes, comme parmi celles de notre pays, les mulets & les meres DES INSECTES. VII. Mem. 231
travaillent à la confiruction du guépier, mais que c'eft un
ouvrage que les mâles ne sçavent pas faire, & auquel ils ne
font pas propres. Ma conjecture est fondée sur ce que les
jambes de la troisseme paire des sémelles, & les pareilles
jambes des mulets, ont dans leur structure une singularité
que n'ont pas les jambes de la troisséme paire des mâles.
La séconde partie de chacune des jambes dont nous parlons, est d'une grosseur prodigieusé dans les mulets & dans
les sémelles, en comparation de la partie qui la précéde,
& de celles qui la suivent. Elle a la figure d'une lentille un
peu oblongue , ou d'un ellipsoide applati. Cette partie \* Pl. 21. fig.
a bien l'air d'être nécessaire à ces deux sortes de guépes.

3. La losseur l'air d'être nécessaire à ces deux sortes de guépes.
3. La sorque les ravaillent le carton. Ne leur sérvioit-elle point
à le battre lorsqu'il est encore en pâte, ou peut-être à le

liffer! Elle est propre à l'un & à l'autre. Une moitié de la circonsérence de cette espece de lentille est bordée de blanc; l'autre moitié de sa circonsérence a deux rangées de petits piquants, entre lesquelles est une coulisse of se couche la troiséme partie de la jambe, quand la jambe

n'est pas étenduë.

Dans la même liqueur dans laquelle on a envoyé des trois différentes fortes de guépes cartonniéres, on a cu l'attention d'envoyer aufif des vers qui, par la fuite, se transforment en ces mouches \*; ils sont blancs, & pour • Pl. 23. 6g. l'essentiel, semblables à ceux des guépes de notre pays 2 & 3, 6g. Quand ils ont pris tout leur accroissement, chacun de ux, comme chacun de autres, tapisse fa cellule de soye, & en bouche l'ouverture avec un couvertee aussi de soye.

Les guêpes de l'Amérique vont fans doute arrachér fur deshois communs dans le pays qu'elles habitent, les fibres dont elles composent leur beau & folide carton: ce n'est que là qu'elles peuvent se fournir des filaments qui y sont proprès; car leurs ouvrages he disserent pas pour le sond,

de ceux de nos guêpes, ils n'en different que par des perfections qui ne doivent pas être uniquement attribuées à l'adresse des ouvriéres; elles sont dûes en partie à la qualité des matiéres que ces ouvriéres sçavent choisir. Celles-ci nous donnent une importante leçon en nous apprenant qu'on peut faire du papier de la qualité du nôtre, avec des fibres de plantes, qui n'ont pas passé par l'état de linge & de chiffon: elles semblent nous inviter à essayer si nous ne pourrions pas parvenir à faire de beau & bon papier, en employant immédiatement certains bois. Si nous en avions de pareils à ceux que les guêpes de Cayenne mettent en œuvre, nous pourrions en composer un papier très-blanc, & qui auroit du corps. Les bois blancs sont probablement les premiers sur lesquels il conviendroit de faire des essais. Si enfin nous ne pouvions trouver chés nous des bois qui nous satisfissent entiérement, il ne seroit pas disficile de découvrir ceux qui font à l'usage des guêpes de Cayenne; c'est ce qu'un Observateur attentif parviendroit à sçavoir bien-tôt. Enfin, on pourroit faire venir de Cayenne de ces bois, sans craindre que les frais du transport les rendissent trop chers. Si on y trouvoit assés de chiffons pour en charger des vailfeaux, ce scroit un commerce qu'on ne manqueroit pas de faire, & qu'on regarderoit comme extrêmement avantageux; pourquoi donc ne le feroit-il pas de charger des vaisseaux d'un bois qui pourroit être substitué aux chiffons! Le papier est devenu une de nos marchandifes les plus importantes, & qui fournit à de très-grandes branches de notre commerce. C'est une marchandisc dont la consommation va tous les jours en augmentant, & dont nous ne fommes pas maîtres d'augmenter la quantité à volonté, tant qu'on le fera, comme on l'a fait jusqu'ici ; car nous ne sommes pas maîtres d'ayoir autant de la matière dont on le fabrique, que nous

en pourrions vouloir. C'a été affûrément une belle découverte, que celle d'avoir trouvé le moyen de convertir en un papier qui nous est si utile, des chiffons, des haillons qui avoient été abandonnés à la pourriture pendant tant de siécles, & dont il ne sembloit pas qu'on dût jamais tenir compte: on a rendu ces chiffons précieux; des hommes passent leur vie à en ramasser & à les rassembler pour les vendre à d'autres hommes qui sçavent les mettre en œuvre avantageusement pour nous. Mais enfin, la quantité de ces chiffons est proportionnée à la quantité du linge qui s'use annuellement : on les cherche avec tant de foin dans les villes & dans les campagnes, qu'on est parvenu à en laisser perdre très-peu. Dans les grandes villes, des chiffonniers s'occupent journellement à tirer des tas d'ordures, ceux qui font jettés dans les ruës; & à la campagne, les païsannes conservent les leurs, parce qu'elles sçavent qu'on viendra les leur demander, & qu'on leur donnera des épingles en échange. Le Royaume est plus riche en chiffons, car je n'hélite pas à donner le nom de ricliesse à des chiffons, & ceux qui en ont de pleins magafins, qui font en état d'en charger des vaisseaux, n'ignorent pas qu'ils en sont une, qu'il n'est aucune marchandise dont le débit soit plus fûr; le Royaume, dis-je, est plus riche en chiffons qu'ancune partie de l'Europe, parce qu'outre qu'il en est peu de plus peuplées, ses habitants qui aiment assés généralement la propreté, changent souvent de linge: mais la quantité du vieux linge n'y doit pas aller en augmentant, au lieu que la confommation du papier semble y devenir plus grande de jour en jour. Où donc se fournira-t-on d'assés de matière première pour y suffire, pour empêcher le papier de devenir trop rare & trop cher! Ce seroit une dure extrémité que d'y employer des toiles neuves ou peu ufées: les guêpes nous enseignent une meilleure ressource, elles Tome VI. Gg

nous apprennent à substituer le bois aux chiffons : celles de Cayenne nous doivent faire connoître les bois les plus propres à les remplacer. Enfin, les nôtres même nous montrent les procédés par lesquels nous devons commencer nos expériences: elles ne se servent que de bois qui a été mouillé à bien des reprises, que de cette premiére couche qui ayant été exposée à toutes les injures de l'air, a été mile non seulement dans l'état du lin roui, mais même dans celui du linge usé. Faisons donc réduire en copeaux extrêmement minces, les bois que nous aurons jugé les plus propres à de si utiles expériences; laissons-en une partie exposée à l'air libre, où on l'arrosera de temps en temps; tenons-en une autre partie sous l'eau pendant plusieurs jours, d'où on la retirera ensuite pour la faire fécher, & qu'on répéte ces opérations jusqu'à ce que les copeaux paroiffent dans l'état où on les veut; on découvrira ainfi lequel des deux moyens que je propose, rendra plus vîte le bois aussi propre à être employé en papier, que le sont les chiffons, & le mettra plûtôt en état d'être porté sous les pilons des moulins à papier. Je devrois avoir honte de n'avoir pas tenté encore des expériences de cette espece, depuis plus de vingt ans que j'en connois toute l'importance, & que je les ai annoncées; mais j'avois espéré que quelqu'un voudroit bien s'en faire une occupation & un amusement.

Il nous reste encore à parler de quelques especes de guêpes qui vivent en société, mais qui ne se trouveront pas favorablement placées à la suite de celles dont nous venons de faire admirer l'industrie : la leur se réduit à • Pl. 25. fig. faire un, ou au \* plus deux à trois gâteaux composés de 1,2,6 & 7. cellules d'un papier semblable à celui des guêpes soûterraines, & de même couleur. Elles ne sçavent pas renfermer leurs cellules sous une enveloppe commune : le gâteau

ou les gâteaux formés de leur affemblage, restent exposés à toutes les injures de l'air. Si elles ne leur donnent pas de couverture, au moins semblent-elles songer à les mettre en état de n'en avoir pas besoin: le premier gâteau \*, s'il doit \* Pl. 10. fig. y en avoir plusieurs dans le nid complet, est attaché contre 4. & pl. 25. une tige de plante ou d'arbuste, par une espece de lien semblable à un de ceux qui sont employés à suspendre les gâteaux des nids foûterrains, mais proportionnellement plus gros & plus fort : le lien est dirigé à peu-près horizontalement; & ce qu'il y a actuellement de plus remarquable. est que le plan du gâteau se trouve à peu-près dans un plan vertical; c'est la position qui lui convenoit le mieux dès qu'une enveloppe lui étoit refusée; s'il eût été posé horizontalement, avant les ouvertures des cellules en enhaut. elles eussent été trop souvent exposées à être remplies d'eau. L'inconvénient eût été moindre si la face opposée. celle des fonds des cellules, eût été la plus élevée; mais l'eau eût féjourné dessus, & l'intérieur de chaque cellule eût pu au moins devenir trop humide. Rien de tout cela n'est à craindre dans le gâteau posé verticalement, sur-tout si les guêpes ont attention que la face où sont les ouvertures, soit tournée vers le Nord ou vers l'Est,

Ces guépes prennent encore une précaution pour conferver leur gâteau, qui mérite que nous la faffions remarquer, elles le verniflent; on y peut appercevoir un ceil luifant qu'on chercheroit inutilement aux cellules des guépiers à enveloppe: le vernis empéche l'eau de s'attacher au papier, & de le mouiller. Un des grands ouvrages des mouches dont nous parlons, eft de mettre ce vernis; je les ai vid employer beaucoup de temps à frotter & refrotter avec leur bouche les différentes parties du nid; & j'ai lieu de croire que tous leurs frottements ne tendoient qu'à étendre fur ces parties une liqueur qui, lorsqu'elle

feroit féche, feroit un enduit capable de les conserver. Au reste, il n'est point de guêpes que j'aye observées plus à mon aife, que celles-ci : comme elles font toutes leurs manœuvres à découvert, elles n'en ont guéres qui puissent échapper à quelqu'un qui veut être leur spectateur assidu.

En considérant la forme des cellules nouvellement construites, il m'est né un doute sur lequel j'ai peut-être trop infifté dans le Mémoire imprimé en 1719. J'ai dit alors que j'ignorois fi la figure exagone entroit dans le desfein de ces guêpes; & cela, fur ce que j'avois remarqué que les cellules qui font au bord de chaque gâteau, ont la moitié de leur circonférence arrondie, & que leur partie intérieure a feule des pans. Or les cellules les plus proches du centre, ont été autrefois à la circonférence, elles ont donc été demi-rondes. Ces faits m'ont fait douter si la figure exagone complette n'étoit point dûë à la pression du ver qui remplit par la fuite fa cellule; mais d'autres observations prouvent que la guêpe sçait donner des pans à la portion qui étoit en arc de cercle. Toute cellule intérieure est, exagone; & j'en ai vû de telles quoiqu'aucun œuf n'y eut encore été déposé. C'étoient donc des guêpes qui avoient formé des pans dans la partie qui étoit circulaire lorsqu'elle étoit placée au bord extérieur du gâteau.

Une autre remarque qui est commune à ces cellules, à celles des frêlons, à celles des guêpes cartonnières, & à celles de diverses autres guêpes, c'est que ni les unes ni les autres ne sont de vrais exagones, elles sont des especes de pyramides tronquées & exagonales: chaque cellule est plus large à fon ouverture qu'à fon fond; on peut se le démontrer aisément, en faisant attention que la face \* Pl. 25. fg. du gâteau \* où font les ouvertures des cellules, est plus grande que celle où font leurs bases: aussi l'axe de chaque cellule est incliné à la face du gâteau, où sont leurs fonds, &

# DES INSECTES. VII. Mem. 237 d'autant plus incliné que la cellule est plus proche des bords.

Dans ce genre de guépes, la grandeur des fémelles ne furpaffe pas confidérablement celle des mulets. Il y a auffr parmi elles des mâles à peu-près de la taille des fémelles, & qui, à l'ordinaire, font dépourvês d'aiguillon.

Tout ce qui a été rapporté jusqu'ici à l'honneur du génie & de l'adreffe des guépes, n'empêchera pas ceux qui aiment à conserver les fruits de leurs jardins, de souhaiter d'avoir des moyens de faire périr des mouches qui les entamment, avant même qu'ils foient arrivés à une parfaite maturité, & qui en font un grand dégât. C'est sur-tout contre les guêpes qui vivent sous terre en nombreuse société, que nous avons à les défendre, & contre les frêlons à qui il en faut beaucoup. Quand on peut découvrir les lieux où les unes & les autres se sont établis, il est aisé d'en détruire bien-tôt des milliers. Quelques-uns ont imaginé de garnir les environs du trou qui conduit au guépier, de brins de bois enduits de glu; fi les petits bâtons sont bien placés, les guêpes qui entrent, & celles qui fortent, ne scauroient guéres manquer de s'y poisser à un point qui les met hors d'état de voler. Mais c'est une affaire que de renouveller ces brins de bois ou de les renduire de glu autant de fois qu'il seroit nécessaire pour prendre toutes les mouches d'un nid. D'autres allument de la paille sur la porte du nid; les guêpes que la chaleur détermine à fortir, se brûlent en passant par la flamme; mais le plus grand nombre s'obstine souvent à ne point fortir. L'eau bouillante à laquelle d'autres ont recours, seroit un expédient plus fûr, il est immanquable; mais dans des endroits quelquefois fort éloignés des maifons, on ne peut pas toûjours avoir commodément affés d'eau bouillante pour noyer & brûler les mouches en même temps. Ce qu'il y a de plus facile & de plus fûr, est de se fervir contr'elles des meches soufrées, au moyen desquelles

Ggiij

on fait périr en différents pays toutes les abeilles d'une ruche pour leur enlever leur cire & leur miel. On aggrandira un peu l'ouverture du trou qui conduit au guépier, & on fera entrer dans le trou des meches allumées, après quoi on bouchera fon entrée avec de petites pierres, de manière que les guépes ne puissent fortir sans miner, ce qui est un travail long: avant que de le pouvoir entreprendre, elles feront étouss'fles par la vapeur du soufre. On aura attention de ne pas boucher le trou si exactement qu'une legére portion de la fumée n'en puisse fortir; & cela, afin que les meches ne s'éteignent pas trop vite.

# EXPLICATION DES FIGURES DU SEPTIEME MEMOIRE.

# PLANCHE XVIII.

LA Figure 1 est celle d'un frêlon de ce pays, de la grandeur des fémelles; il a ses aîles supérieures pliées.

Les Figures 2 & 3 représentent deux frèlons envoyés d'Egypte par seu M. Granger; lis different entr'eux & celui de la figure 1, par la distribution des couleux, qui pourtant sont les mêmes dans les uns & dans les autres, du brun & du jaune: celui de la figure 3 a le corps allongé comme l'ont jes mâles.

Les Figures 4 & 5 font voir les parties propres au mâle frêlon de ce pays, très groffies, l'une en montre le dessus & l'autre le dessus f, f, les deux branches d'une pince écailleuse dessinée à saiss le derriére de la fémelle. g, partie qui doit être introduite dans le corps de la fémelle.

La Figure 6 représente un nid de frêlon qui n'étoit presque que commencé, & que je tirai d'une cavité qui se DES INSECTES. VII. Men. 239 trouvoit entre les pierres d'un mur de terrafic. p, petite pierre à laquelle le nid étoit fufpendu par un lien e. L'enveloppe du nid eece, formoit alors une espece de cloche dont le bord du contour insérieur étoit sont irrégulier. gg, le seul de unique gâteau qu'est encore ce nid, qui devoit, par la suite, en avoir au moins huit à neuf, dont quelques-uns cussent eu probablement plus de sept à huit pouces de diametre.

La Fig. 7 montre un morceau de l'enveloppe eece du nid de la fig. 6, où l'on peut distinguer les petites bandes de distérentes nuances dont ce morceau est composé.

Les Figures 8 & 9 font des portions d'une enveloppe d'un guépier de frélons qui étoit plus avancé que celui de la figure 6; alors l'enveloppe a une épaiffeur autrement confidérable & faite de plufieurs piéces ceintrées mifes les unes au-deflus des autres, comme on le voit dans les deux derniéres figures.

La Figure 10 représente deux gâteaux de frèlons; gg, un de ces gâteaux. h h, l'autre gâteau. Ils sont dans une position renversée; les ouvertures des cellules qui naturellement sont en embas, se trouvent ici en enhaut: ils sont censée être ceux par lesquels finiroit un grand nid; es gâteaux qui les précédoient avoient plus de diametre. Leurs cellules sont des plus grandes, de celles qui sont dessinées à elever les vers qui deviément des sémelles, p, pilier ou lien d'un volume considérable en comparaison des siens l, l, & qui est placé vers le centre du gâteau qu'il doit suspendre. On peut remarquer que la face du gâteau h d qui est ici en vôis, a de la convexité, l'autre face es cependant plate. La convexité vient de ce que les cellules ont un peu plus de diametre à leur ouverture que proche

240 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de leur fond. c, c, c, &c. marquent les couvercles de quelques cellules.

### PLANCHE XIX.

La Figure 1 repréfente un guépier qui fut apporté à l'Académie par l'illustre M. Varignon; il ressembloit à une rosse à mille seuilles, qui n'est pas encore épanouie. On n'avoit pas pris garde à la maniser dont il étoit posé, mais il y a grande apparence que sa position étoit en embas, ou au moins qu'elle n'étoit pas en enhaut, o, l'ouverture ou l'entrée du guépier. a a, son enveloppe. b, b, petites branches auxquelles il étoit attaché.

La Figure 2 fait voir l'intérieur du guépier de la fig. 1: tout ce qui maque ici de l'enveloppe fut coupé & mpporté, avec des cifeaux. f un refle de la partie coupée. o, entrée du guépier. de, de, &c. marquent l'épaiffeur de l'enveloppe, où l'on voit différentes feuilles, & en grand nombre, pofées les unes fur les autres. g, h, deux gateaux qui étoient logés dans la cavité; prefipue toutes leux cellules étoient bouchées, comme il est aifé d'en juger par les couvereles qui s'élevent, au-deffus. Chacune étoit occupée par une nymphe, ou par un ver prêt à se métamorphoser.

La Figure 3 montre séparément le gâteau g de la figure précédente, le plus petit des deux, & le fait voir par la face opposée à celle où sont les ouvertures des cellules, l, lien par lequel, le gâteau g étoit attaché au gâteau s.

La Figure 4 représente un de ces petits guépiers qui n'ont point-d'enveloppe. Celui-ci est composé d'un seul gâteau attaché par un pédicule ou lien J, à une branche d'épine. Il est vû ici par derriére, par le côté où sont les fonds des cellules.

PLANCHE

## DES INSECTES. VII. Mem. 241

### PLANCHE XX.

La Figure 1 repréfente, mais plus petit que grandeur naturelle, un de ces guépiers de carton confiruits avec un art furprenant par une petite efpece de guépes des environs de Cayenne. bb, branche d'arbre à laquelle il elt fuípendu.  $a_a$ , efpece de tuyau de carton dans lequel la branche et paffée. c.e., d.d., e.e., ii, ff, p., l'enveloppe du guépier, ou l'efpece de boite d'un beau & fort carton, dans laquelle font renfermés les gateaux qui donnent les logements où les mouches doivent croître fous la forme de ver & fe métamorphofer. d.d., e.e., i: j, marquent fur l'extérieur de l'enveloppe, des endroits qui répondent à ceux où des gâteaux (qui on la partie de e.d., il y a intérieurement des gâteaux, quoiqu'on ne puiffe pas juger par l'extérieur des endroits où ils font pofés. p, porte du guépier.

La Figure 2 est celle d'une des guêpes sémelles qui habitent dans le guêpier de la figure 1.

La Figure 3 est celle de la guêpe mâle.

La Figure 4 est celle de la guêpe mulet ou ouvriére, une de celles apparemment qui travaillent le plus à faire du carton, & qui en forment des ouvrages si admirables.

### PLANCHE XXI.

La Figure 1 représente un guêpier de carton dont la figure étoit peu distrêment de celle du guépier de la planche 20, mais qui étoit plus petit. b b, la branche qui passe dans le tuyau de carton a a. Le corps de l'enveloppe ou de la boite est e e e e. On a déchiré le sond de ce guépier pour mettre en parie à découvert le dernier des gáteaux Tôme VI.

logés dans fon intérieur. ff, origine du fond. ddd, ouverture faite au fond par déchirennet. En p étoit la porte, gh, le dernier gâteau. En g eft le trou ou la porte qui permettoit aux guépes de paffer entre le dernier gâteau & celui qui le précéde. La partie gh est lisse, par-delà on voit des cellules.

La Figure 2 fait voir en grand la partie poflérieure, la queue de la guépe fémelle de la planche 20, figure 2, & comment sont faites les trois pièces dont cette queuë est composée. gr., la pièce supérieure, la plus grosse & la plus courte. f. f. les deux autres pièces.

La Figure 3 est celle de la guépe fémelle dont la queuë est vûë dans la figure 2, très-grossie.  $q r f_i$  sa queuë dont les trois pièces sont réunies comme cles le sont ordinairement.  $q r_i$  la pièce supérieure.  $f_i$  les deux pièces insérieures. I marque une partie de la jambe de la derniére paire beaucoup plus grosse que les parties qui la précédent & que celles qui la suivent; on peut soupçonner avec vrai-femblance qu'elle est un instrument, une espece de palette propre à battre & à lisser le carton.

La Figure 4, montre en grand la partie pofícrieure du copos de la guére mâte de la planche 20, figure 3, telle qu'elle paroît loríque la preflion a obligé des parties contenues dans l'intérieur, d'en fortir. a n, le deflus du dernier anneau. b, b, deux branches d'une efpece de pince. e, e, épines placées près du bout de chaque branche. i, i, mammelons par lefquels les deux branches font terminées. g, la partie propre à opérer la fécondation des œufs.

### PLANCHE XXII.

La Figure 1 représente un guêpier de carton assés semblable à celui de la planche précédente, dont une partie DES INSECTES. VII. Mem. 243 de l'enveloppe a cité empottée afin qu'on pût voir la difposition de ses gâteaux. g g g g h h, bords de la coupe, qui font voir quelle est là l'épaisseur du carton. Chaque k marque un gâteau.

La Figure 2 est celle d'une partie de la piéce qui a été emportée au guépier de la figure précédente. Il y reste des portions de sept gâteaux. Il en marquent une. Les m, m, m, &c. font possées sur les parois intérieures de la boite, qui sont lisses.

La Figure 3 est la coupe d'une portion de nid, dans laquelle se trouvent feulement les coupes de deux gàteaux. En ci, ci, on voit l'épaisseur le la boite de carton. hh, partie d'un gàteau, à la surface inscrieure ou convexe de laquelle des cellules sont attachées. ii, partie d'un autre gâteau qui n'est vôc que par sa surface s'espérieure & concave; clle est lisse, la porte de ce gâteau. q, la porte du gâteau hh. On voit aussi que la surface supérieure de ce dernier gâteau est unie, & n'a aucune cellule.

### PLANCHE XXIII.

La Figure 1 fait voir une moitié d'un guépier de carton qui a été coupé en deux par un plan qui a paffe par l'axe de ce guépier, & par conféquent, par les portes de tous les gâteaux. Sa forme n'étoit pas précifément la même que celle des guépiers des planches précédentes. a a, coupe du tuyau qui recevoit une branche d'arbre. b b, le premier gâteau; fur fon deffus paroiffent les impreffions des fonds es cellules, il en paroit quelquefos fur des gâteaux placés plus bas. e c, le fecond gâteau. Chacun des autres eff de même marqué par deux lettres femblables. Ainfi d d, e c, g g, &c. font les autres gâteaux. p, q, r, f, f, u, x, y, font la fuite, l'enfilade des portes par lefquelles les guépes

peuvent parvenir jusqu'au gâteau supérieur. Depuis que le gâteau kq k étoit devenu un gâteau intérieur, les guépes n'avoient pas encore eu le temps de remplir sa face inférieure de cellules; elles avoient seulement commencé à en construire quelques-unes en m, & en n. Celles auxquelles elles avoient travaillé en m, étoient en plus grand nombre & plus avancées.

Les Figures 2 & 3 représentent, l'une de grandeur naturelle, & l'autre très-grossie, un des vers pour lesquels les cellules du guêpier avoient été construites.

### PLANCHE XXIV.

La Figure 1 repréfente l'extérieur d'un guépier de carten qui a été dessinés fur une échelle plus grande que celle des planches 20, 21 & 22; il est gros par rapport à fa longueur, mais c'est qu'il étoit éncore loin d'avoir celle que les guépes lui eustent domnée. Il n'avoit encore dans s'on intérieur que quatre gâteaux. L'endroit de la grande branche aa, que les guépes avoient chois pour y arrêter leur nid, avoit d'autres petites branches b, g, que les mouches avoient eu soin de recouvrir de carton. d'a e, s'e corps de la boite de carton. p'p, s'a pièce du sond, d'autres petites branches b, e, que les mouches avoient eu soin de recouvrir de carton. d'a e, s'e corps de la boite de carton. p'p, s'a pièce du soind, dont p marque la porte. Tout ce qui cst travaillé en brun sur cette enveloppe, est une espece de moissifier qui avoit cri dessis, s'e qui étoit s'emblable à celle qui vient dans ce pays s'ur les papiers des vitres ou autres papiers qui ont resté long-temps exposers aux nigures de l'air.

La Figure 2 est celle d'une coupe de la partie supérieure du guépier de la figure 1. Le premier gâteau dd, étoit immédiatement attaché au haut de l'enveloppe, & affés mal façonné; mais le second gâteau ee, étoit réguliérement construit.

# DES INSECTES. VII. Mem. 245 PLANCHE XXV.

La Figure 1 est celle d'un guêpier composé d'un seul gâteau attaché à une branche d'arbuste, vû par la face antérieure.

La Figure 2 montre le gâteau de la figure 1 par sa face postérieure.

Les Figures 3 & 4 représentent la guêpe qui construit les guépiers des deux figures précédentes. Elle a les aîles écartées du corps, fig. 3, & elle les a posées sur le corps, figure 4; dans l'une & dans l'autre elle est un peu plus grande que nature.

La Figure 5 est celle d'un des vers qui se transforment en des guêpes pareilles à celles des figures précédentes.

La Figure 6 fait voir un petit guêpier, de ceux qui restent toûjours petits, attaché à un brin de paille p q. l, le lien qui attache & porte le guêpier.

La Figure 7 représente un guépier composé de deux petits gâteaux; un des deux  $g_{\beta_s}$  est pourtant plus grand que l'autre h h. Le gâteau h h tient au gâteau  $g_{\beta}$  par un lien affés semblable à celui par lequel le dernier gâteau est attaché au brin de paille  $p_{\gamma}$ .

La Figure 8 est celle d'un gâteau qui n'est encore que commencé, & qui, par la suite, auroit cu autant de cellules que le gâteau g g de la sigure 7, ou que celui de la 
figure 6. On a dessime les siennes un peu plus grandes que 
nature, pour faire mieux voir que les extérieures, dont 
deux sont marquées b, c, n'ont que quatre pans, le reste 
de leur circonserence, la portion extérieure est un are de

## 246 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE cercle; ces cellules se feroient trouvées par la suite dans

l'intérieur du gâteau, & auroient eu fix pans.

La Figure 9 repréfente un affemblage de quelques cellules encore plus grandes que celles de la figure précédente. Il y en a une e d'ouverte dans toute fa longueur, ce qui permet de voir un œuf o, collé dans l'angle que font ensemble deux des pans de cette cellule.



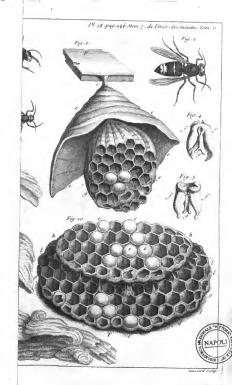

à.

1

Dominion Google



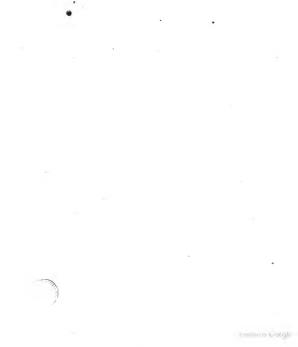







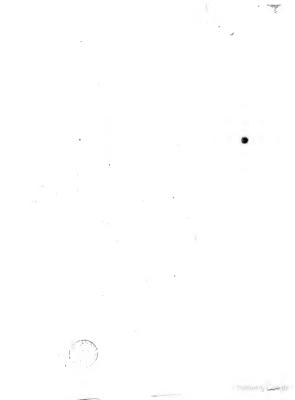







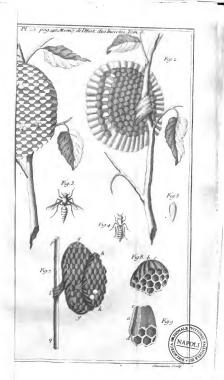

## DES INSECTES. VIII. Mem. 247 物資物資物資物資物資物資物資格資格資格等的

HUITIEME MEMOIRE.

## DES GUESPES SOLITAIRES

EN GENERAL,

ET EN PARTICULIER

### DES GUESPES ICHNEUMONS.

S I les Guépes qui vivent en fociété le disputent aux mouches à miel-en génie, en adresse, en patience à foûtenir le travail, & en soins pour leurs petits, celles qui menent une vie solitaire, semblent aussi ne l'avoir voulu céder aux abeilles qui suivent ce genre de vie, en rien de ce qui peut mériter notre admiration à des inscéles. Les Guépes solitaires, comme celles des plus grandes tepubliques, & comme nous, se nourrissent de traitse & de chair. Toutes celles des disserrents es speces que j'ai observées, sont pour les autres inscéles, & sur-lout pour les inscéles ailés, ce que fout les oiseaux de proye pour les autres oiseaux. Quelques-unes de ces especes ont été connuis pour courageules & guerriéres par les Anciens, qui les ont nommées des guépes ichneumons.

J'ai déja eu occafion bien des fois de me fervir du terme d'Ichneumon; dans le fecond Tome de cet Ouvrage, je l'ai défini en partie, & j'ai rapporté ce qui a pu déterminer les Anciens à donner à des mouches le nom d'un affés gros quadrupede. J'y ai dit qu'il y a un genre de mouches qui venge toutes les autres de leurs plus redoutables ennemis. Les araignées en attrapent des milliers au moyen de filets faits & tendus avec un art admirable: il y a des mouches moins adroites que les araignées, mais plus courageufes & moins adroites que les araignées, mais plus courageufes &

plus fortes, qui fondent fur elles, comme les oifeaux de rapine fondent fur les plus timides oifeaux. Le nom d'ichneumon a été donné à un quadrudepe de la groffeur d'un chat, qui fe trouve fur les bords du Nil. C'eft un des animaux que les Egyptiens avoient jugé digne de leur adoration, pour les fervices qu'il leur rendoit, foit en caffant les œuß du crocodile, foit en attaquant le crocodile luiméme, & en venant à bout, à ce qu'ils prétendoient, de lui ronger les inteflins. Enfin, dans l'endroit que je cite, j'ai ajoûté que les Naturalifles avoient auffi défigné par le même nom d'ichneumon, des mouches guerrières qui attaquent & tuent les araignées.

Ils en ont étendu la fignification à des mouches qui laissent les araignées en paix, & qui auroient plus de rapport avec l'ichneumon quadrupede, en supposant comme vrai, que celui-ci perce le ventre du crocodile; car ces dernières mouches qui font périt beaucoup d'autres inscêtes, soit sous la forme de chenille ou de ver, soit fous celle de cryfalide ou de nymphe, sçavent pour la plûpart percer le corps de l'inscête, & y introduire leurs œus. Les vers qui en éclosent, trouvent où ils sont nés, & ne trouveroient pas ailleurs, les aliments dont ils ont besoin.

Je n'ai affûrément nulle envie de renouveller la difpute

\* Teme III. que j'ai euë avec les Sçavants Journalifles de Trevoux \*,

\* Prifect pes in ce qu'a près avoir témoigné que le nom d'ichneumon

31. E jim.

\* Memòria

\* Tromon, bien voulu convenir depuis qu'il avoit été employé par

\* Jan. 1737 : les anciens Naturalifles \*; nans en même temps, ils ont

\* M'amiria

\* All amiria

\* All amiria

\* Od. 1734 : étenduë qu'il ne l'avoit cuë jusqu'alors, en comprenant

Gous les ichneumons, toutes les mouches à quatre ailes,

qui, sous la forme de ver, prennent leur accrossifement

dans

DES INSECTES. VIII. Mem. dans le corps des chenilles. Pour me justifier encore sur ce dernier article, je n'avois qu'à les prier de parcourir les notes que Lister a ajoûtées au texte de Goëdaert, & l'endroit de l'Histoire de Ray qui traite des guêpes, &c. Après y avoir vû que je ne m'étois servi de ce nom que dans le fens que lui ont donné les Naturalistes qui m'ont précédé, peut-être m'eussent-ils approuvé en ce que j'avois évitéde joindre au nom d'ichneumon celui de guêpe, aussi fouvent que l'ont fait les deux Auteurs que ie viens de citer, parce qu'entre les mouches qu'ils ont appellées guêpes ichneumons, il y en a qui n'ont nullement les caractéres des guêpes. Malgré l'éloignement que je puis avoir pour les discussions qui n'ont rien d'intéressant pour le public, & que j'ai affés témoigné, en confentant pendant près de quatre ans qu'on crût que j'avois tort fur un point par rapport auquel il m'étoit si aisé de démontrer que j'avois raison, je n'ai pu m'empêcher de rappeller la difpute dont il vient d'être parlé; elle a prouvé que les différentes fignifications du mot ichneumon n'avoient pas été affés déterminées; & il est effentiel qu'elles le soient par rapport à ce Mémoire & au suivant, si l'on ne veut pas que des mouches de genres très-différents soient souvent confonduës fous un même nom.

L'ordre que nous voulons établir, demande qu'on (çache qu'il y a des guépes proprement dites, des guépes ichneumons, & des mouches ichneumons qui ne font pas guépes. Les deux derniers Mémoires nous ont affés fait connoître les guépes proprement dites; nous ne laifferons ce nom qu'aux mouches qui, comme celles dont il y a été fait mention, ont une bouche allongée, au-deffus de laquelle font deux dents, & dont les fémelles & les mulets logent dans le bout de leur corps un aiguillon affés femblable à celui des abeilles, & qu'elles en font fortir 250 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE quand il leur plaît; & enfin, qui ont chacune de leurs aîles supérieures pliée en deux.

Les guépes qui font pour nous des guépes ichneu-• Pl. 3.6 fm. mons \*, different principalement des autres, parce qu'elles 10.8 pl. 36 n'ont point leurs alles fupérieures pliées en deux; elles ont d'ailleurs un aiguillon femblable à celui des guépes ordinaires.

\* Pl. 31. 5g. une longue queue \*; & les autres \* le logent dans une cou-1 & 8. liffe taillée pour le recevoir \*, dans leurs derniers anneaux. \* Pl. 30. 6g. 13 & 14. 6g. Nous ne devons pas oublier de faire mention encore

\*Fig. 17. et. d'une particularité commune aux mouches ichneumons & aux guêpes ichneumons, c'est que les unes & les autres agitent continuellement leurs antennes, elles leur font faire des vibrations fréquentes & peu interrompues; ce qui a déterminé Jungius, comme nous l'avons dit ailleurs, à appeller les premiéres des vibrantes. Il est ordinaire encore aux guêpes ichneumons, mais sur-tout aux ichneumons, de faire faire à leurs aîles, lors même qu'elles ne s'en servent pas pour voler, de petits mouvements trèsprompts, qui se succedent les uns aux autres sans interruption. Ce ne sera que dans le Mémoire suivant que nous traiterons des différences remarquables qui se trouvent entre les différentes especes de mouches ichneumons: dans celui-ci, nous commencerons par suivre des guêpes folitaires dans leurs opérations, après quoi nous ferons connoître quelques especes de guêpes ichneumons.

### DES INSECTES. VIII. Mem. 251

Parmi les guêpes solitaires, comme parmi les abeilles qui ne vivent pas en fociété, il y en a des especes qui déposent chacun de leurs œufs dans un trou cylindrique, Les unes creusent ces trous dans de la terre ordinaire. & les autres les creusent dans des fables gras. Il y en a qui choisiffent par préférence le mortier terreux qui sert à lier à la campagne les murs des jardins. Des vûes dont d'autres infectes étoient l'objet, m'avoient engagé à recouvrir d'un fable gras l'intérieur de quelques trous réservés dans un mur folidement bâti à chaux & à fable; j'en avois fait de grandes loges pour des formica-leo. J'avois eu aussi des raisons de revêtir le contour de ces niches du même sable. L'enduit que j'avois appliqué tant autour du trou que dans la partie de sa voute la plus proche du dehors, plut à une espece de nos guépes solitaires: pendant plusieurs années de fuite, elles s'y font renduës en grand nombre, elles y ont percé une très-grande quantité de trous, de forte que i'ai eu toute la facilité que je pouvois desirer pour observer seurs façons d'agir, qui méritent d'autant plus d'être détaillées, qu'elles sont propres à nous mettre au fait de celles de plusieurs autres especes de ces sortes de mouches.

Colles 4 dont je vais donner l'histoire, sont un peu plus \* Pt. 26. se, petites que les mulets des guépes qui construisent leurs 2 guépiers sous terre. Le filet par lequel leur corcelct est joint au corps, est plus long & plus visible; leur corps moins applati, tient plus de la figure d'un grain de chapelet un peu oblong. Le noir est leur couleur dominante. Le contour posserier de chacun de leurs anneaux, est pourant borde de jaune; les bouts de leurs jambes sont aussi de cette derniète couleur. C'est vers la sin de May que ces guépes se mettent à l'ouvrage, & on en peut voir d'occupées à travailler pendant tout le mois de Juin. Quoique leur 11 il

vrai objet ne foit que de creufer dans le fable un trou profond de quelques pouces, & dont le diametre furpaffe peu celui de leur corps, on leur en croiroit un autre, car pour parvenir à faire ce trou, elles conftruifent en-dehors

• Pl. 26. fig. un tuyau creux \*, qui a pour bafe le contour de l'entrée

1. 16. 6. du trou, & qui, après avoir fuivi une direction perpendiculaire au plan où est cette ouverture, se contourne en embas.

Ce tuyau s'allonge à mesure que le trou devient plus prosond; il est fait du sable qui en a été tiré: il semble un ouvrage de consequence, il paroit travaillé avec art, il est comme fait en filigrame grossier, ou en espece de guillochis. Il est formé par de gros filets grainés, tortueux qui ne se touchent pas par-tout; les vuides qu'ils laissent entr'eux, font paroitre le tuyau construit avec art. Chaque tuyau n'est pourtant pas sait pour durer; nous verrons bien-tôt qu'il ne servira de rien au ver à qui la guépe travaille à faire un logement; il n'est qu'une sorte d'échaffaudage au moyen duquel les manœuvres de celle-ci sont plus promptes & plus s'ures.

Quoique je connusse les deux dents de ces mouches pour de fort bons instruments, & capables d'entamer des corps très-durs, l'ouvrage qu'elles avoient à faire me paroisse rude pour elles. Le sable contre lequel elles avoient à agir, ne le cédoit guéres en dureté à de la pierre commune, au moins les ongles attaquoient avec peu de succès sa couche extérieure, qui étoit plus desséchée que le restle par les rayons du Soleil. Mais étant parvenu à observer pluseurs de ces ouvrières dans un moment où p'avois envie de les saisse, dans celus où elles commençoient à ouvrir un trou, elles m'apprirent qu'elles n'avoient pas besoin de mettre leurs dents à une suffi forte ferreuve que je l'avois cru; qu'au moyen d'un expédient

DES INSECTES. VIII. Mem. 253

très-fimple, & auquel cependant je n'avois pas penfé, éllés fçavoient rendre la fouille du fable facile. La guépe commence par ramollir celui qu'elle veut enlever, elle le mouille, en crachant deffus, pour ainfi dire. La bouche verfe une ou deux gouttes d'eau qui font bûës promptement par le fable fur qui elles tombent; dans l'inflant il devient une pâte molle pour les dents qui le ratiffent, elles le détachent fans peine. Les deux jambes de la première paire fe préfentent auffi-tôt pour réunir dans une petite maffe & pêtrir un peu celui qui a été détaché; elles en forment une petite pelotte groffe environ comme un

grain de groseille.

C'est avec la premiére pelotte que la guêpe a détachée, qu'elle jette les fondements du tuyau de fable qu'elle s'est proposé de construire en-dehors du trou qu'elle veut creuser. Le sable qu'elle doit tirer pour faire celui-ci, lui fournira toute la matiére qui sera employée à bâtir l'autre. Le trou n'est pas encore formé, mais elle s'est déterminée pour l'enceinte qu'elle lui veut donner; & c'est sur une portion de cette enceinte qu'elle porte sa première pelotte de fable ou plûtôt de mortier. La elle la façonne, les dents & les jambes viennent aisément à bout de la contourner, de l'applatir & de lui faire prendre plus de hauteur qu'elle n'en avoit. Cela est fait en un instant. Dans celui qui fuit, la guêpe se remet à détacher du sable, & se charge d'une autre pelotte de mortier. Bien-tôt elle parvient à avoir tiré affés de fable pour rendre l'entrée du trou sensible, & pour avoir fait la base du tuyau \*.

Mais l'ouvrage ne peut aller vîte, qu'autant que la guêpe 1. x. eft en état d'humecher le fable. La quantité de la liqueur nécessaire qu'elle peut avoir mise en provision dans son corps, ne s'auroit être grande, vû la capacité du lieu où elle est contenue: aussi efficielle bien-tôt épuisée, elle l'est

Li iij

au bout de deux ou trois minutes. J'ai lieu de le croire ainsi, parce qu'après chaque intervalle d'une aussi petite durée, je voyois la mouche s'envoler. Je ne scais si elle alloit tout simplement se charger de l'eau de quelque ruisseau, ou si elle alloit tirer de quelque plante ou de quelque fruit une eau plus gluante; ce que je sçais mieux, c'est qu'elle tardoit très-peu à revenir à son attelier, & à y travailler avec une nouvelle ardeur & un nouveau fuccès, J'en ai observé une qui, dans une heure ou environ, parvint à donner au trou une profondeur égale à la longueur de son corps, & qui éleva sur son bord un tuyau aussi haut que le trou étoit profond.

Son activité continua à être la même, & peut-être devint plus grande par la fuite. Je commençai à la voir à l'ouvrage à dix heures du matin; après l'avoir confidérée jusqu'à onze heures, je me trouvai affés instruit de ses manœuvres; je la quittai, mais je retournai à une heure après midi pour voir ce qu'elle avoit fait pendant mon abience. Le tuyau étoit alors élevé de deux pouces, & elle continuoit

encore à approfondir le trou qui étoit au-dessous.

La même guêpe fait successivement plusieurs trous. II ne m'a pas paru qu'elle eût de régle fixe par rapport à la profondeur qu'elle leur donne. J'en ai trouvé dont le fond. étoit à plus de quatre pouces de l'ouverture, & dans d'autres le fond n'en étoit distant que de deux ou trois pouces. Elles ne donnent pas aussi la même longueur à chacun des tuvaux qu'elles bâtiffent en-dehors de chaque trou, elles en varient même la courbâre. Sur tel trou on voit un tuyau qui est deux ou trois fois plus long que celui d'un autre : ce n'est pas toûjours parce que le trou a été creusé peu avant, que le tuyau est court, & ce n'est pas que la guêpe n'eût eu à fa disposition plus de mortier qu'il n'en eut fallu pour le rendre égal aux plus longs. DES INSECTES. VIII. Mem. 25

J'ai observé une guêpe qui s'étoit contentée de donner au tuvau un peu plus d'un pouce de longueur, & qui ne lui en vouloit pas davantage, quoiqu'elle cût pu aifément le prolonger. Ce qui me prouva qu'elle le pouvoit, c'est que de temps en temps je la voyois arriver de l'intérieur du trou, à l'ouverture du tuyau, chargée d'une petite pelotte de mortier, elle avançoit seulement sa tête pardelà le bord, & jettoit auffi-tôt sa pelotte, qui tomboit à terre; cela fait, elle retournoit dans le trou, elle alloit continuer de le fouiller, & revenoit bien-tôt chargée d'une autre pelotte qu'elle jettoit en-dehors, comme elle y avoit jetté la premiére. Aussi ai-je observé souvent une quantité confidérable de décombres \* au pied de certains tuyaux \* Pl. 26. fig. qui s'élevoient au-desfus des trous percés dans un fable 1. d. dont la couche supérieure étoit horizontale. Là, il y avoit une espece de tablette qui recevoit les pelottes qui seroient tombées à terre, si elles eussent été jettées hors des tuyaux \* \* n. appliqués contre un mur ordinaire. Une guêpe dont j'ai parlé ci-devant, celle que je ne cessai d'observer pendant une heure, & qui en trois heures avoit donné plus de deux pouces de longueur au tuyau, ne lui en voulut pas davantage: je la vis ensuite jetter en-dehors les pelottes de mortier qu'elle apportoit jusqu'à son ouverture.

La fin pour laquelle le trou eft percé dans un maffif de fable, ne fçauroit paroître équivoque. Il eft affes clair, ex on n'a pas befoin d'attendre que la fuite des opérations de la guépe l'apprenne, que ce trou eft defliné à recevoir un ceuf, éx à loger le ver qui en doit éclorre. Mais on ne voit pas de même à quelle fin la mouche bâtit le tuyau de fable, dont la confiruction femble demander beaucoup plus d'art, que la façon de percer un trou. En continuant de fuivre une guépe jusqu'à ce que fon ouvrage foit complet, on reconnoitra au moins un des ufages auxquels le

tuyau lui est nécessaire. On verra qu'il n'est précisément pour elle que ce qu'un tas de moëllons bien arrangés est pour des maçons qui bâtissent un mur. Tout le trou qu'elle a creufé ne doit pas servir de logement au ver qui doit naître dedans, une portion de ce trou lui en donnera un suffisamment spacieux; il a cependant été nécessaire qu'il fût fouillé jusqu'à une certaine profondeur, afin que le ver ne se trouvât pas exposé à une chaleur trop grande lorsque les rayons du Soleil tomberoient sur lá couche extérieure du fable. Le ver ne doit habiter que le fond du trou; la guêpe sçait la grandeur de la capacité qu'elle doit faisser vuide, & elle la conserve, mais elle bouche tout le reste, elle fait rentrer dans la partie supérieure du trou le fable qu'elle en a ôté. C'est pour avoir ce sable sous sa main, pour ainsi dire, qu'elle a formé un tuyau de celui qu'elle ôtoit; car elle va par la fuite ronger le bout de ce tuyau après l'avoir mouillé : elle se charge d'une petite pelotte de mortier qu'elle porte dans le trou; avec des pelottes de mortier qu'elle va prendre les unes après les autres, & qu'elle ne manque pas de porter dans le trou, elle le rebouche, & il devient aussi exactement fermé qu'il l'étoit avant qu'elle eût commencé à l'ouvrir.

La guépe employe ainsi peu-à-peu la plus grande partie du fable qu'elle avoit mis en tuyau. Il y a tel tuyau qu'elle réduit à n'avoir pas une ligne, & d'autres une demi-ligne de hauteur. Mais on demandera pourquoi elle se donne la peine de former ainsi un tuyau, s'il n'eût pas suffi de laisser ce fable ammoncelé près du bord du trou! Quand on l'a vû occupée à faire ce tuyau, c'est un travail qui paroit n'être rien pour elle: elle n'a guéres plus de peine à atacher au bout du tuyau commencé sa petite masse de mortier, qu'à la jetter dehors; il lui est plus facile de dissource qu'à la jetter dehors; il lui est plus facile de dissource petites masses en tuyau, qu'il ne lui seroit de les arranger

DES INSECTES. VIII. Mem.

en tas fur un mur vertical \*, tels que sont eeux d'où \* Pt.26.fg, partent la plûpart des tuyaux \* D'ailleurs, lorsqu'elle \* 1-8mm b. veut prendre du sable pour le reporter dans le trou, il lui \* an. est plus aisé de le détacher & de s'en charger, qu'il ne le seroit s'il se trouvoit en masse, même autour de son entrée, comme il pourroit s'y trouver lorsque le trou est percé dans une espece de tablette horizontale \*. \* \* a b b a.

J'en ai vû quelques-unes qui n'ayant pas construit des tuyaux d'une longueur suffisante, étoient bligées d'aller prendre du sable dans les décombres qu'elles avoient jettées

hors du trou.

Ce tuyau a peut-être encore d'autres ufages. Pendant que la guépe eft en courfe, quelque mouche ichneumon pourroit aller dépofer elle-même dans le nid un œuf fatal a celui de la guépe : ces fortes de mouches font continuellement à l'aftit de pareilles occafions. L'ichneumon ne s'aventure pas fi volontiers à s'introduire dans le trou, quand pour y arriver il lui faut faire un plus long chemin, paffer par un tuyau qui ne lui permet pas de voir fi la guépe est ablente. J'en ai pourtant observé un quelquefois dont le corps est d'un rouge cuivré & doré, qui, après avoir beat-eoup hésité, tourné & retourné autour de l'ouverture du tuyau, entroit dedans; mais j'ai vià aussi quelquefois qu'il avoit mal pris son temps: la guépe venoit au-devant de l'ichneumon qui la croyoit absente, & il ne refloit à celuici que de prendre promptement la fuite.

Lorfqu'une de nos guêpes a muré un des trous, une des cellules de fable à laquelle elle a confié un œuf, elle de apparenment tranquille fur le fort du ver qui en doit fortir; elle sçait qu'elle a pourvû à tout ce qui lui est nécessaire, que rien ne lui manquera. Si pour lui porter la becquée, il falloit r'ouvrir plusieurs fois chaque jour sa cel-lule, ce seroit un travail auquel elle ne seauroit sussirire. Les

Tome VI.

précautions qu'elle prend pour le nourrir, doivent donc être les mêmes que celles auxquelles ont recours en pareil cas plusieurs especes d'abeilles solitaires que les Mémoires précédents ont fait connoître. Elle renferme avec l'œuf la provision d'aliments qui suffira pour faire croître le ver julqu'à ce qu'il soit en état de se transformer. Mais quelle est la forte d'aliments dont elle lui fait une provision! Je ne pouvois manquer d'être curieux de le sçavoir, & il m'étoit bien aifede m'en instruire: il n'y avoit qu'à dégrader les couches de fable où l'avois vû creufer & enfuite fceller des trous. Pour déranger le moins qu'il seroit possible, la forme de ceux dont je mettrois l'intérieur à découvert, j'avois recours à l'expédient dont j'avois vû ces mêmes guêpes se servir; je mouillois le sable: il m'étoit aisé alors d'en emporter avec un couteau des tranches aussi minces que je les voulois; & lorsque quelqu'une commençoit à me laisser voir un peu dans l'intérieur d'un trou, je parvenois sans peine à ouvrir l'espece de tuvau de sable dans toute sa longueur, sans rien déplacer de ce qui étoit dans la capacité.

\* Ces trous méritoient d'être ouverts avec les précautions dont je viens de parler. La cavité qui y avoit été réservée, n'avoit qu'environ sept à huit lignes de longueur; elle étoit entiérement & finguliérement remplie dans ceux dont la partie supérieure n'étoit bouchée que depuis un ou deux jours. Toute cette cavité étoit occupée par des anneaux Pl. 26. fig. verds mis les uns au-dessus des autres \*. Dans quelquesunes la file étoit de douze anneaux, & dans d'autres seulement de huit à dix. Chaque anneau n'étoit pas de l'espece des nôtres, il étoit animé & vivant; il étoit formé par un ver roulé, & appliqué exactement par le côté du dos, contre les parois du trou. Ces vers ainsi posés par lits, les uns au-dessus des autres, & même pressés les uns contre

7. ab.

DES INSECTES. VIII. Mem. 259 les autres, quoique pleins de vie, n'avoient pas la liberté de se mouvoir.

Mais pourquoi ces vers étoient-ils ainsi arrangés en pile. pourquoi même étoient-ils là! Il est aisé de le deviner. mais on ne sçauroit assés l'admirer. Nous l'avons déja dit, & nous perliftons à l'affûrer, notre guépe ne laisse qu'un ceuf dans chaque trou, dans chaque nid: de cet œuf doit fortir un ver carnacier, mais qui ne s'accommoderoit pas comme le font tant d'autres vers, de chairs corrompues: il n'y a que des animaux, & certains animaux vivants, qui foient de son goût : sa mere lui en fait la provision qui lui fera nécessaire pour fournir à son accroissement complet. Elle remplit la petite caverne dans laquelle il va naître, d'animaux qu'il n'aura qu'à dévorer les uns après les autres: quoique leur grandeur surpasse prodigieusement celle qu'il aura au moment de sa naissance, il mangera à son aise celui qu'il se trouvera le plus à portée d'attaquer, sans avoir rien à en craindre, ni même d'être incommodé par ses mouvements, & ainsi des autres, parce que la guêpe les a tous posés & affujettis de façon qu'ils ne sçauroient se mouvoir.

Au refle, l'espece de guêpes que nous considérons, n'est pas la seule qui pourvoye d'une façon si singuiére à la substifiance de fes petits. Nous verons bien-tôt que d'autres especes de guêpes proprement dites, & de guêpes ichneumons, remplissent le nid de chaeun de leurs vers d'une forte de petit gibier qui s'y conserve jusqu'à ce qu'il soit mangé. C'est même une merveille, dont le fond n'a pas été inconnu aux Naturalistes anciens & modernes; mais elle est accompagnée de particularités remarquables qu'on ne s'est pas arrêté peut-être à observer, ou au moins à détailler. Nous allons y suppléer en racontant ce que les guépes qu'i les premières nous ont donné occasion de parler de ce fait, nous ont permis de voir; après quoi nous

260 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE n'aurons qu'à dire en quoi les façons d'agir des autres different des leurs.

• Pl. 26. fig. Les vers \* que je trouvai arrangés par lits dans les différents trous que j'ouvris, étoient tous de la même efecce: ils avoient tout-à-lait l'air de clientilles, à cela près qu'ils étoient entiérement dépourvûs de jambes. Leur peau étoit opaque; le verd étoit fa feule couleur, mais il y en avoit de deux nuances qui formoient le long du corps, des rayes dont les unes étoient plus claires, & les autres plus foncées. Des poils blanes & affés courst étoient diffribués en grand nombre fur tout leur corps. Leur tête étoit brune, écailleufe & affés femblable à celle des chemiltes les plus communes.

Le nid le mieux fourni de ces vers, en avoit douze;
mais d'auters en avoient moins, & d'autant moins qu'ils
étoient fermés depuis plus long temps. Dans les nids qui
etoient affés vieux il ne refloit plus de vers verds; on n'y
Fig. 3,4 & en trouvoit qu'un de la forme ordinaire à eeux des guépes \*,

& d'une couleur jaune telle que celle de l'ambre: il avoit
acquis tout le volume qu'il devoit prendre; aufit étoi-il

venu à bout de manger tous les vers verds que sa mere avoit logés avec lui.

Mais lorsque la cellule étoit toute pleine de vers verds; on n'y trouvoit point encore le ver jaune, ou il étoit fi

petit qu'il échappoit presque aux yeux.

Enfin, sclon qu'il refloit plus ou moins de vers verds dans la cellule, le ver jaune étoit plus petit ou plus grand. Il naît fur le fond du trou, & il commence par percer le côté ou le ventre du ver verd dont il est le plus proche; peu-à-peu il le mange, & quand il n'en reste plus que la peau & la tête écailleuse, ce qui le réduit presque à rien, le ver jaune tire ces débris, les fait descendre sur le son de la cellule, & va traiter le second ver comme il a fait le

premier. C'est ainsi qu'il les mange les uns après les autres. Le ver jaune succe le ver verd avec une grande avidité, il y est si acharné qu'il m'a souvent fallu user de

quelque force pour lui faire quitter prise.

Tout ce que le ver de guêpe a à faire dans son nid jusqu'à ce que le temps de sa métamorphose approche, c'est de manger; j'ai voulu me mettre à portée de voir dans quel temps il mangeoit, l'ordre dans lequel il confumoit sa provision de petits animaux, & enfin, ce qu'il lui refleroit à faire quand il auroit tout mangé. J'en logeai un dans un tuyau transparent d'un côté dans toute sa longueur; avec du sable de même qualité que celui du nid où le ver étoit né, je formai fur un carreau de verre un tuyau de diametre convenable, & qui ne différoit de celui que le ver avoit habité, qu'en ce qu'il n'avoit pas autant de rondeur, & qu'il n'étoit pas entiérement de fable, un de ses côtés étoit plat & de verre. Le ver que je fis descendre jusqu'au fond de ce tuyau, étoit trèsjeune; à peine avoit-il la groffeur d'une tête d'épingle ordinaire. Mon intention n'étoit pas qu'il fût obligé de jeûner plûtôt qu'il ne le voudroit; il n'avoit pas été mieux pourvû d'aliments par sa mere, qu'il le fut par moi : j'introduisis dans son tuyau douze vers verds en en vie & bien conditionnés, car je remplaçai ceux que j'avois un peu maltraités, en les tirant de fon trou, par d'autres dodus & fains, que d'autres trous me fournirent : ie les arrangeai par couches, comme ils devoient être, les uns au-dessus des autres : je p'y trouvai aucune difficulté; chaque ver se roula de lui-même en anneau, soit que cette position lui fat naturelle, soit que ce fût un pli qu'il eût pris pendant le féjour qu'il avoit fait dans le premier tuyau. Enfin, mon ver de guêpe se trouva très-bien de sa nouvelle habitation: il avoit commencé à l'occuper le 8

de Juin, & le 20 du même mois il étoit parvenu à fon dernier terme d'accroiffement. Dès le matin de ce dernier jour, je vis qu'il avoit tapiffé de foye fon logement: la tenture qui étoit appliquée fur le verre, étoit mince, & n'empêchoit pas d'appercevoir le corps du ver; il sétoit fait une coque plus folide par-tout ailleurs, c'est-à-dire, à l'un & à l'autre bout, & par-tout où elle étoit appliquée contre les parois de fable plus gravelurés que celles de verre, & dont l'attouchement étoit plus à craindre pour la peau délicate qui le devoit couvrir dans la suite, lorsqu'il feroit nymplie.

En mettant douze vers à fa disposition, je l'avois traité avec prodigalité. La provision que les meres donnent, n'excede jamais ce nombre, & apparemment qu'il en avoit déja mangé quelques-uns, lorsque je le tirai de son nid: des douze vers il n'en laissa pourtant qu'un, encore ne sçais-je s'il ne l'entamma pas. Je trouvai ce ver verd en-dehors de la coque, qui avoit l'air un peu sfasque. Les onze autres vers furent done mangés en onze jours. Ains le ver de guèpe consume environ un ver verd par jour, en supposition que que fant que sa faim demande qu'il prenne chaque jour une

égale quantité de nourriture.

Je loge ins un tuyau partie verre & partie fable, un autre ver de guépe qui étoit déja gros : c'est celui même qui est dessiné dans la pl. 26, sig. 3. Je crus que c'étoit le bien fournir d'aliments que de lui donner trois vers verds; il en vint à bout en trois jours; mais aussi se trouvat-til alors dans l'état où ils n'ont plus besoin de manger; dès le troisséme jour il travailla à se filer une coque.

La mere guépe fçait donc exactement jufqu'où doivent aller les befoins de chacun de fes vers, loriqu'elle ne leur donne à chacun au plus que douze vers verds; & loriqu'elle en donne moins à quelques-uns, elle les donne

apparemment plus gros, & elle juge de la compenfation que le plus grand volume fait avec le plus grand nombre, Elle femble fçavoir plus que tout cela, quand elle fe détermine à aller conflamment à la chaffe d'une feule espece de vers; car les guépes dont je parle, ont construit des nids chés moi pendant plus de dix à douze années consfecutives, & il n'y a eu aucune de ces années où je n'aye ouvert plufieurs trous nouvellement bouchés, dans lefquels j'ai trouvé des yers, & toûjours de la même espece.

Mais cc qui n'est pas moins à remarquer, c'est que les vers verds y font tous à peu-près de même âge; le peu de différence qu'il y a dans la grandeur de ceux de différents trous, semble le prouver. La guêpe ne juge donc pas se devoir charger de ceux qui sont encore trop jeunes. J'ose en deviner une raison, & peut-être est-ce la vraye. Ce qui détermine son choix, n'est pas qu'elle multiplicroit scs voyages en portant au nid de plus petits vers, elle a bien autrement à multiplier ses courses dans la campagne pour parvenir à trouver des vers précisément de la grosseur dont elle les veut: elle les choifit dans un âge où ils peuvent foûtenir un plus long jeûne fans périr, dans un âge où ils n'ont plus à croître. Si les vers qui doivent rester dans une cellule pendant quinze jours, y périffoient dès le lendemain ou au bout de peu de jours, elle deviendroit bien-tôt un vrai cloaque dans lequel le ver chéri seroit étouffé, & où du moins il n'auroit plus que des corps pourris pour sc nourrir; au lieu que sa vie des vers verds peut être prolongée jusqu'au temps où ils doivent être mangés. J'ai ouvert des nids dans lesquels il ne restoit plus qu'un ou deux de ces vers, ils y étoient encore pleins de vie, ils ne paroissoient pas même y avoir dépéri malgré

leur long jeune, ce qui n'est pas surprenant, s'ils étoient

près du temps de leur métamorphofe.

La manière dont la guépe les entaffe, a un avantage dont nous avons déja parié, ils se laissent manger sans se remuer, & sansle pouvoir faire. Il importe encore au ver de la guépe, pour une autre raison, qu'ils soient à l'étroit, qu'ils remplissent bien la cavité du trou, par-là le ver vorace est forcé d'user avec economie de sa provision d'aliments. S'il pouvoit aller librement jusques aux insectes les plus éloignés du sond du trou, peut-ètre que par gourmandise ou par friandise il les entammeroit tous les uns après les autres, avant que d'avoir sini d'en manger un seul en entier; il se mettroit bien-tôt dans le cas de n'avoir plus pour se nourir que des vers morts & corrompus.

Si la disposition que les vers verds ont à se rouler en anneau, donne de la facilité à la guépe pour les bien arranger dans une cellule, il en naît un inconvénient auquel elle sçait remédier. Le tuyau par lequel elle arrive au trou creuse dans le fable, de le trou même, n'ont guéres plus de diametre que le corps de la mouche: comment peutelle donc entrer dans le tuyau, le parcourir en tenant un ver roulé, foit entre se dents, soit entre ses iambes!

"J'ai été attentif à observer de ces guépes dans le temps qu'elles se rendoient à des trous à qui il ne manquoit rien du côté de la profondeur. Chacune y arrivoit chargée d'une proye semblable & dont le poids étoit peu inférieur au sien : elle tenoit la tête d'un ver verd entre se dents; & ses jambes étoient occupées à obliger ce ver à restre étendu tout le long de son corcelet & de son ventre. Ains malgré l'inclination qu'il à le rouler, elle le forçoit d'être allongé. Le ver appliqué & affujetti de la forte contre le corps de la mouche, augmentoit peu le volume de celle-ci; elle enssion le tuyau avec autant de facilité que lorsqu'elle y entroit à vuide. On imagine asses par pour pour du trou, elle n'avoit qu'à laisser le ver en liberté, pour qu'il

qu'il s'y contournât en anneau : il ne reftoit à la mouche qu'à le presser pour l'approcher assés près du fond de la cellule, s'il étoit le premier qui y eût été porté, ou, si d'autres vers y étoient déja arrangés, qu'à l'obliger à s'appliquer fur le dernier. Là, ces vers plus pacifiques que des agneaux, qui n'ont besoin de prendre aucune nourriture, & qui naturellement pafferoient peut-être un certain nombre de jours dans un parfait repos; là, dis-je, ils se trouvent bien, & attendent apparemment, fans le prévoir, le moment où ils doivent être mangés. Au reste la guêpe qui les a apportés, a évité autant qu'il étoit en elle de leur faire du mal. Je ne sçais pourtant si ceux dont j'ai pu disposer, n'avoient pas été privés trop tôt de nourriture, ou s'ils n'avoient point fouffert dans le trou; j'ai lieu de foupconner l'un ou l'autre: pluficurs de ceux que j'ai fauvés des dents du ver carnacier, ont été mis dans des poudriers bien fermés; ils n'y ont pourtant pas satisfait la curiosité que j'avois de connoître l'insecte en lequel ils se transforment : je suis incertain s'il est une mouche ou un scarabé; tous ont péri sans subir aucune transformation.

La coque que se file le ver de guépe, est d'un tissuré cordinairement adhérente au slabe, & de couleur brune: est est un logament où il doit rester dix à onze mois, tant sous sa première forme, que sous celle de nymphe. Je crois qu'ils ne prennent cette derniére qu'à la sin de l'Hiver, car vers la fin d'Août, j'ai trouvé dans chaque cellule que j'ai ouverte, le ver qui avoit encore une belle couleur jaune; & ceux que j'ai tenus chés moi dans des tuyaux factices & dans des poudriers, n'étoient pas encore changés en nymphes le 2 3 de Décembre. Ce n'est que vers la fin de Mai, que la mouche se tire de son dernier sourreau, & qu'elle fait usage de se dents pour ouvrir sa cellule; j'en ai và alors qui, après avoir percé le sable, présencient le

Tome VI.

### 266 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE bout de leur tête à un trou encore trop petit pour la laisser

passer, & que les dents travailloient à aggrandir.

D'autres guêpes de différentes especes, mais qu'il ne m'a pas été permis de suivre dans tous leurs âges & dans toutes leurs opérations, comme il me l'a été par rapport aux précédentes, font aussi à chacun de leurs petits une provision d'insectes qu'elles renferment dans le trou où il doit naître. Mais comme différentes especes de chenilles se nourrissent de différentes seuilles de plantes & d'arbres, que les unes se laisseroient mourir de faim, si on ne leur offroit que des feuilles que les autres rongent avec le plus d'avidité, peut-être aussi que les vers des guêpes de différentes especes, ont des goûts déterminés pour certaines fortes de gibier. E'tant, avant la mi-Mai, proche ce mur du parc de Bercy, dont j'ai déja parlé à l'occasion d'une espece d'abeilles, je vis une guêpe plus groffe que celles dont il a été question ci-devant, qui entra dans un trou qu'elle avoit creufé dans la terre qui rempliffoit les entredeux de quelques pierres: j'emportai peu-à-peu des grains de cette terre, & je parvins à mettre à découvert une cavité dans laquelle je trouvai plus de trente chenilles toutes en vie & de même espece; elles étoient vertes, plus petites que les vers verds dont il a tant été fait mention, & fans doute. destinées à nourrir un seul & unique ver de guêpe. Ces chenilles avoient leize jambes dont les intermédiaires finissoient par une couronne complette de crochets. Une teinte rougeâtre étoit étendue fur le bord des anneaux de quelquesunes, & d'autres avoient pris par tout une couleur vineuse ou plus rouge. Je les foupçonnai être des chenilles du rosier, je leur offris des feuilles de cet arbuste, je leur donnai aussi des feuilles d'orme & de celles de laituë, mais elles ne mangérent ni des unes ni des autres, qui, peutêtre, n'étoient pas de celles qu'elles aimoient. D'ailleurs.

INSECTES. VIII. Mem. i'eus lieu de croire que ces chenilles qui paroiffoient trèsfaines lorsque je les pris, avoient été blessées en route par des grains d'une terre très-dure qu'on avoit mis avec elles

dans le même poudrier.

Des guêpes de la groffeur de celles qui donnent des vers verds à leurs petits, mais fur le corps desquelles le jaune domine dayantage, pour nourrir les leurs ne vont ni à la chaffe des vers, ni à celle des chenilles. Elles jugent apparemment qu'un gibier d'un tout autre genre est plus au goût de leurs vers : c'est d'araignées qu'elles les pourvoyent. Dans tel trou de ces guêpes j'en ai trouvé sept à huit, & dans d'autres deux seulement, & cela, selon que le ver qui l'habitoit étoit plus jeune ou plus vieux. Dans un trou où je ne trouvai que deux araignées de reste, étoit logé un ver \* plus long, par rapport à sa grosseur, que ne . Pl. 26, fr. le sont ceux des guêpes ordinaires; ses anneaux étoient 11. plus pliffés, plus entaillés; fa tête, faite comme celle des autres vers de guêpes, avoit deux dents plus fenfibles en ce qu'elles étoient un peu plus grandes, & fur-tout parce qu'elles étoient plus brunes. Les deux araignées qui lui restoient, étoient d'une espece \* à longues jambes; le fond \* Fig. 12. de la couleur de leur corps étoit un beau jaune fouetté de noir, fur lequel se trouvoit une raye brune qui alloit de la partie antérieure du corps au derriére. Au reste, plusieurs especes de guêpes qui ont été observées par des Naturalistes, & entr'autres par le célébre Vallisnicri, ne donnent à leurs vers pour toute nourriture, que des araignées, & en donnent d'une espece différente de celle que nous venons de décrire. Il est donc très-probable que chaque espece de guêpes choisit constamment pour la nourriture de ses petits, des inscêtes d'un certain genre, c'est-à-dire, que les guêpes qui donnent aux leurs des vers, ne leur donnent jamais des chenilles ou des

araignées; & que reciproquement celles qui nourrissent les leurs de chenilles, & celles qui les nourrissent d'araignées, ne les nourriffent jamais de vers. Non feulement il est probable que les guêpes d'une même espece choisissent constamment pour cette sin des insectes d'un certain genre. il y a de plus beaucoup d'apparence qu'elles se fixent à ceux d'une certaine espece, ou au moins d'un petit nombre d'especes du même genre, comme les chenilles sont déterminées à ne manger que certaines especes de feuilles. Ce qui est certain, au moins, c'est que le même ver a sa provision faite d'une même sorte d'insectes; non seulement on ne trouve point dans fon trou des chenilles, des araignées & des vers mêlés ensemble, dans celui où il y a des vers, dans celui où il y a des araignées, & dans celui où il y a des chenilles, il n'y en a ordinairement des unes

& des autres, que d'une seule espece.

C'est aussi de leur chasse que les especes de guêpes ichneumons, au moins celles que je connois, nourrissent leurs petits: elles portent dans le nid où chaeun d'eux doit \* Pl. 26. fig. croître, des insectes entiers & même vivants. M. du Hamel eut occasion d'en observer d'une espece \* à Nainvilliers, qui ne m'ont paru différer des guêpes des especes précédentes qu'en ce qu'elles ne tiennent pas leurs aîles supérieures pliées. Le filet qui joint leur corps au corcelet, est court, mais cependant d'une longueur sensible. Chacun de leurs anneaux est jaune par-dessus, & a une étroite bande noire à l'un & à l'autre de ses bords, à l'antérieur & au postérieur, mais le dessous du ventre est d'un noir luisant; le corcelet & la tête font de cette derniére couleur. Les antennes sont jaunes à leur, origine, & plus des deux tiers de leur longueur font noirs: c'est au contraire à leur origine, jusque vers la moitié de leur longueur, que les jambes sont noires, excepté aux articulations, qui, comme la moitié restante, sont jaunes.

Des guêpes ichneumons de cette espece avoient choisi la terre d'une serre de Nainvilliers, pour y creuser des trous voisins les uns des autres. M. du Hamel m'apprit qu'il avoit remarqué de ces guêpes qui entroient dans des trous d'où elles avoient cessé de tirer de la terre, & qui toûjours y entroient chargées d'une mouche à deux aîles. On devoit croire que ce n'étoit pas pour elles-mêmes qu'elles portoient sous terre ce que seur chasse seur avoit produit. Je le priai de vouloir bien chercher le ver qui devoit être au fond de chaque trou: il ne manqua pas de l'y trouver: il y en trouva de déja grands \*, de prêts à se métamor- \* Pl. 26. fg. phofer: ils étoient environnés de débris de mouches, d'ai- 13 & 14. les, de têtes, de jambes, fortes d'offements trop durs pour les dents du ver. Mais lorsque celui-ci se construit une coque \*, il met ces débris à profit, il les employe pour la \* Fig. 15. rendre plus folide: ce n'est qu'avec des aîles, des têtes & des jambes de mouches, liées ensemble par des fils de sove. qu'il en compose l'enveloppe extérieure qui reste toûjours très-raboteuse; il lui suffit de rendre lisses & unies les parois intérieures de son logement.

Il a femblé à M. du Hamel que les meres guépes dont nous parlons, nourrifloient leurs petits au jour la journée, qu'elles ne leur faifoient point, comme nous l'avons vû pratiquer à celles de plusieurs autres especes, une provision nour tout le temps où ils doivent croître sous la forme de

ver.

Ces mêmes enduits\* de fable gras que j'avois donnés \* Egure r. à ci-devant, dépaéééme leurs œus pendant pluseurs années de fuite, plôrent aufit une année à quelques guépes richneumons de couleur brune, à corps plus allongé que celui des guépes ordinaires, & qui a un long étranglement, par le bout duquel îl fe joint au corcelet. J'en surpris deux à L1 iij

la fois pendant qu'elles creusoient le sable en deux endroits différents; chacune restoit peu dans le trou qu'elle vouloit rendre plus profond, elle en sortoit en tenant entre ses dents une petite maffe de fable, qu'elle alloit jetter à une. distance de quelques pas seulement. La pratique de cellesci, n'est pas d'élever sur le bord du trou un tuyau fait du fable qui a été détaché. Chacune, après avoir travaillé pendant plusieurs jours à creuser, boucha l'entrée & partie de fon trou avec un fable d'une couleur différente de celui qui en avoit été tiré, ce dernier étoit verdâtre, & l'autre étoit. gris. Ce fut vers la fin de Mai que je les vis pour la premiére fois se mettre à l'ouvrage, & le 7 Juin je me déterminai à ouvrir un des trous qui avoient été bouchés; il l'étoit dans une longueur d'un pouce ou environ, au bout de laquelle il se divisoit en pluseurs branches, dont je parvins à mettre quatre à découvert. Chaque branche étoit une espece de cul-de-fac où un ver de la guêpe ichneumon se trouvoit logé; c'étoit un magafin bien pourvû de victuailles. Celles qui y avoient été mises, étoient des araignées mortes pour la plûpart, mais encore fraîches & entiéres. A peine avoientelles la moitié de la grandeur à laquelle elles auroient dû parvenir. Ces araignées étoient d'une des cspeces qui renferment leurs œufs dans une belle & groffe coque de foye, & qui font des toiles à rayons dirigés vers un centre, &, ee qui les caractérise davantage, qui ont sur le corps une croix blanche, & dont le reste de la couleur dominante est un brun jaunâtre. Dans un des logements je ne trouvai que trois araignées, mais j'en tirai cinq à fix de chacun des autres, parmi lesquelles j'en trouvai une d'une espece dont les jambes font plus longues que les jambes de celles de l'autre espece. Je ne tirai pas hors des trous les mieux fournis toutes les araignées qui y étoient; je craignis d'inquiéter trop, ou plûtôt de bleffer le ver qui occupoit le fond.

de chaque cellule: je leur rendis à chacun ce que je leur avois ôté, & pris foin de reboucher ce que j'avois ouvert, répérant les avoir enfuire fous la forme de nymphe & fous celle de mouche; mais je leur fis plus de mai apparemment que je ne l'avois penfé, car ils ne parvintent pas à fe transformer.

Plusieurs especes de simples guêpes, & de guêpes ichneumons, ont le même titre pour porter le nom de percebois que les abeilles auxquelles nous l'avons donné \*. D'une \* Mém. 3; de ces courses que fait M. Guetard, en intention de me trouver des matériaux pour enrichir l'Histoire des Infectes, il m'apporta à la fin de Juin pluseurs bâtons de bois de chêne qu'il avoit ramassés aux pieds des arbres dont le vent les avoit aisément fait tomber, parce qu'ils étoient pourris en partie. En ayant rompu quelques-uns \* en long, il y . Pl. 27. fg. remarqua avec furprife, des cavités remplies par des mon- 1, 2, 3 & 5. ches d'une affés jolie espece \*. Ce que je sçavois du génie \* Fir. 1. L des guêpes, & des guêpes ichneumons, ne me permettoit pas de refter dans l'incertitude fur la cause de ce sait. Au fond du premier trou que j'examinai, je trouvai un ceuf oblong d'un blanc jaunatre. Je ne doutai pas que les mouches n'eussent été apportées & entassées dans le trou pour nourrir le ver qui devoit sortir de cet œuf. Je ne tardai guéres enfuite à fendre en divers sens le morceau de bois où étoit ce nid, & à en fendre plusieurs des autres qui avoient été apportés; ils renfermoient de vrais tréfors, pour qui des objets propres à étendre nos connoissances. font des richesses. Ces différents morceaux de bois. & quelquefois le même, avoient plusieurs nichées \* remplies \* Fig. 1.1: A. de six différentes sortes d'insectes mis en pile; mais tous fig. 2.11 & ceux d'une même nichée, étoient de la même espece. Les unes n'étoient pleines que de mouches à deux ailes affés femblables à celles de nos appartements, par la forme & la

• Pt. 27. 56. grandeur. D'autres l'étoient de mouches à deux ailes \* plus grandes, & dont le corps va en diminuant de groffeur depuis fon origine, pour fe terminer en pointe. Dans d'autres cellules on ne voyoit encore que des mouches à deux

 Fig. 12. aîles \* peu inférieures en grandeur aux précédentes, & de même forme, mais qui en différoient fenfiblement, parce que leurs aîles étoient tachetées de brun. Des mouches

• Fig. 13. éncore à deux aîles \*\*, mais plus rares qu'aucune des préédentes, avoient été portées dans d'autres trous, elles
étoient d'une épece remarquable en ce que la plus grande
partie de chacune de leurs aîles est opaque, on n'y voit
qu'une bande transparente proche de la base; le reste de
chaque aîle est aussi noir que le sont toutes les parties
extérieures de la même mouche, dont le noir est beau;
d'ailleurs, les aîles de ces mouches ont une figure disserente de celle des ailes des mouches plus communes; leur
base a une longueur que n'ont pas des aîles plus grandes.

Fig. 2. i. D'autres cellules \* n'étoient remplies que de lipules \* affes
 Fig. 8. petites, dont le corps, le coreclet & la tête font du plus beau vert, & qui portent fur leur tête un joli pennache.
 Enfin, je ne trouvai dans d'autres céllules que de petites chenilles à fieiz eiambes, dont le corps avoit des raves

foibles d'un brun nué.

Sur ce qui a été dit ci-devant, on cft fondé à croire qu'il y avoit cu autant d'especes disfrérentes de guépes, ou de guépes ichneumons, qui avoient creus des nids dans ces morceaux de bois, qu'il y avoit eu de disférentes especes d'infectes portées dans les nids; & j'eus des preuves incontestables, que trois des nids, au moins, qui contenoient des infectes de trois disfirentes especes, étoient les ouvrages de trois fortes de guépes, ou de guépes ichneumons.

\*Fig. 2. 1. Dans plusieurs de ceux \* où des tipules vertes avoient été
\*Fig. 9 & entassées, je trouvai un seul ver \* pour qui cette provision

avoit

INSECTES. VIII. Mem. avoit été faite, sa tête étoit écailleuse & de grandeur senfible, la partie antérieure de son corps étoit blancheâtre, ce qui la fuivoit étoit verdâtre dans presque tout le reste de son étenduë; des grains blancs sembloient semés sur le verd, mais je crois que ces grains étoient dans l'intérieur, & qu'on les rapportoit à la peau transparente, au travers de laquelle on les voyoit. Le ver \* que je trouvai dans cha- \* PI 27. fg. que cellule pleine de mouches qui ressembloient à celles 6 & 7. de nos appartements, étoit entiérement jaune & opaque, fa tête étoit bien plus petite que celle du précédent ; enfin, ses anneaux séparés les uns des autres par des enfoncements plus profonds, n'avoient pas autant de rondeur que ceux du premier; ils avoient des inégalités, des especes de mammelons, qui sembloient y marquer des pans. Je trouvai d'autres vers qui, comme les derniers, avoient des anneaux pleins de rugolités changeantes, mais qui étoient beaucoup plus grands & entiérement blancs : la provision de chacun de ceux-ci étoit faite de ces mouches dont le corps va

en diminuant de groffeur depuis son origine jusqu'à son

extrêmité.

Les trois fortes de vers que je viens de décrire, à qui trois fortes de mouches différentes avoient été données pour se nourir, étoient donc sorties des œus de trois especes de guêpes ou de guépes ichneumons différentes, & devoient se transformer en des guêpes de ces trois especes. Je ne pus trouver que des nymphes dans des nids où d'autres inscles avoient été portés. La nymphe étoit renfermée dans une coque de soye \*. J'observai \*Fie-3- \*\*, entre ces coques des variétés propres à prouver que celle qui étoit dans une cellule remplie d'une sorte d'infectes, n'avoit pas été filée par un ver de même espece que celui qui avoit filé une coque dans une cellule pourvûe d'une autre sorte d'infectes. Une de ces coques \* différoit \* Fig. 4- \*\*\* Tome VI.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de l'autre par son tissu plus serré, par sa couleur plus brune Pendant que j'écris ceci, les nymphes des différents

& par le graveleux de la furface extérieure.

nids font encore dans leurs coques d'où elles ne fortiront peut-être que l'année prochaine. Il n'y a encore eu que \* Pl. 27. fg. quelques-unes de celles qui avoient été des vers jaunes \*, 6 & 7. dont la provision de nourriture avoit été faite de mouches femblables à celles de nos appartements, il n'y a cu, dis-je, que deux de ces nymphes qui ayent paru encore sous la \* Fig. 14. forme de guêpes ichneumons, fort petites \*. Leur tête est

groffe & feroit entiérement noire, sans deux petits traits jaunes qui partent d'entre les deux antennes & descendent jusqu'à la lévre supérieure. Le corcelet a aussi quatre taches jaunes à son bord antérieur, & le reste est noir. Le fond de la couleur du corps est aussi un noir luisant; sur chaque anneau il y auroit une bande jaune si celles du second & du troisième n'étoient pas en partie effacées en-dessus, de forte que ces deux anneaux ont des plaques noires qu'on ne voit pas aux autres. Les jambes font jaunes, elles ont seulement une de leurs premiéres articulations teinte de noir. La transparence des ailes n'empêche pas de démêler qu'elles tirent sur le noir. Les supérieures se croisent l'une l'autre fur le corps & ne se plient jamais.

Les deux ichneumons que je décris, étoient des mâles, & par conféquent dépourvûs d'aiguillon. J'ai été furpris de • Fig. 15 & lalongueur de deux piéces écailleuses \* que j'ai fait sortir de leur derriére en le pressant, elles avoient au moins celle de la moitié du corps. Leur figure tenoit de celle des oreilles d'âne, à cela près qu'elles étoient plus applaties. La partie

Fig. 15.m. propre au mâle \*, beaucoup plus courte, fortoit d'entre & fig. 16. c. ces deux piéces, elle étoit formée de deux crochets écailleux affemblés en-deffus par une membrane; le bout de chaque crochet se recourboit vers le ventre. Entre ces deux

DES INSECTES. VIII. Mem. 273 piéces, à l'origine des crochets, paroiffoit une ouverture propre à laisser fortir une partie charnuë, ou au moins de la liqueur.

On aura apparemment peu de regret, peut-être même sera-t-on bien-aise de ce que je n'ai pas été en état de décrire en détail les cinq autres especes de guêpes ichneumons qui doivent naître dans les cinq autres fortes de cellules dont les approvisionnements sont différents. Ce qui est le plus capable ici de plaire à des esprits curieux, en grand, c'est qu'entre différentes especes de mouches qui ont à pourvoir d'insectes leurs petits dont l'inclination est carnaciére, chacune connoisse l'espece d'insectes que les fiens aiment le mieux, & peut-être la seule qui leur convienne, & la leur donne.

J'ai fait mention ailleurs \* d'affés grands pucerons que \* Tome III. i'avois trouvé empilés dans un morceau de bois: moins page 333.

au fait alors que je ne le fuis à présent du génie de nos mouches chaffcuses, je croyois que ce lieu avoit été choisi par les pucerons, qu'ils s'y étoient entaffés eux-mêmes; mais il est bien plus vraisemblable qu'ils y avoient été apportés par une mouche, & qu'ils étoient destinés à être la

proye de fon ver.

Le bois que ces guêpes ont à creuser est, comme il a été dit, si tendre qu'on peut avec la main le diviser en plusieurs piéces felon fa longueur; les endroits les plus durs fe laiffent couper par le plus mauvais couteau. Lorsqu'on a mis à découvert des nids qui y étoient renfermés, on les trouve felon l'âge du ver qui y est logé, remplis de plus ou de moins d'insectes. On n'en voit plus que des débris dans chacun de ceux où le ver s'est filé une coque; ces débris font considérables dans les nids qui ont été remplis de mouches: les aîles, les jambes, la tête & le corcelet de cellesci y sont souvent en entier. Le fond de chaque trou est

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE liffe, & tel que le bois le doit fournir; mais par-delà la capacité nécessaire pour contenir le ver & sa provision d'ali-\* Pl. 27. fig. ments, on voit de la sciûre entassée \*, dont tous les grains 1, 2, 3 & 5. font bien appliqués les uns contre les autres. On fçaura à quelle fin elle y a été mise, dès qu'on se rappellera les procédés des guêpes qui creusent des trous en terre. On a va qu'après avoir logé des insectes dans une portion d'un long trou, elles remplissent de terre le reste du trou. Ce que celles-ci font avec de la terre, les autres le font avec de la sciûre; elles veulent que leur ver se trouve à une certaine distance de la surface du bois, & le trou qu'il a fallu ouvrir pour les en placer affés loin, a une trop grande capacité. L'excédent de cette capacité est bouché, & doit l'être, parce que le ver ne pourroit soûtenir les impressions de l'air extérieur: d'ailleurs, il ne faut pas laisser la liberté au gibier dont on lui a fait une provision, de s'échapper. Assés souvent la sciûre est aussi employée pour séparer deux nids qui peuvent se trouver à la file dans un même

Des guêpes ichneumons qui, par la forme de leur corps, different beaucoup plus que les précédentes des guêpes communes, font, comme ces derniéres, dans l'usage de renfermer avec chacun de leurs vers, la provision d'infectes nécessaire à son accroissement complet. Il y en a \* Pl. 28. fig. plusieurs especes \*, de celles dont je veux parler actuellement, qui ont de commun d'avoir le corps joint au corcelet par un tuyau cylindrique, plus délié qu'un fil à coudre, & souvent plus long que le corps : celui-ci se trouve comme un grain de chapelet oblong, attaché au bout d'un fil de fer, ce qui donne une figure singulière à ces mouches. Je m'arrêterai peu aux différences de couleurs

trou: elle forme des cloisons plus massives & plus solides, mais moins réguliérement construites que celles des nids

des abeilles perce-bois.

5 & 7.

INSECTES. VIII. Mem. qu'on peut remarquer à celles de différentes especes : les unes font entiérement d'un brun noir, leurs ailes seules

font rouffatres; d'autres ont le corps & le corcelet bruns, mais le fil fistuleux qui les joint, est jaune: elles ont aussi les jambes jaunes en partie, & du jaune mis par taches fur la tête. Le jaune & le brun-noir sont autrement distribués

fur d'autres.

Parmi ces différentes especes de guêpes ichneumons, il y en a au moins une qui se contente de creuser des trous dans un terrein fablonneux. M. Baron Médecin à Luçon, crut devoir m'informer, il y a quelques années, qu'il avoit trouvé dans un terrein de cette nature qui s'élevoit plus haut que le chemin dont il faisoit le bord, quantité de trous percés les uns auprès des autres; qu'en ayant ouvert pluficurs, il avoit observé que chacun d'eux se terminoit par une cavité à qui il donna le nom de chambre. quoiqu'elle n'eût pas plus de diametre que le chemin par lequel on y arrivoit, mais elle faisoit un angle droit avec ce chemin. Dans quelques-unes de ces chambres, il trouva une coque de sove jaunâtre, faite en quelque sorte en bouteille \*: elle avoit une espece de col court \* dont le \* Pl. 28. fg. goulot étoit bouché. Le ver \* par qui elle avoit été filée, \* étoit renfermé dans son intérieur : sa couleur étoit blancheâtre. Avant que de se rensermer, il avoit vécu de 10. mouches: c'est ce qu'apprenoient des fragments d'aîles & de jambes qui étoient dans le trou ou la chambre, entre ses parois & la coque, mais qui n'étoient nullement adhérents à celle-ci. Ce fut en Hiver qu'il découvrit ces coques: il m'en envoya trois que je reçûs en bon état, ayant chacune leur ver sous sa premiére forme; mais soit que ces vers eussent souffert pendant une route de plus de cent lieuës, foit par quelqu'autre cause, ils ne parvinrent pas à se métamorphoser en mouches; & j'ignorerois quelle est Mm iii

l'espece à laquelle ils devoient leur maissance, si je n'en cusse été instruit par la trosiséme planche du premier volume des Œuvres de Valissineri de l'édition in-solio. Là, est représentée une coque précisément semblable à celle dont j'avois admiré la figure, & la mouche qui sort de cette coque, qui est du genre de celles des sigures 5 & 7, planche 28.

paanene 28.

\* Plufeurs efspeces de ces guépes ich neumons dont le corps

\* Pl. 27- 86. tient au corcelet par un long fil \*, peuvent être diftinguées
des autres par le nom de maçonnes; leur maçonnerie n'eft
pourtant faite que de terre. Elles bâtiffent avec de la terre
des nids compofés de plufieurs cellules dans lesquelles elles
élevent leurs petits. Je ne fuis point parvenu à obsérver de
ces ouvriéres aux environs de Paris, n'i des nids qu'elles
construitent; mais de ces guépes & des fragments de leurs
nids, m'ont été envoyés d'Avignon par M. le Marquis de
Caumont. J'ai reçû de ces guépes de pays beaucoup plus

éloignés, de l'ille de France & cle l'ille de Saint-Domingue.

\*Pl. 88. fig. Les nids " des guépes ichneumons & maçonnes de Saint-Domingue, m'ont été remis bien conditionnés, & dans un état propre à me faire voir tout l'art de leur conftruction. Leur matiére est une terre grise qui, quand elle est séche, est friable. Chaque nid est composé d'un grand nombre de tuyaux tous paralleles les uns aux autres: la masse formée de leur assemblage, est souvent attachée au plancher d'une chambre, car les mouches qui bătissent es sortes de nids, entrent hardiment dans \*0,0,0 &c. les maisons. Toutes ces cellules ont leurs ouvertures " en embas, & ordinairement sur un même plan: leur arrange embas, & ordinairement sur un même plan: leur arrange.

embas, & ordinairement fur un même plan: leur arrangement donne & la maffe qu'elles compofent, une forte de reffemblance avec l'infrument connu fousle nom de sifflet de chauderonnier; mais tel nid a autant de trous qu'en auroient deux de ces sifflets, appliqués l'un contre l'autre,

c'est-à-dire, que tel nid a deux rangs de trous; quelques-uns peut-être en ont trois, mais d'autres n'en ont qu'un. L'ouverture de chaque trou est l'entrée d'un tuyau ou d'une cellule: elles sont construites par la mouche les unes après les autres, & il semble que chaque cellule soit faite de cordons de terre appliqués les uns sur les autres, ou plûtôt d'un s'eu cordon qui, depuis la base de la cellule jusqu'à s'on entrée, a été roulé en spirale.

Dans pluficurs de ces lóges, j'ai trouvé des coques dont les mouches étoient forties après leur transformation. Ces coques font bruncs, & plus caffantes qu'elles ne le fembleroient devoir être, étant tiffués de foye. J'ai trouvé auffi quelques mouches qui, n'ayant pas eu la force d'ouvrir leurs coques, étoient péries dedans. Ces guépes iclineumons attachent leurs nids indifféremment contre différentes fortes de corps folides. M. Bernard de Juffreu m'a dit qu'on l'avoit affuré en avoir trouvé d'attachés à des habits, peut-être à des habits pendus à des rateliers.

Ces guèpes ichneumons dont nous parlons, celles qui me font venués de Saint-Dominique, ont le premier anneau de leur corps bordé d'un fliet jaune; clles ont une petite tache de cette couleur fur le corcelet, & quelque-fois elles en ont encore d'autres plus petites fur la tête: tout le refle eft d'un brun noir. Les guépes ichneumons de l'Isle de France, qui, comme les précédentes, ont à leur corps un long étranglement aussi délié qu'un fil, sont par-tout noires, je ne leur ai rien trouvé de jaune. Estes m'ont été envoyées par M. Cossigni, & il ne s'est pas contenté de me les envoyer, il m'a fait part en mêmte temps des obsérvations qu'elles lui ont sournes; je vaisles rapporter. Ces mouches ont la hardiesse de venir bâtit leurs nids dans les chambres les plus habitées, elles les appliquent, comme les hyroadelles appliquent les leurs, contre une

folive, dans le coin d'une fenêtre, ou même dans l'angle de deux murs: elles donnent à chaque nid la figure d'une boule & la groffeur du poing; il est fait d'une terre détrempée que la guêpe pêtrit peu-à-peu & à bien des reprises entre ses pinces ou dents. Cette boule est un assemblage de douze à quinze cellules, tantôt plus, tantôt moins. A mesure que chaque cellule est construite, la guêpe porte dedans une certaine quantité de petites araignées, qu'elle y renferme ensuite avec l'œuf d'où sortira le ver qui s'en doit nourrir.

M. Coffigni ayant détaché des nids, & brifé à deffein plusieurs de leurs cellules, trouva toutes celles-ci remplies de petites araignées dont la plûpart étoient vivantes. D'un nid qu'il renferma tout entier dans un poudrier, il vit dans la fuite fortir une quinzaine de mouches qui s'étoient tirées d'une pellicule rousse & très-fine. qui paroît être la coque dans laquelle se sont faites les transformations du ver en nymphe, & de la nymphe en mouche.

Je dois encore à M. Coffigni des observations sur une \* Pl. 28. fg. espece de guêpes ichneumons \*, dont le corps n'a pas un étranglement aussi long & aussi délié que celui qui rend fingulière la forme des dernières dont il vient d'être parlé. Celles que nous youlons faire connoître d'après lui, & dont il nous a envoyé pluficurs très-entières, ont un extérieur qui se rapproche plus de celui des guêpes ordinaires: leur couleur est propre à leur attirer des regards. Tant en-dessus qu'en-desfous, leur tête, leur corps, leur corcelet sont d'un verd, ou, fi l'on veut, d'un bleu changeant, car elles paroiffent bleuës ou vertes, felon la polition dans laquelle on les regarde; mais toûjours leur couleur a-t-elle un éclat fupérieur à celui des plus beaux vernis. Leurs antennes sont noires; leurs yeux font feuille-morte; leurs jambes qui, près de leur

2 & 3.

ide leur origine font bronzées, ont dans le refle & la plus grande partie de leur longueur, une couleur violette. Ces mouches, affés rares dans l'Ille de Bourbon, font très-communes dans l'Ille de France. Elles volent avec agilité. Ce font des guerriéres qui ne nous craignent pas; clles entrent volontiers dans les maifons, elles volent fur les rideaux des fenêtres, pénétrent dans leurs plis &en refortent; loriqu'elles y font pofées, elles font aifées à prendre; mais on doit bien fe donner de garde de le faire, si on n'a la main numie d'un mouchoir doublé & redoublé plusfeurs fois. La piquire de leur aiguillon el plus à redouter que celle des aiguillons des abeilles & des guépes ordinaires; cette guépe ichneumon darde le sine pien plus loin hors de son corps, que ces autres mouches ne peuvent darder le leur.

Dans les bois & dans le pays découvert de l'Isle de France, on ne trouve point d'abeilles domestiques, au lieu qu'on en trouve en quantité. & qui font beaucoup de cire & de miel, dans les bois de l'Isle de Bourbon. On attribuë avec vraisemblance la cause de la rareté des abeilles dans la première de ces Isles, à ce que les guêpes y sont beaucoup plus communes que dans l'autre; ce qui confirme ce que nous avons déja rapporté ailleurs des abeilles qu'on prétend être détruites dans nos Isses de l'Amérique par les guêpes. M. Coffigni n'a pas eu occasion d'observer si ces guépes ichneumons d'une couleur si belle & si éclatante, en vouloient aux abeilles; mais il leur a vû livrer des combats dont il ne pouvoit que leur sçavoir gré; c'étoit à des insectes qui leur sont fort supérieurs en grandeur, & sur lesquels néantmoins elles remportoient une pleine victoire. Tous ceux qui ont voyagé dans nos líles, connoissent les kakerlaques; fouvent même ils les ont connues avant que d'y être arriyés: nos vaisseaux n'en sont que trop fréquemment infectés.

Tome VI.

M. le Merian n'a pas manqué de les faire représenter, elle les a même placées dans la premiére planche de ses Insectes de Surinam. Ce ne sera que dans les volumes suivants que nous rapporterons ce que nous sçavons de leur histoire; mais nous devons dire d'avance que les kakerlaques sont d'un genre auquel nous donnerons le nom de blatte, & dont une espece se multiplie fort en Europe dans beaucoup de cuisines. Les blattes appellées kakerlaques sont d'assés grands infectes dont le corps est applati; celui des mâles est caché fous des aîles, & celui des fémelles est à découvert, elles n'ont point d'aîles. Les notres le cedent beaucoup en grandeur à celles des autres parties du monde, & ne sont pas si mal-faisantes, elles ne sont à craindre dans les cuisines, que comme une mal-propreté; mais dans nos Isles elles s'introduisent par-tout, elles hachent tout, elles n'épargnent ni habits ni linge.

On y doit donc aimer des mouches qui, comme les guêpes ichneumons dont il s'agit actuellement, attaquent ces inscetes destructeurs & les mettent à mort. M. Cossigni qui a été témoin de quelques-uns de leurs combats, les a très-bien décrits: voici ce qu'il a vû. Quand la mouche, après avoir rodé de différents côtés, soit en volant, soit en marchant, comme pour découvrir du gibier, apperçoit une kakerlaque, elle s'arrête un instant, pendant lequel les deux infectes femblent se regarder; mais sans tarder dayantage. l'ichneumon s'élance sur l'autre, dont elle saisit le museau ou le bout de la tête avec ses serres ou dents; elle se replie ensuite sous le ventre de la kakerlaque pour le percer de fon aiguillon. Des qu'elle est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de son ennemie, & d'y avoir répandu un poison fatal, elle semble sçavoir quel doit être l'effet de ce poison; elle abandonne la kakerlaque, elle s'en DES ÎNSECTES. VIII. Mem. 283 (doigne, foit en volant, foit en marchant; mais après avoir fait divers tours, elle revient la chercher, bien certaine de fat trouver où elle l'a laiffée. La kakerlaque naturellement peu courageufe, a alors perdu fes forces, elle eft hors d'état de réfilter à la guêpe ichneumon qui la faifit par la tête, & marchant à reculons, la traîne jusqu'à ce qu'elle l'ait conduite à un trou de mur dans lequel elle fe proposé de la faire entrer. La route est quelquefois longue, & trop longue pour être faite d'une traitte: la guêpe ichneumon pour prendre haleine, laisse fon fardeau & va faire quelques tours, peut-être pour mieux examiner le chemin; a près quoi elle revient reprendre sa proye, & ainsi à distremus

reprifes elle la conduit au terme.

Quelquefois M. Coffigni s'eft diverti à dérouter la
mouche; pendant qu'elle étoit abfente, il changeoit la
kakerlaque de place; les mouvements inquiets qu'elle se
donnoit à son retour, prouvoient affés son embarras;

ordinairement affe acuit sinch acteurements françae se lle

kakerlaque de place; les mouvements inquiets qu'elle se donnoit à son retour, prouvoient assés son embarras : ordinairement elle avoit peine à retrouver sa proye, & elle la perdoit absolument lorsqu'elle avoit été transportée un peu loin. Quand la guêpe ichneumon étoit parvenuë à la traîner jufqu'où elle la vouloit, le fort du travail restoit fouvent à faire. l'ouverture du trou étoit trop petite pour laisser passer librement une große kakerlaque; la mouche entrée à reculons, redoubloit quelquefois ses efforts inutilement pour l'y faire entrer: le parti qu'elle prenoit alors étoit de fortir & de couper les fourreaux des ailes de l'insecte mort ou mourant, quelquesois même elle lui arrachoit quelques jambes; elle rentroit enfuite dans le trou, toújours à reculons, & par des efforts plus efficaces que les premiers, elle faifoit, pour ainfi dire, paffer le corps de la kakerlaque à la filiére, & la conduisoit au fond du trou. Il n'y a pas d'apparence que la guêpe ichneumon

prenne tant de peine pour manger dans un trou une kakerlaque qu'elle mangeroit tout auffi-bien dehors : il eft plus que probable qu'elle eft déterminée à foûtenir toute ette fatigue par une raifon plus intéreffante; que c'eft pour donner une bonne provition de nourriture à quelqu'un de fes vers. Si M. Coffigni eût ouvert le trou dans le fond duquel la kakerlaque avoit été tirée, il y eût apparemment trouvé un ver

Les guépes ichneumons ont une grande supériorité sur la plûpart des insectes, par leur courage, par leur agilité & par de carnes meutritéres dont elles sont pourvés; mais quand à ces avantages se trouve joint celui de la grandeur de leur masse totale, il n'est peut-être point d'inséctes dont elles ne viennent à bout. En est-il quelqu'un qui pôt résilier à la mouche dont la forme approche de celle des guépes ordinaires, & qui est représentée de grandeur naturelle, pl. 28, figure 1 : Elle m'a été envoyée de Saint-Dominique par M. du Hamel Médecin du Roy dans cette ssel. Son corps, son corcelet & ses jambes sont d'un beau noir, ses ailes cluels sont d'une autre couleur, d'un cannelle asse salar, excepté près de leur bout & à leur base, où elles ont des teintes plus brunes : leurs yeux à rezeau sont aussi d'une couleur plus claire que le cannelle, & asses assignes de leur bout et a de leur base, où elles ont des teintes plus brunes : leurs yeux à rezeau font aussi d'une couleur plus claire que le cannelle, & asses siallants.

La guépe ichneumon qui est représentée, planethe 27; figure 19, & qui m'a encore été envoyée de Saint-Domingue par M. du Hamel, ne le cede pas à la précédente par le volume de son corps. Elle est de même entiérement noire, à l'exception de sea alse qui sont corce cannelle, mais d'un cannelle moins sensible, parce qu'elles sont plus transparentes que les autres; elles sont plus courtes. Ses jambes & son corps sont hérissés de bouquets de poils qui peuvent la rendre hideuse à bien des yeux; ses dents sont

DES INSECTES. VIII. Mem. 285 plus longues que celles de l'autre. D'ailleurs, je ne fçais rien de l'hiftoire de l'une & de l'autre de ces guépes ichneumons, qui, pour élever leurs petits, ont probablement recours à quelqu'un des moyens que nous avons vû être employés par des guépes d'une taille bien inférieure à la leur.

# EXPLICATION DES FIGURES DU HUITIEME MEMOIRE.

PLANCHE XXVI.

LA Figure 1 représente une portion de mur qui avoit été enduite d'une épaiffe couche d'un fable gras. a a b b, étoit le dessus d'une espece de tablette qui excédoit la partie supérieure du mur, qui ne se trouve pas ici, & qui, s'y elle y étoit, s'éleveroit au-dessus de a a seulement. 1,1, deux tuyaux construits au-dessus de la tablette, chacun par une guêpe qui a creufé dans le fable qui est au-dessous de la base de chaque tuyau, un trou pour servir de nid à un de ses petits; les tuyaux t, t, sont faits du sable tiré du trou. d, tas de pelottes de fable que la guêpe a jettées auprès du tuyau quand il a été affés profond à son gré. m m b b, face verticale du mur. n, tuyau de fable, bâti, comme les précédents, par une guêpe. x, tuyau de fable qui n'est que commencé, ou, si l'on veut encore, tuyau qui après avoir eu la longueur de ceux marqués t, t, & n, a été réduit peu-à-peu par la guêpe à la hauteur qui lui reste, lorsqu'elle a employé le sable dont il étoit fait, à boucher fon trou. c, endroit au deffous duquel est un trou. qui est un nid de ver de guêpe; il ne reste rien du tuyau de fable qui avoit été bâti fur ce trou, ce qui arrive affés fouvent.

La Figure 2 est celle de la guêpe qui éleve les tuyaux z, 1, n, de la figure 1.

Les Figures 3, 4 & 5 nous montrent le ver qui doit devenir une guépe telle que celle de la figure 2; il est contourné, figure 3, & allongé, fig. 4 & 5. La derniére un peu plus grande que la figure 4, permet de voir l'arrangement de ses fiigmates.

La Figure 6 fait voir la tête de ce ver, de face & grossie au microscope. d, d, ses dents. l, sa lévre inférieure.

La Figure 7 repréfente la coupe d'une maffe de fable gras, dans laquelle des guépes telles que celle de la figure 2, avoient creufé des trous pour fervir de nids à leurs petits. Cette coupe met à découvert l'intérieur de quelques trous. 0, 0, 0, entrées des trous qui pourroient être bouchées. r, intérieur d'un trou qui eft encore vuide. u a b, u a b, deux trous, dans chacun defquels est un verde guépe avec la provision de vers verds dont il fe doit nourir. u, le ver de guépe. a b, file d'anneaux formée par différents vers verds roulés & mis les uns au-deflus des autres.

Les Figures 8, 9 & 10 font celles d'un des vers verds qui font roulés dans les nids de la figure 7; il cfl de grandeur naturelle dans la figure 8, & plus grand que nature & allongé dans les figures 9 & 10. Quand on l'obferve avec attention à la loupe, (es poils ne paroiffent pas droits comme ils le font dans la figure 9, ils femblent fourchus comme dans la figure 10; mais on est incertain fi la fourchea papartient récllement à un feul poil, ou si clle n'est pas produite par le croisement de deux poils.

La Figure 11 montre dans sa grandeur naturelle un ver

DES INSECTES. VIII. Mem. 287 de guépe que je trouvai logé dans le trou creufé dans la terre d'un mur, & à qui des araignées avoient été données pour pâture.

La Figure 12 est celle d'une des araignées dont le ver précédent avoit eu sa provision.

Les Figures 13 & 14 repréfentent dans fa grandeur naturelle un ver de guépe ichneumon qui est nourri de mouches; il est vû de côté, figure 13, & fous le ventre, figure 14.

La Figure 15 est celle de la coque que se construit le ver des deux derniéres figures. On distingue aisément les ailes de mouches qui y tiennent, & qui entrent dans sa composition.

La Figure 16 nous fait voir à peu-près dans sa grandeur naturelle, la guêpe en laquelle se transforme le ver des figures 13 & 14.

La Figure 17 est la figure 14 grossie; on y distingue mieux que dans l'autre, les dents du ver, & qu'il tient sa tête penchée vers le ventre.

La Figure 18 repréfente de grandeur naturelle une épaiffe coque de foye que fe confiruit un ver de guépe de Cayenne & probablement de guépe ichneumon, lorqu'il veut se métamorphoser. J'en ai eu la nymphe, mais je n'ai point eu la guépe, qui doit être très-grande, & peut-être telle que celle de la figure qui suit.

La Figure 19 est celle d'une guêpe ichneumon de Saint-Domingue, qui est de la taille dont elle paroît ici, & très-hérissée de poils.

## 288 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE PLANCHE XXVII.

Les Figures 1, 2 & 3 repréfentent trois morceaux de bois qui ont été détachés d'autant de bâtons cylindriques à moitié pourris, dans lesquels des guépes ou des guépes ichneumons avoient fait leurs nids. La face que montre ici chaque morceau, étoit dans l'intérieur du bâton, & on y voit les coupes de pluseurs nids.

Dans la Figure 1, & marque un nid rempli de mouches affés femblables par leur couleur, leur forme & leur grandeur, à celles de nos appartements. J. eft un autre nid où font empilées des mouches dont le corps diminir de groffeur depuis fon origine, pour fe terminer en pointe. Une de ces mouches eft gravée féparément, figure 11. Dans le nid J, le ver u eft celui pour qui la provision de mouches avoit été faire. Jf, Imarquent la ferüre que des guépes ont entaffée, foit pour faire des féparations entre des cellules, foit pour remplir le vuide qui refloit dans une cellule fuffifamment fournie d'infeédes.

Dans la Figure 2, les nids t & z font remplis de tipules preffées les unes contre les autres. u, dans le nid t, est le ver qui devoit vivre de tipules. f, f, sciêre employée au même usage que celle de la figure 1.

Dans la Figure 3, n, n, indiquent deux coques, dont chacune a fon nid. f. tas de feiûre empilée qui fépare les deux nids l'un de l'autre. Les coques n, n, font d'une foye brune. Ce qui paroît de graveleux entre le bois & chaque coque, est fait de débris d'aîles & de jambes de mouches.

La Figure 4 est celle d'une coque tirée d'un morceau de bois tel que ceux des figures précédentes. Cette coque est d'un DES INSECTES. VIII. Mem. 289 eft d'un tissumois ferré que celui des coques de la fig. 3, & d'une soye plus blanche que celle des autres. Les petits grains qui sont attachés des une la rendent grife, ils sont des fragments de parties de mouches.

La Figure 5 fait voir, comme la figure 2, une portion d'un bâton où étoient des nids remplis uniquement de tipules; mais ces nids font grandis à la loupe dans la fig. 5, ce qui rend les tipules du nid t plus fenfibles. & met plus en état de voir leur arrangement. £ tas de feitre qui fépare le nid t du nid 2. La direction qu'avoit ce dernier, eft caute qu'il n'en paroît ici qu'une partie. x, autre tas de feitre par delà lequel est un trou vuide qui avoit été percé pour être rempli dans la suite.

La Figure 6 représente un ver jaune dans la grandeur qu'il avoit lorsque je le tirai d'un nid tel que celui qui est marqué k, figure 1.

La Figure 7 montre le ver de la figure 6, groffi.

La Figure 8 est celle d'une de ces tipules, dont les nids & z, figures 2 & 5, étoient remplis; elle est vûë bien plus grande que nature.

Les Figures 9 & 10 nous montrent le même ver; il est grossi à la loupe dans la figure 9; lorsque je le trouvai au fond d'un nid où des tipules étoient entassées, il n'étoit pas plus grand qu'il l'est dans la figure 10.

La Figure 11 est celle d'une des mouches dont le nid l, figure 1, étoit rempli.

La Figure 12 représente une mouche dont les aîles sont tachetées de brun; un des nids ne contenoit que des mouches de cette espece.

Tome VI.

La Figure 13 etl celle d'une mouche plus rare que les mouches des figures précédentes, fes ailes n'ont dela tranfparence que dans la partie qui etl blanche dans cette figure. Plufeurs mouches de cette efpece ont encore été tirés d'un nid creufé dans le bois.

La Figure 14 est celle d'une petite guêpe ichneumon mâle, qui, je crois, avoit pris son accroissement dans un nid pourvd de mouches de l'espece de celles qui sont dans le nid k, figure 1.

Les Figures 15 & 16 repréfentent groffies au microfcope les, parties qu'on fait fortir du derrière de la guépe ichneumon de la figure 14, lorique l'on preffe fon corps entre deux doigts. Dans la fig. 15, le bout du cops a eft và par-deffius, & il eft và de côté & par-deffous dans la fig. 16. 1/1, deux lames écailleufes faites en oreille d'âne applatie, vidès par leur côté concave, fig. 16. m, fig. 15, la partie qui, fig. 16, fe termine par deux crochets c. En m, c'elt-à-dire, précifément dans l'endroit où les deux crochets fe féparent, il y a un trou, d'où peut fortir de la liqueur ou une partie charnuë. En p, fig. 16, eft une petite plaque entourée de poils & dont l'extrémité eff fourchuë.

La Figure 17 représente un ver tiré d'un des nids précédents, peu grossi, qui étoit d'une espece différente de celles des vers représentés figures 6 & 7, & figures 9 & 10.

#### PLANCHE XXVIII.

La Figure 1 est celle d'une guêpe ichneumon de Saint-Domingue d'une très-grande espece, dont les aîles sont écartées du corps & étalées.

Les Figures 2. & 3 repréfentent une même guépe ichneumon; elle a les ailes fur le corps, figure 2, & elle les a écartées, fig. 3. Chacune des inférieures y est poéte immédiatement au-dessous d'une supérieure. Plusieurs de ces mouches m'ont été envoyées de l'Isle de Bourbon & de l'Isle de France par M. Cossigni; ce sont celles qui sont la guerre aux kakersaques. Leur couleur est un bleu ou un verd changeant, très-édatant. Elles ont un double corcelet. ed, le second corcelet. La première partie du corcelet. ed, le second corcelet. La première partie peut se mouvoir en e comme fur une articulation.

La Figure 4 fait voir un de ces nids de terre construite par une espece de guépes ichneumons, qui ont quelque ressemblance avec les sissiles de chauderonniers.  $\sigma$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma$ , entrées de quelques trous. f, f, f,  $\delta$ c. fonds des trous. fh, ik, dex trous ouverts dans toute leur longueur.

La Figure 5 eft celle d'une des guêpes ichneumons qui naiffent dans les trous de la figure 4, & qui confiruient des nids de terre tels que ceux de la même figure. L'étranglement de leur corps, l'efpece de fil qui joint le gros du corps au corcelet, est remarquable par fa longueur. Le premier anneau du corps de celle-ci est terminé par une raye blanche.

La Figure 6 montre une partie de la figure 4 par un bout opposé à celui qui est en vûë dans cette derniére; ce qui y est embas est enhaut dans la figure 6. f, f, fonds de deux cellules, on voit comment ils sont appliqués contre ceux de deux autres cellules e, e.

La Figure 7 est celle d'une guêpe ichneumon qui differe de celle de la figure 5, en ce que son corps est plus O o ii

## 292 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE gros & l'étranglement un peu moins long, & en ce qu'elle est toute d'une couleur.

La Figure 8 repréfente dans fa grandeur naturelle une coque filée sous terre par un ver qui devient une guêpe ichneumon dont le eorps tient au corcelet par un long fil semblable à ceux des figures 5 & 7.

Les Figures 9 & 10 font celles du ver qui fut tiré en Hiver de la coque de la figure 8; il est de grandeur naturelle, figure 10, & grossi, figure 9.

La Figure 11 montre de face la tête du ver des deux figures précédentes, groffie au microscope.



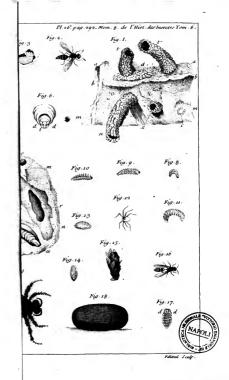



.

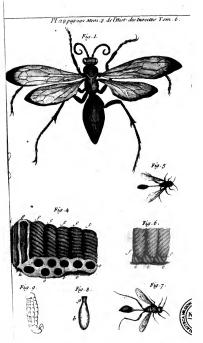

Filleul Sculp

7

# NEUVIEME MEMOIRE.

### DES MOUCHES ICHNEUMONS.

E n'est qu'au moyen de chasses souvent réitérées, & par conféquent de beaucoup de courses & de fatigues. que les guêpes de certaines especes & les guêpes ichneumons parviennent à renfermer dans un nid, préparé luimême avec beaucoup de travail, la quantité, foit de vers. foit de chenilles, foit de mouches, foit d'araignées, nécessaire pour fournir à l'accroissement complet du petit ver qui y doit naître. Les vrais ichneumons, les ichneumons proprement dits, font des mouches qui sçavent faire l'équivalent par des moyens plus simples & plus singuliers; plusicurs donnent pour nid à leurs petits, l'insecte même dont ils doivent se nourrir. Lorsque nous avons fait connoître dans le second volume de ces Mémoires \*, les en- \* Tom. 11. nemis des chenilles, nous avons déja fait mention de plu- Mém. 11. fieurs especes d'ichneumons qui les chargent d'alimenter de leur propre substance, des vers qui peu après les font périr. Nous avons eu depuis occasion de parler de beaucoup d'autres ichneumons qui font périr de même des vers qui auroient dû devenir des mouches; mais c'est ici le lieu de traiter des ichneumons plus à fond & dans une plus grande généralité, & au moins d'en dire ce qui a été omis dans des Mémoires dont ils n'étoient pas le véritable objet.

C'eft d'après les Naturaliftes, & fur-tout les modernes, que j'appelle ces mouches des ichneumons; mais je n'ai garde de me conformer à quelques-uns qui ont trop fouvent ajoûté à ce nom celui de guêpe, qui fuppote

married to Consider

à certaines mouches des caractéres qu'elles n'ont pas, D'ailleurs, le nom d'ichneumen n'eft pas affecté à celles à quatre âiles d'un feul genre, il fert à en défigner de genres fort différents; il a été plûtôt employé pour marquer le génie propre à quelques-unes, que pour en déterminer de celles qui se ressemblent par la forme de leur corns.

Tous les infectes qui paffent par différentes métamorphofes, femblent avoir été accordés en partage aux ichneumons, pour mettre ceux-ci en état de perpétuer leurs efpeces. Tant que les papillons font chenilles ou cryfalides, tant que les mouches, les fearabés & divers autres infectes font vers ou nymphes, ils n'ont rien de plus à redouter que d'être choifs par quelque ichneumon pour fervir de pâture à fes petits. Quelque groffe que foit la chenille, quelque gros que foit le ver, il n'elt pas en fon pouvoir de ne pas remplir la trifle deflinée qui lui a été préparée par une mouche ichneumon fouvent extrêmement petite.

En général, les mouches ichneumons de différentes especes ont recours à trois moyens différents pour arriver à leur sin, & tous trois également sûrs. Les unes sçavent loger leurs œus dans l'intérieur d'un infecte qui est encore. Sous sa première somme, & qui, par conséquent, a encore à croitre; elles ont été pourvûës par la nature, d'un instrument propre à lui percer le corps, elles portent à leur partie postérieure une espece d'aiguillon, ou plûtôt une véritable tarriére capable de pénétrer dans des corps plus durs que les chairs contre lesquelles elle doit agit. La mouche ichneumon pressée du besoin de pondre, va se poser sur une chenille ou un ver dont le corps, quelques ois beaucoup plus grand que le sien, est un terrein sur lequel elle peut se promener; elle marche dessus, elle le parcourt, elle reconnoit l'endroit où il lui convient de le percer: bien-tôt elle

DES INSECTES, IX. Mem. 295 y fait entrer fa tarrière, & laifle enfuite un œuf au fond de la petite playe. Le Mémoire déja cité, a appris que telle mouche fait ains fuccessivement plus de vingt ou trente piquûres à la même chenille, ou, ce qui revient au même, qu'elle loge plus de vingt ou trente œufs dans le corps de la chenille. Mais d'autres ichneumons ne consient que deux ou trois œufs, & quelques fois qu'un seul, au corps du même inscâte, & cela, selon la grandeur de l'ichneumon, ou, ce qui est la même chose, selon la grandeur à laquelle doit parvenir le ver qui sortira de l'œuf, & qui un jour sera semblable en tout à la mouche qui lui a donné la vie.

Quelques especes d'ichneumons sont extrêmement petites: on jugera à quel point elles le font, quand on scaura que non seulement un de leurs œufs peut être logé à l'aise dans celui d'un autre insecte, dans l'œuf, par exemple, d'un papillon de grandeur commune, mais que le ver qui fort de l'œuf de l'ichneumon, trouve sous la coque de l'autre œuf tout ce qu'il lui faut d'aliments pour parvenir à un accroissement parfait. Là, il se métamorphose en nymphe, & ensuite en une mouche qui, avec ses dents, perce la coque de l'œuf pour se tirer d'une prison qui avoit été auparavant pour elle un logement commode & spacieux. Bien des fois il m'est arrivé de voir fortir de ces petites mouches des œufs d'où je m'attendois à voir naître des chenilles. Ces petits ichneumons vont percer les coques des œufs de différents infectes pour la même fin que d'autres ichneumons percent le corps des infectes mêmes; leur petite tarrière vient à bout de pénétrer dans l'intérieur de l'œuf, malgré la consistance & la durcté de la coque, qui sont bien supérieures à celles des peaux & des chairs de fort grands animaux.

M. Vallifnieri qui avoit vû avant moi fortir une petite mouche de chaeun des œufs d'un papillon, qu'il avoit confervés pour avoir les chenilles qui en devoient éclorre, avoit pensé que lorsque le ver qui s'étoit transformé en mouche, étoit encore très-jeune, il étoit parvenu à s'introduire dans un œuf de papillon. Mais ce qui m'avoit paru plus probable, sçavoir, que l'œuf même d'où ce ver étoit forti, avoit été logé par la mouche mere dans un œuf de papillon, a été vû par M. le Comte Joseph Zinanni, qui a donné des preuves de son amour & de fes talents pour l'Histoire Naturelle, dans l'ouvrage qu'il \* Imprimé a publié sur les œufs des oiseaux\*, à la suite duquel il a fait imprimer de curieuses observations sur les sauterelles. Parmi celles qu'il me fait l'amitié de me communiquer de temps en temps dans ses lettres, il y en a une sur un petit ichneumon qui attira ses regards, paree qu'il rodoit en l'air autour de divers œufs de papillons, faits en bouton seulpté. Il vit ensuite cette petite mouche se poser & se fixer sur un des œufs. Elle y resta pour achever ce qu'elle s'étoit propofée d'y faire, quoiqu'il la confiderât de près avec une forte loupe; elle lui permit de voir qu'elle courboit son ventre, & que ses efforts tendoient à faire pénétrer un aiguillon dans l'œuf. La petite mouche, après être venuë à bout de ce qu'elle fouhaitoit, passa sur un autre œuf, & ainsi successivement sur plusieurs, à chacun desquels elle confia un des siens. C'est de quoi M. Zinanni cut dans la fuite des preuves incontestables. Il porta chés lui & renferma dans une boîte couverte d'un verre, tous les œufs de papillons fur lesquels la petite mouche s'étoit arrêtée. Il remarqua que journellement ils brunissoient; au bout de quelques jours il en ouvrit plusieurs dans chacun desquels il trouva un ver qui lui parut semblable à ceux des mouches ordinaires, & qui, pour être sensible, demandoit à être

à Venife en 1737.

DES INSECTES. IX. Mem. 297 và avec une forte loupe. En quinze jours les œufs devinrent d'un brun foncé, & chacun de ceux qu'il ouvrit alors, étoit rempli par une nymphe noire. Enfin fix jours après que les œufs eurent pris une couleur brune, il fortit de chacun une petite mouche de la même espece que celle qui avoit éte observée pendant qu'elle les perçoit.

Des ichneumons de plusieurs autres especes que ceux dont il s'est agi jusqu'ici, ont une manière plus simple de placer leurs œufs; ils se contentent d'en coller un ou plufieurs sur le corps de l'inscète qu'ils ont destiné à nourrir le petit qui doit sortir de chacun. C'est de quoi l'on trouve plus d'un exemple dans le Mémoire auquel nous avons déja renvoyé. Enfin d'autres ichneumons, & c'est la troisième manière dont ils sçavent pourvoir à la subsistance de leurs petits, font à l'affût des nids que la plûpart des insectes préparent aux leurs. Quelques soins que ces insectes prennent pour rendre inacceffibles les lieux où ils déposent leurs œufs, quoique souvent ils donnent à leurs nids les enveloppes les plus folides, quoique celles des uns foient de bois, & celles des autres des especes de murs bien cimentés, les ichneumons se jouent de toute la prévoyance & de toutes les précautions des meres. Avant que celle qui construit un nid, ait cu le temps de le fermer, pendant qu'elle va chercher à la campagne les matériaux qu'elle est obligée d'y employer, souvent un ichneumon se glisse dans le nid, & y pond un œuf tout auprès de celui qui y a été déposé. L'insecte qui vient achever de boucher l'ouverture qu'il y avoit laissée, ignore que lorsque le petit animal qui cst l'objet de ses soins, sera né, il en naîtra un autre auprès de lui qui le fuccera journellement, ou le mangera pcu à peu.

D'autres ichneumons qui ne font pas inftruits à tromper la vigilance de l'infecte, qui par nécessité abandonne pour

Tome VI.

quelques inflants le nid auquel il travaille, parviennent par une autre voye à loger leur œuf à côté de celui qui eft dépofé dans un nid. Ils font, comme les premiers dont nous avons parlé, munis d'une tarriére, mais capable de d'une longueur propre à traverfer des épaifleurs auffi confidérables que celles des plus folides parois des nids; ils font pénétrer leur tarriére dans des nids qui ont d'épaiffes enveloppes, foit de bois, foit de terre, foit de fable, foit du mortier le plus compacte. La tarriére porte dans l'intérieur du nid où elle s'eft introduite, un œuf d'où fort par la fuite un ver vorace.

Nous avons déja averti que fous le nom d'ichneumons fonc compriées des mouches qui different affés par leur forme, pour être mifés en des genres différents; nous croyons auffi les devoir ranger fous deux genres principaux, & qui feront caractérités par la manière dont les fémelles portent cet infrument fi effentiel, au moyen duquel elles parviennent à loger leurs œufs convenable-

\*Pl. 3-, fig. ment. Les unes \*, & ce sont celles que nous mettrons 1-10, &c. & dans le premier genre, ont une longue queue composée pl. 3-6, fig. de trois silets si fins qu'ils peuvent être pris pour des & 3- poils \*. Quand les Naturalistes ont eu à parler de quelque \*Pl. 2-6, fin mouche qui avoit cette queue, ils l'ont désignée par le nom de Muse uripilis. Ray n'ignoroit pas qu'elles appar-

tenoient aux ichneumons, parmi lefquels il les a plaéces.

\* Fig. 16. Les trois poils de quelques-unes \* font extrêmement longs, une, & même deux fois plus longs que le corps, le corcelet & la tête pris ensemble; ils ne pouvoient done manquer de se faire remarquer; mais il ne paroti pas qu'on ait cherché à les examiner affés, à découvrir quel est leur usage: il semble qu'on ait eru es poils donnés à certaines mouches pour leur faire un ornement, ou au plus pour

leur composer une queuë analogue à celle des oiseaux.

Si on les observe avec une forte loupe, on leur trouve une structure qui apprend à quelle fin ils sont faits. Les deux des extrémités \* font destinés à conserver celui du . Pl. 20, fr. milieu \*, à lui faire un étui; leur côté qui en est le plus 5. of. of. proche, & qu'on peut appeller l'intérieur, est creusé en \* ofgouttière \*, au lieu que leur côté extérieur est convexe. \* Fig. 6, 7 Le filet du milieu \*, lisse & assés arrondi dans la plus grande & 8. partie de fa longueur, s'applatit près de son bout. & se \* Fig. 9. termine par une pointe quelquefois faite en bec de plume, & fur laquelle, avec le secours de la loupe, on distingue des dentelûres \* qui font juger que malgré sa finesse, ce . Fig. o & filet est un instrument analogue à l'admirable tarrière dont 10. de. font pourvûës les fémelles des cigales. Nous verrons auffi dans la fuite, que quoiqu'il nous paroisse extrêmement délicat & flexible, les ichneumons scavent l'introduire dans des corps très-durs. Mais il demandoit à être conservé dans des temps où la mouche ne cherche pas à le faire agir; alors il est renfermé dans l'étui qui n'est fait que de deux especes de poils creux; & la mouche ne semble plus avoir pour queuë qu'un poil \* qui encore ne paroît pas fort \* Pl. 20. fig. gros. Quelquefois la tarriére n'est logée que dans une moi- 1 & 16. q. tié de son étui, dans un des poils; & sa queuë ne semble plus être composée que de deux poils \*. Ainsi la même . Fig. 12. mouche vûë en différents temps, a bien pu fournir les noms de mouches à un poil, à deux poils & à trois poils, que Moufet a cru donner à des mouches différentes. Il en a fait représenter une à quatre poils, dont un est considérablement plus gros que les autres. Celui-ci étoit la tarriére dont l'étui eut pu n'être composé que de trois piéces; mais il y a plus d'apparence qu'il en avoit quatre, qu'un des poils avoit été cassé, ou qu'il étoit resté joint à un des autres, & qu'on n'a pas cherché à l'en féparer.

Ppij

Les fémelles des ichneumons que nous raffemblons dans le fecond genre, on tencore comme les autres, une tarrière, mais qu'elles portent appliquée contre le dessous \*Pl. 30- sp. de de leur ventre \*; ordinairement son bout n'excede pas out 17- & pl-31 excede pou celui du corps; elle est logée dans une coulisse is 3- sp. faite de deux piéces creussées en gouttière, & adhérentes au corps dans la première partie, & quelquesois dans plus de

la moitié de leur longueur.

C'est caractériser ces deux genres d'ichneumons par ce qu'ils ont de plus remarquable, que de les diftinguer par la façon dont les fémelles portent leur tarriére. Onaura pourtant quelque raison de trouver trop limités des caractéres qui ne comprennent pas les mâles; car après avoir vû un ou même pluficurs de ceux-ci, fi on ne connoît pas les fémelles qu'ils cherchent, on ignorera à quelle claffe ils appartiennent, puisqu'ils ne sont point pourvûs de l'instrument propre à ouvrir des trous. Je me contenterois néantmoins d'autant plus aifément de ces caractéres qui ne sont propres qu'à une moitié des individus de chaque espece. qu'ils le font au moins ici à celle qui a le plus de fingularités à offrir; & que les caractéres que l'on tireroit de la figure du corps, ne seroient pas toûjours communs aux ichneumons des deux fexes, comme ils le font dans les especes de mouches de divers autres genres; car la forme du corps des fémelles ichneumons de certaines especes, est fort différente de celle du corps de leurs mâles. Il y en a des \* Pl. 30. fig. premières dont le corps est en fuseau \*, pendant que celui

Pl. 30.6g. premières dont le corps ett en fuicaut ", pendant que celui de seconds " et le n demi-fuícau; je veux dire, qu'il y a de "Fig-7" fémelles dont le corps eft plus renflé vers fon milieu que par-tout ailleurs, & plus meau qu'en aucun autre endroit à fon origine & à fon extrémité; au lieu que le corps de leurs mâles eft plus gros que par-tout ailleurs près de fon extrémité, que depuis fon origine jufqu'à fon bout il va

en augmentant de diametre. Mais au moins peut-on diftinguer au premier coup d'exil les iehneumons dont on n'a pas eu le temps d'examiner le fexe, des autres mouches avec lefquelles ils auroient quelque reffemblance, parce qu'ils agitent leurs antennes plus continuëment & plus vivement que ne font les autres mouches; & que la plúpart tiennent parcillement leurs ailes dans une agitation continuelle dans les temps où ils font pofés, & où ils ne

fongent nullement à voler.

Cependant si l'on juge nécessaire d'étendre les classes des iehneumons au-delà de ee que nous l'avons fait, & indépendamment des caractéres des fexes, on ne négligera pas d'en employer un que je n'ai trouvé à aueune mouelle des autres genres: foit que le corps des autres infectes aîlés s'applique immédiatement contre le eoreelet, foit qu'il n'y tienne que par un étranglement ou par un filet, c'est toûjours du bout du corcelet que le corps part. Il n'y a que parmi les iehneumons qu'on trouve des mouches dont le corps est implanté dans le dessus du corcelet. Un de ces iehneumons a déja été représenté, tome IV. planehe 10. figures 14 & 15; un autre d'une forme plus fingulière \*; \* Pl. 31. fg. m'a été envoyé de Saint-Domingue par M. du Hamel: fon corps \* qui a quelque chose de la figure d'un cœur, \* c. met une exception à ce qui s'observe généralement dans les autres mouches, du rapport de la groffeur du corps à celle du corcelet. Le volume de son corcelet surpasse beaucoup celui du corps. Ce dernier a à fon origine un filet \* dont le bout s'unit au-dessus du corcelet sur lequel \* s. le filet s'éleve en arc.

Au refte, ce n'est qu'en jugeant du génie de tous les ichneumons par ee que m'ont fait voir plusseurs que j'ai pu suivre dans le cours de leur vie, dans seurs transformations & dans le temps où ils travailloient à loger leurs

œufs, que je les regarde tous comme carnaciers, lorfœu'ils font sous la forme de ver. Il ne paroît pas qu'il y ait lieu de se désier ici de l'analogie; si cependant on trouvoit quelque mouche semblable aux ichneumons, qui sous la forme de ver, ne vécut point de quelqu'autre insecte, on pourroit la regarder encore comme un ichneumon, mais qui auroit été excepté de la régle générale. Pour venir à des faits auxquels on donne attention plus

1 & 16. 9.

volontiers qu'à ce qui peut mettre quelqu'ordre parmi des insectes laisfés jusqu'ici dans une grande confusion, voyons quel usage les ichneumons de diverses especes sçavent • Pl. 20. fig. faire de cette longue queuë \* qui ne semble propre qu'à les embarrasser & à les surcharger; c'est au moins ainsi qu'en jugeroit quelqu'un qui ne penseroit pas affés que les mouches dont on fait le moins de cas, peuvent se vanter d'une premiére origine aussi noble que la nôtre. Quoique je regardasse cette queuë comme une partie, & même un instrument qui seur étoit utile, j'ai absolument ignoré à quoi & comment ces mouches pouvoient s'en fervir, jusqu'au moment où il y en eut une qui, sans être effrayée de ma présence, vint en faire usage devant moi. Dès qu'un terrein convient à certains insectes pour y faire croître leurs petits, ce même terrein attire ceux qui veulent nourrir les leurs de gibier. Les enduits de \* Pl. 26. fig. fable \* que j'avois étendus fur un mur, pour inviter des guêpes folitaires à y faire leurs nids, devinrent plus peuplés de leurs vers que les garennes les plus vives ne le sont de lapins: le sable fut souillé par-tout, & rempli d'especes

de clapiers dont les entrées pourtant ne restérent pas ou-\* Pl. 29. fig. vertes \*. Un ichneumon à longue queuë \* reconnut appa-2, 3 & 4. remment cet endroit comme très-propre à fournir des

Fig. 1. aliments aux vers qui éclorroient de ses œufs. On n'est point fâché de voir que des mangeurs cruels soient eux-

mêmes mangés. Le Mémoire précédent nous a appris que chaque guêpe avoit pourvû chacun de ses vers d'un bon nombre de vers d'une autre espece, qui étoient verds : l'ichneumon vouloit apparemment donner aux fiens à manger les vers de guêpes, mangeurs de vers verds. J'observai cet ichneumon dans l'instant où il vint se poser sur l'enduit fous lequel tant de petits animaux étoient cachés : la longue queuë \* qu'il traînoit après lui, ne sembloit qu'un \* Pl. 29. fg. feul filet, quoiqu'elle fût réellement composée de trois. de la tarriére & des deux piéces qui lui font un étui. Bientôt il chercha à en faire usage; non seulement il m'apprit qu'il étoit maître de la hausser ou de la baisser, mais il me fit voir qu'il pouvoit la contourner, & cela dans différentes portions de sa longueur. En un mot, je le vis parvenir à la faire passer sous son ventre \*, & à en porter la \* Fig. 2. pointe en-devant, & à une distance \* de la tête, plus grande \* o. que la distance qui est entre celle-ci & le derrière. Quoique l'ichneumon soit quelquesois assés haut monté sur ses jambes, & qu'il le fût dans ce moment autant qu'il lui étoit possible, comme chaque jambe n'étoit pas posée perpendiculairement au plan d'appui, & que par ellemême elle n'a pas la moitié de la longueur de la queuë, il en réfulte que l'ichneumon avoit été obligé de plier & recourber beaucoup sa queuë pour en ramener le bout fous fon ventre. Quand il y fut arrivé, la mouche le conduisit le plus loin qu'il lui fut possible, de façon qu'il ne resta aucune portion de la queue par-delà le derrière \*: elle \* Fig. 2. en appliqua le bout contre l'enduit dans un endroit qui avoit de la faillie \*. Il n'étoit pas douteux que son but ne fût \* .. de lui faire percer cet enduit. Des trois parties dont elle est composée, celle du milieu est armée de dents \* qui la \*Fig. de 10. rendent propre à ouvrir des trous. Quoique la mouche ne parût pas trouver mauvais que je l'observasse, qu'elle

ne s'en inquiétât pas, il ne m'étoit pas possible de la considérer d'assés près, pour m'assûrer si la partie dentelée de l'instrument excédoit, comme il étoit à présumer, les deux bouts des demi-fourreaux entre lesquels il est renfermé en entier dans les temps d'inaction; mais il m'étoit permis de voir qu'elle donnoit à cet instrument, des mouvements alternatifs très-capables d'ouvrir un chemin dans le fable; elle lui faifoit faire un demi-tour fur lui-même de droite à gauche, & ensuite un autre de gauche à droite. C'est pourtant un travail qui doit être jugé difficile par le temps qu'elle employa à conduire sa tarrière jusqu'où elle la vouloit faire arriver pour rendre son opération complette. Sans quitter le même lieu, l'ichneumon fit le même manége pendant un gros quart d'heure: je l'ai vû, & j'en ai vû d'autres percer différents endroits éloignés seulement de quelques pouces, & quelquefois moins du premier, & la mouche y a toûjours mis à peu-près autant de temps.

Pendant que l'ichneumon perce, le bout de la queuë ou la pointe de la tarrière est constamment en-devant de la tête; mais il y en a tel qui alors a la tête tournée en en- Pl. 29. fg. haut \*, tel qui l'a tournée en embas \*, & d'autres qui la tiennent à même hauteur que le reste du corps. Enfin, la tête est quelquefois plus éloignée, & quelquefois plus proche de l'endroit dans lequel l'ichneumon veut faire pénétrer sa tarrière. Il est visible que lorsque la tête est proche de cet endroit, la pointe de la tarrière n'est pas portée aussi loin qu'elle l'est dans les autres circonstances; une portion de la queuë reste alors par-delà le derriére, & y forme une courbe Fig. 3 & rentrante \*; c'est-à-dire, que la queuë après s'être dirigée pour s'éloigner du derrière \* en s'élevant, se recourbe

ensuite vers le derriére & descend le long d'un des côtés pour prendre sa route sous le ventre, & la continuer entre les jambes & par-delà la tête.

2 & 4.

Quelquefois

Quelquefois j'ai pu voir \* que la portion de la queuë \* Pl. 29. fig. qui étoit contournée par-delà le derrière, n'étoit composée 3. 6. que des deux demi-fourreaux : la tige du milieu, celle de la tarriére \*, faifoit fon chemin en ligne droite, & étoit à \* t. découvert depuis son origine jusqu'à l'endroit où les deux demi-fourreaux commençoient à se trouver sous le ventre. Ces demi-fourreaux & la tige de la tarriére font de nature €cailleuſe, & par conſéquent incapables d'extension. De-là on doit tirer une conféquence qui supplée à ce que nous n'avons pu observer, & qui démontre ce que nous n'avons que préfumé, que lorsque la tarriére perce, sa pointe excede le fourreau. Il paroît même s'ensuivre que le fourreau n'accompagne pas la tarriére quand elle entre dans l'enduit qu'elle perce; car la différence affés confidérable qu'il y a entre la longueur de la portion \* de la tige de la tarrière, . t. qui est à découvert près du derrière, & la longueur de la portion \* des deux demi-fourreaux pliés en arc, est la . c. mesure de la longueur de la partie de la tarriére qui a pénétré dans le fable. C'est ce qu'on concevra aisément en jettant un coup d'œil fur la figure; & on concevra en même temps, que si l'arc décrit par la premiére portion des demi-fourreaux, étoit plus grand, comme il le peut être, alors la tarriére pourroit entrer feule de plufieurs lignes dans l'enduit de fable.

Quand on pense combien la tige de la tarrière est fine, qu'elle n'est presque qu'un cheveu, on voit qu'il convenoit qu'elle sit sottenuë & fortissée par les deux demi-four-reaux: sa portion qui a pénéré dans l'enduit, n'a pas se même besoin de leur appui, elle en trouve un sussission dans les parois du trou où elle s'est logée. La partie de la tarrière qui est en-dehors du trou, ne sorme encore avec les deux piècesqui lui sont un étui, qu'un sil assissifié, qui doit être sort l'estible, & qui peut aissement se courber versie côté,

Tome VI. Q

par rapport auquel la force qui le pouffe, tend à le rendre convexe. L'ichneumon [çait néantmoins maintenir la tige de l'inftrument en ligne droite; je l'ai vi quelque foi porter la première jambe du même côté en avant, & bien pardelà la tête, en applieure le bout ou le pied coutre l'étui Pl. 29.58, de la tarriére <sup>2</sup>, & la forcer ainfi à refler droit, en lui dom-

4. P. nant un appui qu'elle ne pouvoit faire céder.

Nous avons déja fait entendre que la tige de la tarriére est plus large qu'épaisse, un peu applatie : quand on l'observe \* Fig. 9. ce. au microscope, on découvre une espece de fente \*, une espece de cannelûre qui partage en deux également une de ses faces depuis la base jusqu'à l'extrémité. Il semble que la tige puisse se diviser en deux parties; il y a au moins toute apparence que les deux bords de la fente ne tiennent l'un à l'antre que par une membrane qui leur permet de s'écarter : on a peine même à concevoir qu'ils le puissent suffisamment dans le temps où l'œuf doit être porté dans le fond du trou ouvert par la pointe de l'instrument; car le seul canal par où il puisse être conduit, est dans l'intérieur de la tige de la tarrière. Toûjours en doit-on conclurre que l'œuf est extrêmement petit. Le microscope, & même une fimple loupe, mais très-forte, m'ont pourtant fait voir au bout de la tarriére l'ouverture qui fuffit sans doute pour lui donner passage, & j'ai appris en même temps que des parties charnues ou molles rempliffent l'intérieur de la tarriére. L'ayant pressée fortement entre deux doigts dans le temps que je l'observois au travers d'un verre qui groffiffoit beaucoup, j'ai vû fortir de fon bout une espece

• Fig. 10. a. de rouleau de matiéré blanche \*: je n'eusse pas hésité à le prendre pour un œuf, si sa longueur, trop grande par rapport à son diametre, ne m'eut jetté dans le doute. Près du bout on distingue mieux que par-tout ailleurs une membrane blanche qui permet aux deux lévres de la sente.

DES INSECTES. IX. Mem. de s'écarter l'une de l'autre. C'est immédiatement au-des-

fous du bout que commence de chaque côté une rangée de cing à fix dents \* telles que celles des feies, & au moyen \* Pl. 20. fg.

desquelles l'instrument agit avec succès.

L'ichneumon \* dont nous parlons, qui met les vers qui \* Fig. 1. fortent de ses œufs à portée de se nourrir d'un ou pluficurs vers de guêpes, est de grandeur médiocre, d'un brun de marron très-foncé; la partie du milieu de chaque antenne est tout ce qu'il a de blanc. Des ichneumons de même taille, & d'autres considérablement plus grands \*, & \* Fig. 16. qui ont des queues d'une longueur plus démesurée, cherchent à pourvoir leurs petits de vers de différentes especes que leurs meres ont cru loger bien fûrement, en les faifant naître au-dessous de l'écorce épaisse de fort gros arbres, & dans l'intérieur du bois même. Aussi voit-on de ces derniers ichneumons roder autour des arbres, comme les autres autour des murs. Dans le mois de Juin j'en surpris un de la plus grande espece, qui tenoit sa longue queuë, ou plûtôt la tarriére qui en est une portion, enfoncée en partie

comme celle que nous avons vûë en action ci-dessus, elle l'étoit en arrière, l'infecte l'avoit fait entrer le moins obliquement qu'il lui avoit été possible, dans le tronc de l'arbre. Elle étoit entiérement hors de ses deux demifourreaux, ceux-ci étoient paralleles entr'eux, & soûtenus en l'air dans la ligne du corps. Ma présence troubla peut-

dans un endroit du tronc d'un gros orme, où le bois commençoit à se pourrir. Cette tarriére n'étoit pas dirigée

être la mouche; pendant deux minutes elle me parut plûtôt occupée à retirer sa tarrière de l'endroit où elle l'avoit engagée, qu'à la faire pénétrer plus avant; il sembloit même qu'elle y trouvoit une difficulté dont les

dents ou crans par lesquels elle étoit terminée, pouvoient être la cause. Elle en fit sortir devant moi une portion Qqi

#### 308 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE longue de plus de trois lignes, & dès que cela fut fait, elle s'envola.

Ayant enlevé dans une autre faifon, dans le mois de Décembre, une épaiffe écorec d'orme, je trouvai deffous, des tas ou des plaques d'une forte de feiûre bien empilée, qui avoit fervi fans doute de nourriture à quelques gros vers de ceux qui fe transforment en fearabé. Cette feiûre avoit paffé par leur corps, & y avoit été digérée en partie. Au bout d'une de ces plaques étoit une affés groffe coque de foye blanche, que j'ouvris: fon intérieur étoit rempli par une nymphe qu'il me fut aifé de reconnoître pour une de celles qui fe transforment en ichneumons à longue queuë; la fienne étoit composée de trois filets très-diffinéls. Il y a tout lieu de juger que dans le temps où elle avoit pris fon accroiffement fous la forme de ver, elle sétoit nourrie du ver du fearabé, duquel il ne refloit des veftiges que dans les tas d'exeréments fortis de fon corps.

Ce qui a été dit dans le onziéme Mémoire du second tome, des ichneumons qui logent leurs œufs dans les corps des chenilles, m'exempte de parler actuellement de bien des especes de ces mouches. Je ne crois pourtant pas me devoir dispenser d'en faire connoître au moins une espece de grandeur médiocre dont j'ai vû les vers dans toute leur groffeur, & dont les uns font devenus des mouches fémelles à longue queuë, & les autres des ichneumons sans queuë ou des mâles. Un assés joli papillon noir & blane, représenté planche 49 du premier volume, figures 17& 18, vient d'une chenille que j'ai vûë fur l'ortie. Sous des écorces de vieux ormes qui s'étoient d'elles-mêmes détachées en partie du tronc, je trouvai en Hiver un grand nombre de coques toutes d'une foye blanche, & faconnées à peu-près comme celles que leur figure fingulière m'a déterminé à nommer des coques en bateau;

DES INSECTES. IX. Mem. 309
elles avoient été faites par des chenilles dont chacune, après fa dernière neitamorphofe, paroit fous la forme du joil papillon que je viens de citer. Mais dans la plûpart des coques que j'ouvris, il n'y avoit ni crifalide, ni chenille; à peine vis-je quelques refles de cellè-es. i. La coque étoit ordinairement labitée & remplie par un feul ver blanc \*, fans jam- \*Pl. 30, 66-bes, affés femblable à ceux des guépes. Si des papillons fortirent de quelques coques, de chacune des autres je n'eus qu'une mouche ichneumon, foit fémelle & à queuë \*, foit \* Fig. 3. maile & fians queuë \*. Destrois filles \* dont la queuë citoi \* Fig. 7 composée, les deux qui cnsemble font un étui à la tarrière \*, \* Fig. 3 & cetant observés au microscope, paroisfloient bordés d'une \* foff frange de poils roides \*, & femblables à des épines. Ces \* Fig. 7 · Fi

ichneumons fémelles étoient d'un brun affés foncé. Les ichneumons fans queuë \* qui fortirent de plufieurs \* Fig. 72 des coques dont il s'agit, avoient la tête, le corcelet & la partie postérieure du corps d'un brun foncé : tout le reste étoit d'un rougeâtre tel que celui d'une belle laque claire: leur corps égaloit en longueur celui des fémelles, mais il étoit autrement conformé : celui des fémelles \* étoit \* Fig. 3plus menu à son origine & à son extrémité, que par-tout ailleurs, au lieu que le bout de celui du mâle \* en étoit \* Fig. 7. la partie la plus groffe, & de-là jusqu'à son origine, il devenoit de plus en plus délié. En pressant le derrière de ceux à qui la queue manquoit, on levoit tous les doutes qu'on auroit pu avoir fur leur fexe : on faifoit fortir d'audesfous de l'anus \* deux corps bruns \*, écailleux & con- + Fig. 8. de tournés en cuilleron; la cavité de l'un étoit tournée vers \* 1, 4 celle de l'autre; entre ces deux cuillerons paroiffoit une partie blanche dont le bout fait en bec de plume, étoit courbé en crochet \*. Ce que nous avons vû en différents \* m. endroits, des parties propres aux mâles de plusieurs especes d'infectes, nous a appris qu'elles font disposées &

Qqiii

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE faites pour l'effentiel comme celles que nous venons de décrire.

Ces ichneumons sans queuë étoient donc certainement des mâles; mais il n'est que probable, & pourtant trèsprobable qu'ils étoient ceux des fémelles qui s'étoient nourries de chenilles de la même espece, & sorties de coques semblables. Il s'ensuit que parmi les mouches ichneumons, une fémelle dont le corps est fait en fuseau, peut avoir pour mâle un ichneumon dont le corps est fait en fuscau coupé en deux par son milieu.

Parmi les ichneumons mâles de grandeur médiocre, & même d'au-dessus de cette grandeur, il y en a pourtant qui ont le corps en fuseau. Tel étoit le corps de celui qui est représenté planche 30, fig. 9. Pendant qu'il étoit ver il avoit mangé une chenille à brosse du châtaignier, après quoi il se fila une coque d'un noir luisant par-tout, excepté à fon milieu où elle avoit une large bande blan-

\* Pl. 30. fg. cheâtre \*; elle étoit faite d'un très-grand nombre de lames posées les unes sur les autres. L'ichneumon qui sortit de cette coque, étoit en entier d'un rougeâtre approchant de celui d'un ambre haut en couleur; il n'avoit de brun que les yeux; il portoit ses aîles horizontalement; elles étoient toutes pleines d'iris. Les parties que je fis sortir par la pression, d'un peu au-dessous de son anus, ressembloient pour l'effentiel, à celles que m'avoient montrées les mâles ichneumons dont il a été parlé ci-devant ; un

\* Fig. 10 & coup d'œil donné aux figures \*, fera affés remarquer en II. quoi elles en différoient.

12,

Qui voudroit entreprendre de distinguer les unes des autres, toutes les petites especes d'ichneumons, formeroit un projet aussi inutile qu'impossible: il sussit de sçavoir que leur nombre est prodigieux, & que nous leur devons de ne pas voir tous les fruits de la terre dévorés par les

INSECTES. IX. Mem. insectes: la quantité qu'elles en font périr de tous genres. chaque année, n'est pas concevable. Mais nous ne devons pas laisser ignorer que parmi ces ichneumons de trèspetites especes, comme parmi ceux des plus grandes & des moyennes, il y en a dont les fémelles portent une queuë composée de trois filets \*, & d'autres \* dont la \* Pl. 29. fig. tarriére est couchée sous le ventre \*. Entre ceux qui ont 13. trois filets, les uns ne les ont pas plus longs ou les ont 13,14 & 15. moins longs que leur corps, & ceux des autres furpaffent . Fig. 17. 6 deux ou trois fois le corps en longueur. Nous avons eu occasion de parler de ces petits ichneumons à très-longues queues \* qui avoient crû dans l'intérieur des galles, & aux \* Tome III. dépens des infectes auxquels elles devoient leur groffeur, planche 41. & dont elles étoient le domicile. Les couleurs de beaucoup 14 & 15. d'especes de petits ichneumons, n'ont rien de frappant; ce sont des bruns plus clairs ou plus foncés, & quelquefois du noir; mais les couleurs de ceux d'un grand nombre d'autres especes, font éclatantes: l'or y domine, le corps & le corcelet des uns font d'un verd doré, dont les nuances ne font pas toûjours les mêmes, ceux des autres font d'un

Äprès avoir décrit les logements folides que les abeilles maçonnes bătifient à leurs petits \*, nous avons fait remar- \* Mém. III. quer que dans des cellules très-épaiffes & très-compacles, ils étoient la proye des vers des ichneumons. Ayant ouvert pluficurs de ces cellules à la fin de l'Hiver, & la coque qui y étoit contenuë alors, & que chaque ver s'étoit filée pour fe métamorphofer, au lieu de la nymphe ou du ver prêt à en devenir une, que j'euffe dû trouver, je ne trouvait dans bien des coques que 30 à 40 petites mouches à quatre aîles, dont le corps & le corcelet paroificient d'un doré bleuâtre ou verdâtre, felon le fens dans lequel on le regardoit. Les unes avoient des queutes, & les autres ca

rougeâtre doré.

manquoient; le nombre de ces derniéres étoit triple ou quadruple de celui des autres, c'est-à-dire, qu'il y avoit trois à quatre fois plus de mâles que de fémelles. Parmi d'autres petits ichneumons, j'ai remarqué au contraire quatre à cinq fémelles contre un mâle. Tout a été varié dans la nature, comme si son Auteur n'est eu que la variété en vûë. Les mâles des petits ichneumons des nids des maçonnes, avoient au bout du derriére une pointe courte qui faisoit le crochet en se recourbant vers le ventre. La queuë des fémelles avoit une longueur égale à celle

de leur corps ou environ.

17.

1 & z. .

Nous nous laifferions aller à des détails ennuyeux, si nous nous arrêtions plus long-temps aux ichneumons du premier genre, ou à queuë; nous passons à ceux du second genre, qui, dans les temps ordinaires, tiennent l'instrument avec lequel ils doivent percer, foit des corps animés, foit des corps inanimés, couché au moins en grande partie Pl. 30. fig. fous leur ventre \*. Parmi ceux-ci, comme parmi les autres, on en trouve de différente grandeur, qui nous offrent beaucoup de variétés dans la forme du corps. Un des plus \* Pl. 31. fg. grands que j'aye vûs \*, & plus grand qu'aucun que j'aye trouvé dans le Royaume, m'a été donné, & a été pris en Laponic, par M. de Maupertuis. C'est un pays où des Observateurs tels que lui, ne seront pas apparemment sitôt des recherches. Au retour de ce voyage, dont la postérité la plus reculée fera instruite, il me fit un présent qu'il sçavoit devoir être très à mon gré, celui des insectes de quelques genres qu'il avoit trouvé le temps de ramasser, au milieu des occupations que lui donnoit son objet effentiel. Je ne manquerai pas de faire connoître ces infectes, quand l'occasion s'en présentera: ils nous apprennent que la nature sçait ménager le peu de chaleur qu'elle accorde pendant quelques mois de l'année à des climats

#### INSECTES. IX. Mem.

qui font abandonnés au plus rude froid pendant les autres mois; que la nature, dis-je, sçait ménager ce peu de chaleur pour des productions du regne animal, du même genre que celles qu'elle opere dans les pays les plus tempérés, &

dans les pays brûlés par le Soleil.

Il paroîtra fingulier à ceux qui sçavent que les plus grands infectes de différents genres, naissent dans les pays chauds; que c'est des Isles de l'Amérique peu éloignées de la ligne, & de divers endroits de l'Afrique qui en font affés proches, que nous viennent des papillons, des fearabés, des millepieds, des cloportes, &c. qui furpaffent très-confidérablement en grandeur les plus grands infectes de ces différents genres que l'on peut découvrir en Europe: il paroîtra, dis-je, fingulier que la Laponie donne une espece d'ichneumons plus grande qu'aucune de celles de nos climats tempérés; si elle étoit de même séconde en d'autres très grandes especes d'insectes, des lieux extrêmes feroient également propres aux plus grandes productions de ce genre. Il est déja connu que les Mers glaciales sont plus peuplées de poissons d'une grandeur monstrucuse que les Mers fur qui le Soleil agit le plus puissamment & le plus constamment. Personne n'ignore que c'est bien par-delà le cerele polaire que les vaisseaux de différentes Nations d'Europe vont faire la guerre aux baleines.

Le volume de nos plus grands frêlons n'égale pas celui de l'ichneumon de Laponie \* que je veux faire connoître : \* Pl. 31. fg. fon corps aussi gros à son origine que l'est l'extrémité du 1 & 2. corcelet, n'est pas joint à celui-ci par une espece de fil délié; la forme de son corps n'est pas ellipsoïde comme celle du corps des frêlons; il a plus de diametre de desfus en-desfous que d'un côté à l'autre, & c'est sur-tout vers le milieu du ventre qu'il en a le plus. C'est de-là que part la tarrière \*, \* Fig. 1, 2 &

c'est-là qu'elle est affujettie: depuis cet endroit jusqu'au 3.6 Tome VI.

bout du derriére, le ventre semble coupé obliquement. La tarriére a un étui composé de deux piéces creusées en \* Pl. 31. fig. gouttière \*, qui l'égalent en longueur, & dont l'une prend son origine d'un côté, & l'autre de l'autre, précisément où est celle de la tarriére. Ces deux demi-fourreaux sont affujettis contre les anneaux du corps, dans environ la moitié de leur longueur; le reste ne tient à rien & fait une queuë à la mouche, malgré laquelle elle n'est pas de la classe de celles que nous avons nommées ichneumons à queuë, parce que nous avons cru devoir rendre ce nom propre à ceux dont la tarriére n'est pas couchée en grande partie sous le ventre. Si on vouloit prendre la tarriére & ses fourreaux pour une queuë de ce grand ichneumon de Laponie, on pourroit lui en compter deux; le dernier de \*q. ses anneaux se prolonge pour lui en faire une \* qui est roide, & dont le bout même est piquant; en-dessous, le milieu de cette queuë est membraneux, & on y découvre une ouverture qui paroît être celle de l'anus.

La tarriére est roide & capable de résistance; elle est un peu applatie, son diametre pris de dessus en-dessous, est plus petit que celui d'un côté à l'autre. Elle a de chaque "Fig. 4- pd. côté sept à huit dentélires " dont les plus proches de sa pointe, sont les pluspetites; chaque dent est faite en demi-fer de stêche. On lui trouve encore des especes de dents d'une autre sorme que celle des précédentes, & qui commencent où ces derniéres simissent; elles sont posses précisé.

\*fa.fr./s ment fur la face inférieure: là font des arêtes \* plus élevées que le refle, & dirigées en ligne droite & oblique à l'axe de la \* sf. tarrière. Deux arêtes qui enfemble forment un angle \*doi vent faire la fondion d'une fort bonne dent; & c'efl ce qui m'a déterminé à leur en donner le nons. Sur cette même face la tarrière eff fenduë tout du long, la fente paffe par

les sommets des angles dont nous venons de parler.

La tête de cet ichneumon est noire en grande partie, les petits yeux & les yeux à rézeaux sont de la même couleur; mais la partie qui est par-delà ceux-ci, & qui est proche du bout supérieur de la tête, est jaune comme le sont aussi les antennes. Le corcelet est entiérement noir : par dessus, le corps est jaune près de son origine, après quoi il a une large bande transversale qui est noire, le reste est jaune. Le noir occupe plus d'étenduë du côté du ventre : les deux tiers au moins de la longueur de chaque jambe sont jaunes, & le tiers restant, celui qui se joint au corps, est noir: les aîles ont une affés forte teinte de jaune.

Un ichneumon à peu-près de la taille du précédent\*, qui \* Pl. 31. fg. m'a aussi été donné par M. de Maupertuis, me paroît être 5. un mâle de cette espece: il n'a point de tarrière, pour le reste, sa forme est la même; mais les couleurs sont autrement distribuées sur son corps, le jaune en occupe le milieu, & les deux extrémités sont noires; le noir est auffi la

conleur de ses antennes.

Nous avons dans ce pays beaucoup d'especes d'ichneumons \* très-inférieures en grandeur à l'espece dont nous \* Fig. 8. venons de parler, mais à peu-près aussi grandes que des guêpes communes, qui sçavent fouiller dans les fables gras que la chaleur a endurcis; il faut auffi les prendre avec des précautions pareilles à celles avec lesquelles on prend les guêpes; autrement on s'appercoit bien-tôt que ce n'est pas seulement lorsque les fémelles ont à loger leurs œufs qu'elles font usage de leur tarrière, qu'elles la sçavent faire pénétrer dans les doigts qui leur font violence, comme dans le corps des insectes. Leur tarrière \* est toujours couchée \* Fig. 9, 10 fous le ventre dans une espece de gouttiére faite de deux & 11. 1. demi-fourreaux \*; les demi-fourreaux font quelquefois \* 1, 1. comme divifés en deux fuivant leur longueur \*, comme \* Fig. 11. c. composés de deux piéces articulées ensemble \*, & dont la \* lc, cd.

11. lc.

\* Pl. 31. fig. derniére \* qui va par-delà l'anus en s'élevant, est mobile. Les bouts réunis de ces deux dernières pièces forment quelquefois une courte queuë à la mouche. Les ichneumons de la plûpart de ces especes de médiocre grandeur, font bruns, & tous ou presque tous laissent une odeur pénétrante & desagréable sur les doigts qui les ont touchés. C'est au corps des chenilles qu'ils confient ordinairement leurs œufs.

Quoique nous nous foyons propofés de ne pas parler dans ce Mémoire des petites especes d'ichneumons, qui, lorsqu'elles croissent sous la forme de vers, ont des chenilles pour nourrices, je décrirai pourtant le spectacle qui m'a été donné par les mâles & les fémelles d'une très-petite espece de ces mouches. Les uns & les autres sortirent du corps de quelques crifalides de chenilles épineuses de l'orme; elles étoient nées & avoient crû dans le corps de ces chenilles, & cependant n'avoient pas affés dérangé la structure de leurs parties intérieures, pour les empêcher de subir leur première métamorphose. Enfin, les vers de ces petits ichneumons s'étoient eux-mêmes métamorphofés en nymphes dans le corps de la chenille ou de la crifalide, fans s'y être fait aucune coque. La capacité du lieu où étoient logées ces nymphes, peut donner quelqu'idée de la petitesse des mouches, lorsqu'on sçaura qu'il y eut telle crifalide du corps de laquelle il en fortit plus de cent. Le corcelet de ces petits ichneumons est d'un verd doré; leur corps a aussi un éclat d'or poli; mais sa couleur tire fur celle de la belle rosette de cuivre. Les couleurs des fémelles font plus ternes & plus brunes que celles des mâles. Ceux-ci font considérablement plus petits que leurs petites fémelles qui font très-ventrucs, ayant moins de diametre d'un côté à l'autre que de dessus en-dessous:

& logée dans une couliffe d'où on l'oblige de fortir en pressant le corps; la coulisse est formée par deux demiétuis, comme l'est celle des plus grands ichneumons du fecond genre : les mâles & les fémelles tiennent leurs aîles

croifées fur leur corps.

Lorsque celles que j'ai observées, furent sorties du corps des crisalides, elles se trouvérent encore prisonnières, elles se trouvérent renfermées dans le poudrier de verre où les crisalides l'étoient. Mais les mâles quoiqu'extrêmement vifs, quoiqu'ils fuffent dans une agitation continuelle, fembloient moins desirer de se mettre en liberté que de trouver des fémelles auxquelles ils fe puffent joindre: il n'y en a pas de plus ardents. Les fémelles étoient en très-grand nombre dans ce poudrier, & n'y étoient guéres tranquilles, fouvent elles y voloient : dès qu'il y en avoit une qui marchoit sur les parois du vase, quelque mâle ne tardoit pas à fauter ou à voler fur fon corps \*; car ils ont un petit \* Pl. 30. fig. vol qui a l'air d'un faut, ou, si l'on veut, leurs ailes les 13. aident à fauter. Le mâle se place d'abord sur le milieu du corps de la fémelle \*, de manière que les deux têtes font \* Fig. 13. tournées du même côté; mais il y a encore loin de celle du mâle à celle de la fémelle, parce que la fémelle surpasse beaucoup le mâle en grandeur. Dès que celui-ci s'est posé, il marche en avant juíqu'à ce que sa tête excede un peu celle de la fémelle \*, alors il ne manque pas de l'incliner • Fig. 14-& de l'appliquer fur le devant de celle de l'autre; il semble que le mâle va donner un baifer à la fémelle : c'est une careffe d'un instant; dès qu'elle est faite, il s'en retourne trèsvîte à reculons, jusqu'à ce que son derriére se trouve pardelà celui de la fémelle \*; alors il le recourbe & fait passer \* Fig. 15: le bout de son corps sous le ventre de celle-ci, vers le milieu duquel il le conduit; là il le tient fixé un moment. On doit soupçonner qu'il se passe plus alors qu'on ne voit;

Rr iii

14.

mais ce qui s'y passe, se fait très-vîte, car sur le champ le mâle ramene tout son corps sur le dessus de celui de la fémelle; il va ensuite en avant, jusqu'à ce que sa tête passe \* Pl. 30. fg. une seconde fois par-delà celle de la fémelle \*, en-devant de laquelle il l'incline, & contre laquelle il l'applique, comme pour lui faire une seconde caresse semblable à la première & d'une aussi courte durée. Il ne l'interrompt que pour retourner en arriére & pour faire passer encore \* Fig. 15. le bout de son corps par-dessous celui de la fémelle \*; là il ne le tient encore qu'un instant, à la fin duquel il part pour aller faire une nouvelle caresse à la tête. Il y a eu tel mâle à qui j'ai vû répéter tout le manége qui vient d'être rapporté, plus de vingt fois de suite; & je ne sçais pendant combien de temps il l'eût continué dans un lieu où rien ne l'eût troublé, car je ne l'ai vû se retirer de dessus la fémelle, que quand un mâle plus frais venoit le chaffer d'une place dont celui qui s'en est emparé, ne reste pas toûjours fi long-temps possesseur tranquille: d'autres mâles

ou trois de ceux-ci, pour une de celles-là. Quand on presse le derriére d'un de ces mâles qu'on tient faifi entre deux doigts, il s'allonge, & on en voit fortir deux Fig. 16. f. demi-gouttiéres \* qui forment un étui à une partie \* que \* m. la pression continuée fait avancer autant par-delà l'étui. que celui-ci a de longueur: le bout de cette partie est taillé à peu-près comme le bec d'une plume à écrire.

> Au moyen du nombre prodigieux des différentes especes d'ichneumons, il y en a de répandus par-tout, dont les fémelles cherchent des insectes, des nids & des œufs même d'infectes propres à recevoir leurs œufs, & à nourrir les vers

impatients volent fur la fémelle & débufquent celui qui y: est. Le nombre des fémelles du poudrier ne pouvoit pas fuffire à fatisfaire à la fois tous les mâles; il y avoit deux

INSECTES. IX. Mem.

circonstances réunies, & qu'il n'est pas en notre pouvoir de faire naître, pour surprendre une de ces fémelles occupées à faire leur ponte, on parvient rarement à les observer dans ce moment. J'en ai pourtant vû qui travailloient à percer en différents endroits le corps d'une chenille: j'en ai vû qui conficient à un jeune puceron, un dépôt qui lui devoit être funcîte. M. Valisnieri & d'autres Naturaliftes attentifs ont auffi vû d'autres fémelles ichneumons occupées à cette importante & fingulière opération. Des vers ichneumons prennent leur accroiffement dans l'intéricur des plus groffes & des plus folides galles des arbres & des plantes, aux dépens du ver ou des vers pour qui chaque galle est faite \*, & à qui elle semble donner un domicile \* Tom. 112, impénétrable à tout infecte. Il est donc incontestable que Mém. 12. les meres ichneumons sçavent loger leurs œufs dans ces galles; mais j'ignorois si elles les introduisoient dans la galle naissante, ou dans une galle déja formée, & même grosse: c'est dequoi j'ai été éclairci par une observation de M. Charles Bonnet de Geneve, Correspondant de l'Académie, que je rapporterai ici volontiers; mais j'annoncerai auparavant qu'on en doit attendre de lui un grand nombre d'autres extrêmement curieuses, qui n'ont pu être faites que par des yeux très-attentifs & très-exercés à voir, & qui l'ont été avec toutes les précautions qu'y apporte quelqu'un qui craint de se faire illusion, & qui ne veut rien publier que de vrai & de certain : fes talents pour les observations d'Histoire Naturelle, se sont manifestés de bonne heure; il a voulu me donner le plaisir de penser que mes Mémoires avoient servi à les développer : ce que je sçais mieux, c'est qu'il n'étoit encore qu'E'colier de Philosophie, qu'il m'a envoyé des observations qui demandoient toute la patience & la fagacité des maîtres

dans l'art d'observer.

Pendant que M. Bonnet examinoit si un chêne sous lequel il se trouvoit, ne lui offriroit rien de singulier, ilapperçut une galle de la groffeur d'un pois, au-deffous d'une des feuilles de cet arbre ; & il remarqua qu'une petite mouche étoit posée sur cette galle; l'ayant vû rester constamment dans la même place, il jugea qu'elle ne s'y tenoit pas pour rien. D'une main il abbaiffa la branche trop élevée, jusqu'à ce que la mouche fût à la hauteur & très-proche de ses yeux; occupée d'un ouvrage important, elle se laissa conduire où il la vouloit, sans en être troublée. M. Bonnet foupçonna, & c'étoit le foupçon qu'il devoit avoir, qu'elle étoit occupée à introduire un ou plusieurs œufs dans la galle; pendant qu'il tenoit la branche d'une main, il tenoit de l'autre une loupe d'un assés court foyer, avec laquelle il observa la mouche qui, fans s'inquiéter aucunement d'être regardée de si près, continua son travail. L'observateur eut le plaisir de voir qu'elle tenoit sa tarrière piquée dans la galle, & tout ce qu'elle faisoit pour l'y faire pénétrer plus avant. La petite mouche étoit de celles qui portent la leur couchée fous leur ventre, mais elle tenoit alors la fienne droite; son étui la soûtenoit & l'enveloppoit jusqu'à quelque distance de la galle: entre la surface de celleci & le bout de l'étui, il y avoit toûjours une portion de l'instrument à nud. La mouche étoit posée sur ses six jambes, ayant la tête basse, les antennes tranquilles & inclinées vers la galle, peu distantes l'une de l'autre & recourbées en crochet à leur extrémité; tantôt elle pressoit du poids de son corps la tarriére pour la faire aller plus avant, tantôt elle éloignoit un peu fon corps de la galle, elle l'élevoit & retiroit par conséquent un peu sa tarriére en-dehors; mais c'étoit pour l'enfoncer davantage dans l'inflant fuivant, en appuyant desfus le poids de son corps. La mouche

La mouche ne se hornoit pas à donner alternativement à la tarrière, des mouvements de bas en haut & de haut en bas, à la faire agir comme nous faifons agir une aiguille de fer pour percer un rocher perpendiculairement à l'horizon; elle lui donnoit deux mouvements alternatifs plus remarquables; elle faifoit tourner fa tarrière successivement fur elle-même en deux fens oppofés; elle lui faifoit décrire une portion de cercle dans un fens, & enfuite en la ramenant de l'autre côté, elle lui faisoit décrire une seconde fois la même portion de cercle: la polition des yeux de M. Bonnet étoit telle, que la longueur d'un des côtés de la mouche se présentoit à eux en entier dans les temps ordinaires; mais lorsque la mouche faisoit tourner sa tarriére en tournant elle-même, la position du côté devenoit de plus en plus oblique par rapport à la ligne de ses deux yeux, & enfin le bout seul du corps leur étoit présenté directement; en pirouettant ensuite dans un sens contraire, elle ramenoit le côté à être parallele à la ligne des vcux.

Malgré les différents mouvements que nous venons de décirie, la mouche ne parvint qu'avec beaucoup de temps à faire un trou fuffiamment profond dans la galle, qui fembloit être pour l'infeête un roe très-dur. M. Bonnet commença à l'obdever dans ce travail le 17 Juillet à fix heures du foir, & ignoroit à quelle heure elle avoit commencé à travailler; à fept heures trois quarts il fut obligé de mettre fin à fon obfervation pour se rendre chés lui bien autrement fatigué qu'il n'eût pu l'être de la plus longue promenade, par la nécessifité où il s'étoit trouvé de le tenir fur seis jambes pendant une heure trois quarts en même lieu, ayant eu toûjours un de ses bras occupé à retenir la branche, & l'autre à softenir la loupe; mais ayant que de partir, il prit la petite mouche; il crut sentirent.

## 322 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE quelque résistance lorsqu'il sit sortir sa tarrière du trou où

elle étoit engagée.

Il s'étoit proposé d'examiner à l'aise la structure de son instrument; mais cette mouche qui avoit été si tranquille fur la galle, parut d'une vivacité furprenante dans le lieu où il la renferma; elle y tenoit ses antennes dans un mouvement continuel: elle sçut enfin s'échapper lorsque pour la prendre on ouvrit la boîte où elle étoit prisonnière. Cette mouche n'est d'ailleurs remarquable ni par sa couleur ni par sa figure, elle n'a pas plus d'une ligne de longueur; on ne voit ses aîles inférieures qu'au travers des fupérieures: fon corps est court, ovale, terminé par une petite queuë, & est joint au corcelet sans aucun étranglement; ce dernier est un peu relevé, comme l'est le corcelet des cousins & des tipules. La tête fort petite porte deux longues antennes compofées d'especes de vertebres; les jambes sont d'un marron clair, & tout le reste est noir; le noir du corps est luisant, au lieu que celui de la tête & du corcelet est mat.

M. Bonnet après avoir-pris cette petite mouche, ne pouvoit manquer d'observer l'endroit de la galle où il avoit de la tariére piqué si long-temps; il étoit plus reconnoissable par sa couleur, que par le diametre d'un trou presqu'imperceptible, il étoit brun. Enfin l'observateur ne partit pas sans avoir pris les précautions nécessaires pour retrouver cette petite galle; de temps en temps il retourna l'observer. & la trouva de plus en plus groffe: d'abord il l'avoit jugé une galle en groseille, ou de celles dont le diametre excede peu celui de ce petit fruit; le 25 Août elle étoit parvenus à égaler en grosseur une muscade. Etant obligé de quitter le séjour qui l'avoit mis à portée de suivre cette observation, il emporta chés lui le bout de la branche auquel étoit attachée la feuille d'où s'élevoit

DES INSECTES. IX. Mein. 222 la galle: quoiqu'il eût eu soin de la tenir dans l'eau, elle se fana en moins de trois femaines; ce ne sut pourtant que le 24 Novembre qu'il l'ouvrit, pour voir si son intérieur étoit habité. L'endroit que l'ichneumon avoit piqué, étoit encore reconnoissable par une couleur plus brune que celle du reste, mais il n'y paroissoit aucun vestige du trou; on trouvoit pourtant dans l'intérieur une trace de la piquûre; on devoit prendre pour telle une bande brune qui pénétroit en ligne droite jusqu'à la cavité qui occupe le centre de ces fortes de galles. Ce que M. Bonnet cherchoit dans l'intérieur de celle dont il s'agit, c'étoit au moins un insecte venu de l'œuf de l'ichneumon; & il ne put parvenir à l'y voir sous aucune des formes par lesquelles il auroit dû paffer: il trouva seulement la mouche pour qui la galle avoit été faite; il ne lui restoit plus qu'à percer une couche très-mince, pour être en état de prendre l'effor. Mais dans la cavité du centre, il vit des excréments qui ne sont pas laissés dans le commun des galles par les vers qui y deviennent mouches : près du pédicule de celle-ci, il vit encore deux trous ouverts à sa surface, & dans lesquels des excréments étoient restés. On peut donc soupçonner qu'un ou deux ichneumons parvenus à être aîlés dans la galle, en étoient fortis; & dès-lors il faut supposer que la mouche qui par ses piquûres avoit donné naissance à cette galle, avoit pondu plus d'un œuf, & que les vers fortis de quelques-uns avoient été la pâture des vers de l'ichneumon. Mais ce qu'il y avoit de plus important par rapport à l'Histoire des Ichneumons des galles, avoit été vû, dès que M. Bonnet fut parvenu à observer le manége de la petite mouche qui en perçoit une; car il ne sçauroit rester de doute fur la fin pour laquelle l'ichneumon perçoit : il pourroit même n'avoir pas eu le temps d'introduire ses œufs, ou ses œufs pourroient n'être pas venus à bien.

Pour ne point répéter ce que nous avons dit ailleurs, nous finirons ce Mémoire fans nous arrêter à faire admirer ces vers ichneumons qui, logés dans le corps d'un jeune insecte, le rongent, s'en nourrissent, consument quelquesunes de ses parties, sans l'empêcher de croître, & quelquefois sans l'empêcher de parvenir à subir sa premiére transformation. Nous devous pourtant ajoûter à ce que nous en avons dit autrefois, qu'entre les vers iehneumons qui rongent des infectes hors desquels ils se tiennent, il y en a qui doivent aussi sçavoir les endroits où ils peuvent faire une playe, & la fuccer ou en manger les environs, fans que l'infecte foit en danger de périr trop promptement; car tel ver ichneumon, & il y en a de ceux-ci dans les galles, n'a fouvent pour se nourrir qu'un seul ver, qui ne sût pas devenu une mouehe plus grande que celle en laquelle le ver ichneumon doit se transformer. L'accroissement du ver iehneumon ne se fait pas dans un seul jour, ni en trèspeu de jours; il faut donc que le ver rongé continuë de vivre, & même de croître, pour fournir affés de sa propre substance à l'accroissement complet de l'ichneumon.

# EXPLICATION DES FIGURES DU NEUVIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE XXIX.

LA Figure 1 est celle d'un ichneumon de grandeur médiocre, à longue queuë. q 1, sa queuë. a, a, ses antennes brunes par-tout ailleurs & blanches dans la portion a.

La Fig. 2 représente une petite portion de mur mmrq, dans laquelle il y avoit un enfoncement en maniére de senêtre ou de niche, & qui avoit été renduite d'une épaisse DES INSECTES. IX. Mem. 325 couche de fable gras où des guépes avoient creufé beaucoup de nids, dont elles avoient enfuite bouché les entres. Sur ce mur ell actuellement l'ichneumon de la figure 1, qui, après avoir fait paffer fa queuë fous fon ventre, en a porté le bout contre le relief qui eft en e, où il la fait agir pour percer un trou dans l'enduit de fable.

La Fig. 3 fait encore voir une portion de mur mm q or, enduite de fable, faite un peu autrement que celle de la figure 2, & dans laquelle une mouche perce, ayant la tête tournée en embas; c'est aussi en embas qu'elle fait avancer sa tarriére: elle la fait pénétrer en o, sous l'enduit. On remarquera que la tête de l'ichneumon est plus proche dans cette figure, de l'endroit o, que ne l'est la tête de l'ichneumon de la figure 2, de l'endroit o de cette derniére figure. La queuë de l'ichneumon de la figure 3, ne trouve donc pas une distance suffisante pour s'étendre en ligne droite, aussi forme-t-elle une courbe et; en partant de l'anus elle s'éleve vers e, & descend ensuite le long d'un des côtés pour se rendre sous le ventre. Mais ce qu'on doit remarquer de plus, c'est qu'il y a une partie t, qui ne s'est point élevée vers e, qui prend sa direction en ligne presque droite pour aller vers o. Cette partie est le filet qui sert de tige à la tarriére; les deux demi-étuis de la tarriére montent seuls en c.

La Figure 4 montre encore un ichneumon occupé à percer dans un enduit de fable, à yant fa tête tournée en enhaut & une portion de fa queuë recourbée par-delà le corps en a. Celui-ci pour empêcher de fléchir, la portion de fa queuë qui efl par-delà la tête, la foûtient en p avec le bout d'une de fes jambes.

La Figure 5 représente le bout du corps de l'ichneumon S f iii 326 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de la figure précédente, & les trois filets t, f, f, dont sa queuë est composée, séparés les uns des autres. t o, la tar-nére. ff, les deux filets qui ensemble composent l'étui de la tarriére.

Dans les Figures 6 & 7, le derriére de la mouche est dessiné plus en grand que dans la figure précédente, & dans deux disférentes vise. Il est vû de face, figure 6, & de côté, fig. 7. Cette demiére montre mieux que l'autre, que le bout du derriére est coupé obliquement. Ces deux figures & la figure 5 appreanent que l'origine o de la tarriére, & celle des demi-étuis f,f, ne sont pas précisément dans le même endroit. La tarriére & les demi-étuis ont été coupés en  $\tau,f,f$ . S'ils eussent et des dans toute leur longueur, ils eussent propose par la coupé par la coupé de la cou

La Figure 8 est celle d'un des demi-étuis f des figures précédentes, représenté séparément, très-grossi, & du côté où il est creusé en gouttière.

La Figure 9 nous montre la tartiére groffic au microfcope, & par la face le long 'de laquelle paroît une fente. de, file de dentélûres. ed, la fente qui partage la tartiére en deux felon fa longueur. do, corps blanc & mou que j'ai fait fortir du bout de la tartiére lorsque je l'ai fortement preffée entre deux doigts.

La Figure 10 nous donne plus en grand la partie qui fait le bout de la figure 9. de, de, les deux files de dentelûres, entre lesquelles une membrane blanche est sensible, fur-tout entre dd. do, corps blanc que j'ai fait sortir du bout de la tarriére par la pression.

La Figure 1 1 est celle d'un ichneumon d'une espece de médiocre grandeur, plus grosse pourtant que l'espece dont

# DES INSECTES. IX. Mem.

font les ichneumons des figures 1, 2, 3 & 4, mais à corps plus allongé, & dont l'origine eft en-deflus du corcelet. Sa queuë ett plus courte que celle de l'autre ichneumon. f, i, f, les trois filets dont elle eft compofée, qui font séparés les uns des autres comme ils le font en bien des eir-conflances.

La Figure 12 est celle d'un ichneumon un peu plus petit que celui de la figure 10, mais du même genre, car le bout de son corps est implanté dans le dessus du corcelet. Sa queuë 1f ne paroît composée que de deux filets, parce que la tarrière est logée dans un de ses demi-étuis; elle n'est actuellement dehors que du demi-étui f.

La Figure 13 représente un petit ichneumon à queuë q, peu longue, qui est fatal aux vers des abeilles maçonnes.

La Figure 14 est celle du mâle de l'ichneumon fémelle de la figure 13.

La Fig. 15 montre le bout du derrière de l'ichneumon de la fig. 14, très-gross. c, crochet par lequel il se termine.

La Figure 16 fait voir un de ces grands ichneumons dont la queuë est d'une longueur démesurée; il est de ceux qui sçavent introduire leurs œus sous l'écorce du bois. Dans cette figure, sa queuë a près de la moitié moins de longueur qu'elle en a naturellement, & qu'elle en avoit dans le désein.

#### PLANCHE XXX.

La Figure 1 est celle d'un grand ichneumon qui, comme celui qui est repréfenté dans la planche précédente, figure 16, introduit ses œufs sous l'écoree des arbres dans des endroits habités par des vers ou des chenilles. Sa queuë

ést plus courte que la queuë de celui qui vient d'être eité. f, r, f, les trois filets qui la composent, qui sont acsuellement séparés les uns des autres, & qui sont réunis dans d'autres temps. r, la tarrière qui ici & le plus souvent est le plus délié des trois filets.

La Figure 2 est celle d'un ver ichneumon qui mange des chenilles qui vivent de l'ortie, & qui se font des especes de eoques en bateau sous les écorees de l'orme.

La Figure 3 nous montre la mouche en laquelle de transforme le ver de la figure 2, après avoir paffé par l'état de nymphe: cet ichneumon tient acluellement les trois filets de fa queué écartés les uns des autres. Il eft du genre de ceux dont le bout du corps eft joint à celui du corcetet.

La Figure 4 représente le bout du derriére de l'iehneumon précédent, très-grossi. On y voit que les demi-étuis f,f, de la tarriére sont bordés de longs poils.

La Figure 5 fait voir une portion d'un des étuis f, figure 4, groffie au microfcope, & par fon côté convexe; les poils dont elle cft bordée de chaque côté, femblent être des épines.

La Figure 6 représente le bout de la tarriére, figure 4, vû au mieroscope, qui paroît fait en lame de sabre dont les bords sont ondés.

La Figure 7 est celle d'un ichneumon sans queuë ou mâle, qui s'étoit nouri dans l'intérieur d'une chenille de même espece que celle aux dépens de laquelle avoit crû l'ichneumon sémelle de la figure 2, dont il y a sieu de le croire le mâle.

Dans la Figure 8, le bout du derriére de l'ichneumon de la DES INSECTES. IX. Mem. 329 de la figure 7, paroit vú au microfcope dans un inflant où la prefilon a forcé des parties ordinairement cachées, à fe montrer. a, l'anus. l', l, deux lames écailleuses en forme de cuilleron. m, partie qui est destinée à la sécondation.

La Figure 9 est celle d'un grand ichneumon mâle, venu d'un ver qui avoit crû dans le corps d'une chenille à brosse du châtaignier.

Les Fig. 10 & 11 repréfentent toutes deux le derriére de la mouche de la derniére figure, deffiné dans un temps où la preffion avoit contraint de fortir, des parties qui, hors le temps de l'accouplement, font dans l'intérieur. Le bout du corps est vû de côté, fig. 10, & de face, fig. 11. a, l'anus. J.l, deux lames en long cuilleron propres à faifir le derriére de la fémelle. k, k, deux autres appendices qui peuvent avoir le même usage. m, la partie qui caractérise le fexe. f, f, filets qui ne paroissent pas dans la figure 10.

La Figure 12 est celle de la coque que s'étoit filée le ver qui se métamorphosa en l'ichneumon de la figure 9.

Les Figures 13, 14 & 15 font voir le mâle d'une petite efpece d'ichneumons, dont les fémelles ont leur tarriére couchée fous le ventre, dans les différentes positions où il se met pour se joindre à sa séraelle. Dans la figure 13, le mâle vient de se placer sur elle à distance à peu près égale sa tête de se sond une se sond une se product de la tête de se sond une se sond une

Tome VI.

La Figure 16 repréfente le corps du petit ichneumon mâle des figures précédentes, groffi au microícope, & faifi dans un moment où les doigts ont fait fortir du corps la partie qui rend les œufs féconds. c, endroit où le corps étoit joint au corcelet. fs fourreau compofé de deux demituyaux. m, la partie du mâle.

La Figure 17 montre le corps de la fémelle ichneumon des figures 13, 14 & 15 vît au microfeope. c, la partie du corps qui tenoit au corcelt. a, l'anus. r, la tarrière: c, e, les deux pièces qui lui font un étui quand elle est couchée fous le ventre, comme elle l'est ordinairement.

#### PLANCHE XXXI.

La Figure 1 est celle d'un grand ichneumon fémelle de Laponie, qui en a été apporté par M. de Maupertuis. Cet ichneumon est du genre de ceux qui tiennent au moins une grande partie de leur tarriére couchée contre le ventre. 1, sa tarriére, f, étui de la tarriére, composé de deux piéces qui sont écartées l'une de l'autre dans la fig. 3. a, queus qui est un prolongement du dernier anneau.

La Figure 2 fait voir par-deffus, & les ailes étalées, l'ichneumon vû de côté, figure 1.

La Figure 3 représente la partie possérieure de l'ichneumon des figures précédentes, grossile. La tarriére y est hors de son étui, & les deux piéces qui forment celui-ci, sont écartées l'une de l'autre dans la partie où clles le peuvent être. 1, la tarriére. f.f. les sourreaux, on voit le côté concave de l'un & le côté convexe de l'autre. q, queuë faite par le prolongement du dernier anneau.

La Fig. 4 montre le bout de la tarrière de l'ichneumon des figures précédentes, tel qu'il paroît au microscope.

DES INSECTES. IX. Mem. 331 p. pointe de la tarrière. pd, pd, les deux rangées de dente télûres. affb, affb, aêtes qui forment des angles, et qui femblent propres à faire l'office de dents lorique la tarrière perce. pf, fente ou coulifie qui divife la tarrière en deux dans toute fà longueur.

La Figure 6 est celle d'une jambe d'un très-petit ichneumon, fingulière sur-tout par le renslement du milieu, & par les dentelàres d'un de ses bords. On peut s'oupponner à cette jambe des usages finguliers, mais avant que d'en parler, il faut s'avoir s'ils sont réels.

La Figure 7 fait voir dans sa grandeur naturelle la mouche à laquelle appartient la jambe de la figure 6. Cette mouche est sortic du corps d'une chenille.

La Figure 8 repréfente un ichneumon de grandeur médiocre, de ceux dont les fémelles n'ont point de queuë, & qui tiennent leur tarrière appliquée contre le ventre.

La Figure 9 montre en grand & de côté, le bout du corps de cette mouche. 1, la tarriére, dont elle se sert volontiers comme d'un aiguillon pour piquer celui qui la tient. 1, 1, les bouts des pièces qui forment la coulisse où est l'aiguillon.

Dans la Fig. 10, le bout du corps de la même mouche eft vû plus de côté que dans la fig. 9. 1, la tarriére. 1/1, les deux piéces qui forment la dernière partie de fon étui. 1, espece de tambour fur lequel fe roulent les deux branches en lesquelles la tarrière est divisée au moins à sa basé.

La Figure 11 montre la couliffe où fe loge l'aiguillon, achée du corps pour mettre fa composition plus à découvert. t, la tarriére. t, l'endroit où da bafe se roule. de, la partie antérieure de la couliffe qui est faite de pièces

charnuës & adhérentes au corps. e, e, articulations des deux pièces el, l, qui font mobiles, & forment la dernière partie de la couliffe ou de l'étui de l'aiguillon.

La Figure 12 est celle d'un ichneumon de l'Isle de France qui est remarquable, 1.º par la forme de son corps; 2.º par le peu de volume du corps par rapport à celui du corcelet; & ensin, par le filet f qui est la première partie du corps qui part du dessus du corcelet sur lequel il s'éleve en sormant un arc.



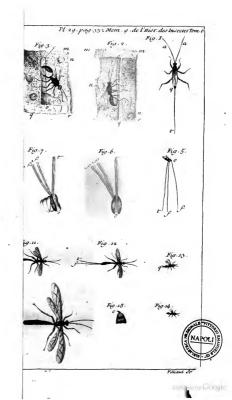



Pl 30 pag 332 Mongde l'Hist des Insecres Tom . 6. Fig. 4.

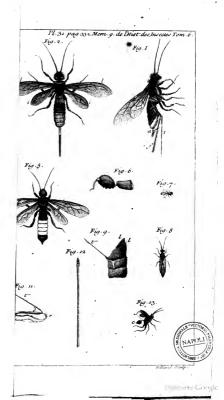

### 

## HISTOIRE

# DES FORMICA-LEO.

E Formica-leo \* est aujourd'hui un des insectes des \* Pl. 32. 6g.
plus connus; on ne manque guéres d'entretenir ceux 1 & a. en qui on veut faire naître de la curiofité pour ce que la nature scait produire d'admirable en petit, de l'art avec lequel il dreffe un piége, au moyen duquel il se rend maître d'animaux qui lui font quelquefois supérieurs en force, & dont il se doit nourrir. Ce n'est néantmoins que depuis environ cinquante ans qu'on le connoît. Je ne scais comment il est arrivé qu'il n'ait été ni observé ni même vû par les anciens Naturalistes. A la vérité il se tient presque toûjours caché sous le fable, ou sous une terre séche & réduite en poudre; mais c'est au fond d'un trou d'une grandeur souvent propre à se faire remarquer \*, & d'une \* Fig. 12 & forme qui invite les esprits les moins curieux à chercher 13. 16. par qui il a été creusé. Il est toûjours fait en entonnoir plus ou moins évalé, & a quelquefois à fon bord supérieur plus de deux à trois pouces de diametre. Aussi ne fallut-il presque à M. Vallisneri qu'appercevoir quelques-uns de ces trous autour d'un pied de chêne, pour lui donner le desir de scavoir par quel insecte chaque trou étoit habité, & à quelle fin il avoit été fait. Ce qu'il observa alors, & ce qu'il observa dans la suite plus à loisir, a valu au public une Histoire du Formica-leo, imprimée à Venise dans la Galerie de Minerve en 1697.

M. Poupart lut à l'Académie en 1704, une Histoire de ce même insecte, qu'elle jugea digne de paroître au jour

parmi les Mémoires de cette année. Dans les Œuvres de M. Vallisheri imprimées de son vivant in-quarto, & dans la réimpression qui en a été faite in-folio à Venise E'dition depuis sa mort, se trouve une de ses lettres \* adressée à in-folio 1733. M. Buffenello Sécrétaire du Sénat de Venife, dans laquelle me, p. 298. ce célébre Auteur s'applaudit de l'honneur que lui a fait le sçavant Académicien François de répéter ses observations, mais c'est pour le charger du procédé honteux de se les être appropriées sans avoir dit un mot de celui à qui il les devoit : il veut qu'on regarde l'Histoire de M. Poupart comme une simple traduction de la sienne; car il prétend que la ressemblance qui est entr'elles, est telle que celle qui étoit entre les deux Ménechmes de Plaute. Les faits effentiels & les plus frappants sont à la vérité rapportés dans l'une & dans l'autre: & comment ne le seroient-ils pas! Mais les détails y font très-différents; un des Auteurs a paffé légérement fur ceux par rapport auxquels l'autre s'est étendu. D'ailleurs on ne trouve pas dans l'Histoire de M. Poupart quelques méprifes qui font dans celle de M. Vallisneri; & ce qui justifie encore mieux M. Poupart, c'est que lui-même s'est trompé sur des saits très-bien observés par M. Vallisneri, par exemple, sur le nombre des yeux du formica-leo. L'Histoire de M. Vallisneri est absolument dénuée de figures auxquelles on ne sçauroit suppléer par les descriptions les plus exactes, lorsqu'il s'agit de faire prendre une juste idée de la forme d'un insecte, Il n'a pu s'empêcher de louer fincérement la beauté des figures que M. Poupart a fait graver; mais il prétend n'avoir pu en joindre à la fienne, parce qu'il l'a mise en dialogues, & que les interlocuteurs font deux illustres morts: c'est Malpighi qui y raconte à Pline les manœuvres fingulières & les métamorphoses du formica-leo. Le Fils de M. Vallisneri, qui a donné l'édition in-folio des Œuvres

de son Pere, n'a pas jugé de même que les figures fussent inutiles à des morts qui ne s'entretenoient que pour être entendus des vivants: il a fait copier les figures de M. Poupart, fans dire où elles avoient été prifes, mais il a été mal servi par le Graveur. Quand on sçait combien est grande encore la négligence de nos Libraires à faire venir les livres nouveaux d'Italie, & combien elle a été plus grande autrefois, on ne s'étonne pas que M. Poupart n'ait eu aucune connoissance en 1704, d'une partie d'un Dialogue inséré dans un gros volume imprimé à Venise en 1697. Pour être excité à observer le formica-leo, il n'avoit pas eu besoin de lire ce qu'en avoit dit M. Vallisneri. M. des Billettes de l'Académie des Sciences, la candeur & la vérité même, & qui est mort en 1720, âgé de 86 ans, m'a affûré qu'il avoit été le premier qui eût fait connoître le formica-leo à nos Sçavants; que jeune encore il l'avoit observé en Poitou dans une des terres de sa famille. S'il falloit produire des preuves par écrit qui démontrent que cet insecte a été connu en France, & observé avant que M. Vallisneri eût rien fait imprimer fur ce qui le regarde, & probablement avant même qu'il l'eût vû pour la premiére fois, j'en pourrois produire une incontestable. Je crois avoir déja dit ailleurs que i'ai en ma possession un Journal de M. de la Hire, où il écrivoit ce que les infectes lui offroient de nouveau. Ce Journal est tout écrit de la main de M. de la Hire: une Table qu'il a mise à la tête, marque un article du formica-leo, page 75: au haut de la page citée est écrit, du Formica-leo, & ensuite, il a commencé à manger au commencement du mois de May, ainsi il a été plus de sept mois sans manger: le 2 je lui donnai deux ou trois mouches, & je lui en vis succer une: le 26 Juin je ne sçais ce qu'il est devenu ne l'ayant point trouvé dans la boîte. Cet article du Journal est placé à la suite d'un autre de l'année 1691.

M. de la Hire qui avoit gardé son formica-leo sept mois faus manger, l'avoit donc eu au moins en Octobre 1690. D'où il paroît que le formica-leo avoit été connu par M. de la Hire pluseurs années avant que M. Vallisfineri l'eût vô, & il l'avoit été auparavant par M. des Billettes.

Qu'on ne juge pas au reste, du prix que je mets à la gloire d'avoir le premier observé un insecte, par la longueur de la discussion précédente. La nature nous offre un trop prodigieux nombre d'occasions, & trop faciles à faisir, d'acquérir de cette sorte de gloire, pour que nous en devions être beaucoup flatés: il est honteux pour nous de n'être pas affés frappés des beautés qu'elle nous présente; mais il n'y a pas de quoi nous enorgueillir, lorsque nous les appercevons. Si je suis donc entré dans cette discussion, c'a été uniquement pour prouver l'injustice du reproche fait à M. Poupart. Ceux qui ont vécu avec lui, qui ont connu sa droiture & son austére probité, sçavent que jamais homme ne sut plus incapable de se parer des productions d'autrui; qu'il étoit né avec l'aversion la plus déterminée contre les plagiaires & contre le plagiat : quelquefois même elle l'a conduit trop loin : c'est de quoi il a donné des preuves dans le Journal des Sçavants, en publiant un avis capable d'arrêter ceux qui auroient voulu se faire honneur des planches & des manuscrits de Swammerdam, qui alors n'avoient pas encore vû le jour.

Au refle, le formica-leo est un de ces insectes qui méritent d'être célébrés par plus d'un Historien: malgré ce que nous en ont rapporté M.º Vallisseri & Poupart, ils ont omis bien des particularités dignes d'être sçûés, & nous en omettrons apparemment encore de telles, & qui seront vûës par ceux qui examineront cet insecte avec une nouvelle & plus fine attention. Les premiers noms qui lui ont été impossés INSECTES. X. Mem.

été impofés par M. Vallifneri, ne lui font pas reftés; il l'a appellé Formicajo & Formicario: celui de Formica-leo qu'il a reçû en France, a été si généralement adopté, qu'il est devenu de tout pays, & même aussi françois que celui de fourmilion, sous lequel M. Peluche en a parlé\*, & qu'il cût \* Spellacle dû porter toûjours en ce pays. Si l'on vouloit néantmoins de la Nature. être plus difficile fur les noms qu'il n'est besoin de l'être, 217. on seroit fondé à desapprouver qu'on eût appellé Lion un insecte qui use de ruse pour se procurer sa proye, & qu'on eût simplement donné pour l'ennemi des fourmis, celui qui se nourrit de tout insecte qu'il peut attraper, de quelque genre qu'il foit. Il est pourtant vrai qu'il ne détruit pas autant de ceux de tous les autres genres, qu'il détruit

de fourmis, mais ce n'est que faute d'occasions.

Le formica-leo est un six-pieds ou ver hexapode, & de ceux qui doivent se transformer en une mouche à quatre aîles; nous l'avons auffi placé \* dans la fixiéme claffe des \* Tome IV. vers qui ont des transformations à subir. Tous ceux que page 183. j'ai trouvés aux environs de Paris, & depuis Paris jusqu'au fond du Poitou, m'ont paru être de la même espece: il y a pourtant parmi eux, comme parmi les autres insectes, des especes différentes, dont quelques-uncs sont beaucoup plus grandes que celle des environs de Paris, comme nous le prouverons dans la fuite; mais c'est au formica-leo que l'on est ici le plus à portée de voir, que nous nous fixerons; nous nous contenterons de dire en quoi d'autres en different. Son extérieur \* n'a rien qui puisse lui attirer l'atten- \* Pl. 32. fig. tion de ceux qui n'en donnent qu'aux objets dont ils peu- 1 & 2. vent être frappés par le premier coup d'œil. Sa couleur est une espece de gris-sale. Les six jambes \* qui soutiennent \* Fig. 4 & 5. le corps, l'élevent peu.

i i, mm, nn,

Mais quand on vient à considérer notre formica-leo, si l'on se connoît en formes d'insectes, la sienne offre des

Tome VI.

338 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE particularités remarquables. Il est sensiblement divisé en

\*P. 3.- fe trois parties dans sa longueur, le corps.\*, le corcelt \*& 5.88 la tête \*. Le corps dont le volume surpasse considérales le lement celui des deux autres parties, est une espece d'ellipsoide plus pointu à son bout postérieur qu'à l'antérieur, un peu applait en-dessous plus convexe en-dessus. D'un bout à l'autre il a des rugosités transversales, des especes de cordons séparés par de petits fillons; on lui en compte aisément onze: ce sont autant d'anneaux, tous sont membraneux. Pour bien voir sa couleur, il faut au moins en le frottant avec le doigt, emporter les grains de fable ou de terre qui s'y sont attachés: celle qui y domine est jaunaitre, ou un blanc-sale dans lequed du rougeaire est quelques sois mêté. Le gris dont il paroit, résulte de la combinaison du jaunaite du sond avec du noir, ou du brun presque noir, qui y est distribué par taches; celles-ci for-

ment trois rayes plus remarquables que les autres fur le
\*Fig. 4 deffus du corps \*, dont l'une regne tout le long du dos,
& cet à diflance égale des deux autres. Les taches de ces
rayes font fur les cordons des anneaux. Une loupe foible
fuiffit pour faire voir de chaque côté une autre file de
points noirs dont chacun est aufir placé fur la partie la
plus élevée de chaque anneau, fur le cordon. Enfin, elle
fait appercevoir des poils noirs & courts, femés fur le corps,
& elle en fait voir d'autres de même couleur & plus longs,
qui forment des houppes difporées par files comme les
fimples taches; une de ces files de houppes est proche de
chaque côté, & l'autre fe trouve encore en-deffus, mais
prefque fur le côté, c'elt-à-dire, prefqu'à la jonétion du

\*Fig. 5. dos avec le ventre \*: fur celui-ci on voit encore de chaque côté deux rangs de houppes de poils, & au milieu une rangée de taches noires.

La position des rangs de houppes qui sont sur le corps,

### DES INSECTES. X. Mem.

nous étoit nécessaire pour déterminer celle des organes de la respiration du formica-leo, qu'on a négligé d'observer, on ne peut les découvrir qu'avec une forte loupe. Audessous de chaque houppe du premier rang, excepté celles des deux premiers anneaux, sur le cordon & sur son bord le plus proche de la tête est un tubercule hémissphérique qui semble écailleux, & qui ne peut guéres être pris que pour un stigmate par ceux qui connosifient la disposition & la figure des stigmates de divers inscêtes. J'ai souppeonné deux ensoncements considérables un peu écailleux qui se trouvent sur le troisséme anneau, de servir à la respiration; mais je n'ai pu y découvrir des ouvertures qui auroient dûy être sensibles.

y ctre iennises.

Le corcelet \* est court, & a peu de diametre; la pre- \* Pl. 32.56.

miére paire de jambes \* y est attachée: la séconde l'est + réau premier, & la troisiéme l'est au fecond anneau du corps. \* i i.

Le formica-leo montre en certains temps un col remarquable par sa longueur \*, & en d'autres temps on ne lui en \* Fig. 2.

voit point \*; alors le sien se trouve logé sous le corcelet, \* Fig. 1.

& la tête paroît partir immédiatement de ce dernier. Ce
col peut donc être porté en avant & retiré en arrière; il
exécute beaucoup d'autres mouvements, il éleve la tête, il
l'abbaisse, il la fait aller à droite & à gauche. Pour la mettre
en jeu de toutes les façons dont elle y doit être mise, &
fur-tout pour lui saire faire certaines actions particulières
dont nous parlerons bien-tôt, le col s'y infere en un endroit remarquable: celui des autres insectes est attaché au
bout de la tête, ou à son dessous leu du formica-leo

La tête aussi est autrement faite que celle du commun des infectes; elle est platte, & on verra que les fonctions dont elle est chargée, demandoient qu'elle le sût; elle est plus large que par-tout ailleurs à son bout antérieur: vûtê

s'infere près du bout de la tête, mais en-dessus.

par-desfous, elle a quelque chose de la figure d'un cœur applatti, parce qu'elle a une sorte d'échancrûre au milieu de son bout antérieur. Ce seroit-là, ou tout auprès, que devroit être la bouche, si le formica-leo en avoit une placée comme l'est celle de tant d'autres insectes. Une des méprises de M. Vallisneri, est d'avoir cru y en avoir trouvé une dont il a décrit les environs, comme s'il l'avoit vûë. M. Poupart n'est point tombé dans cette erreur: si cependant M. Vallisneri eût donné l'attention dont il étoit capable, aux faits que le formica-leo lui offroit, s'il les eût affés observés, il en eût conclu qu'une bouche placée comme celle des autres insectes, lui étoit parfaitement inutile; aussi lui en chercheroit-on-là une en vain, ou une trompe capable de faire l'office de la bouche. L'Auteur du Formica-leo, qui est celui de toute la Nature, ne l'a pourtant pas privé de l'organe propre à lui fournir la nourriture nécesfaire à sa subsistance; mais il l'a placé d'une façon trèsparticulière: au lieu même d'une bouche ou d'une trompe, il lui en a donné deux. D'auprès de chaque extrémité du devant de la tête \*, part une corne. Elles font les deux parties de cet insecte, qui se font le plus remarquer, & les plus dignes peut-être de notre attention: la longueur de chacune est d'environ une ligne & demie dans le formica-leo qui n'a plus à croître. On seroit tenté de les regarder comme analogues à celles de quelques scarabés, & entr'autres à celles du cerf-volant; mais leur usage est tout autre; ces deux cornes sont deux trompes destinées à pomper le suc dont est rempli le corps de différents insectes, & à le faire paffer dans celui du formica-leo. Ce font d'ailleurs des trompes tout autrement construites que celles des papillons & des mouches de différents genres, que nous avons eu occasion de décrire, & tout autrement dirigées. Elles

sont écailleuses, mobiles, placées toutes deux à même

\* Pl. 32. fig. 1, 2, 3, 4 & 5. 6, 6.

DES INSECTES. X. Mem. hauteur, & peuvent aller à la rencontre l'une de l'autre, comme font les dents des chenilles, & celles de divers autres insectes: elles se croisent pourtant plus souvent l'une l'autre près de leur pointe \*, qu'elles ne se rencontrent par \* Pl. 32. fig. leur pointe même. Depuis la base jusque par-delà les deux 4 to 5.6, 6. tiers de sa longueur, chaque corne est à peu-près droite, & ne differe pas beaucoup en largeur; elle est plus large qu'épaisse; mais depuis les deux tiers de leur longueur, elles se courbent l'une vers l'autre, & diminuent insensiblement de groffeur jusqu'à leur extrémité qui est une pointe très-fine, & où se trouve pourtant l'ouverture qui tient lieu de bouche, celle par où passe tout ce qui sert à nourrir le petit animal. Du bord du côté intérieur de chacune partent trois grandes pointes, des especes d'épines \* qui leur donnent quelque ressemblance avec \* Pl. 33. fg. les cornes du cerf-volant : dans l'intervalle que laissent en- 3,4,5,6, tr'elles deux des grandes épines, il y en a deux beaucoup

plus courtes. Nous reviendrons à examiner les particularités de la structure de ces cornes, après que nous aurons vû le formica-leo en faire usage: il ne peut se nourrir que du gibier qu'il attrape; mais il ne joindroit pas à la course les insectes qui marchent le plus lentement : ce n'est pas que sa marche foit d'une lenteur excessive, c'est qu'il ne pourroit la diriger vers ceux qu'il voudroit atteindre; il ne sçait aller qu'à reculons. Cependant il parvient à se saisir des insectes les plus agiles, au moyen de la ruse qui lui a été apprise. Il scait disposer le lieu où il se fixe, de manière que le gibier y vient tomber entre ses comes qui l'attendent. Il se loge & se tient tranquille au fond d'un trou fait en entonnoir \*; \* PL 32. fig. il y est caché sous le sable au-dessus duquel s'élevent seu- 12 & 13. lement ses deux cornes \* autant ouvertes, c'est-à-dire, \*Fig.13.6,6

autant écartées l'une de l'autre qu'elles le peuvent être;

Vuiii

malheur alors à tout inseche imprudent, à la fourmi, par exemple, qui cheminant paffe fur les bords d'un trou dont le talus est roide, & dont les parois sont toutes prêtes à s'ébouler; quelquefois il tombe dans l'instant au fond du précipice, dans la vraye fosse du lion. Sa chûte n'est pas toûjours si précipitée; la fourmi qui sent le danger, tâche de se cramponner sur les grains de sable qui forment la pente, plusieurs cedent sous ses pieds, mais au moyen de tentatives & d'efforts redoublés elle en rencontre de moins mobiles, sur lesquels elle se retient; souvent même elle parvient à grimper vers le bord du trou. Mais le formica-leo a encore une ressource pour se rendre maître de la proye qui lui échappe: c'est une des circonstances où il lui importoit d'avoir une tête dont le dessus fût plat, & qu'il pût élever brufquement en enhaut, en l'inclinant d'un côté ou de l'autre. La fienne qui alors est cachée fous le fable, peut jetter en l'air celui qui la couvre, comme nous y en jetterions avec une pelle; au moyen d'un coup de tête donné brusquement en enhaut, & dans la direction convenable, il lance en l'air un jet de grains de fable: cette pluve de fable tombe fur la miférable fourmi, qui ne trouvoit déja que trop de difficulté à monter; les petits coups qu'elle reçoit d'un grand nombre de grains, la pouffent en embas. Elle n'en est pas quitte pour ces premiers coups, le formica-leo ne tarde pas à ramener sa tête fous le fable : le voilà donc en état de faire partir un nouveau jet; plusieurs jets qui se succedent, produisent l'effet pour lequel le premier n'a pas toûjours suffi; la fourmi malgré tous ses efforts est précipitée au fond du trou, les deux cornes du formica-leo qui étoient ouvertes pour la recevoir, lui faisssent le corps & le percent en se fermant.

Le formica-leo maître de sa proye, la tire un peu sous le sable, l'y cache, au moins en partie, & l'y succe à son DES INSECTES. X. Mem.

aife: le repas est plus ou moins long, selon que la piéce de gibier est plus grosse ou plus petite; une fourmi est. fouvent succée en un demi-quart d'heure, & il y a tellemouche doduë, comme le sont les grosses mouches bleuës de la viande, dont il ne vient à bout qu'en deux ou trois heures. Après en avoir tiré tout ce qu'elle a de succulent, la tenant foiblement entre ses comes prêtes à souvrir & l'abandonner, il donne un coup de tête, au moyen duquel il jette au-delà des bords de son trou un cadavre inutile.

Ce n'est que dans des terreins composés de grains fins & secs, que les formica-leo peuvent dresser leurs piéges. Les grains des parois de chaque entonnoir doivent être toûjours prêts à gliffer ou à rouler pour peu qu'ils foient pouffés en embas; d'où il fuit que la pluye peut non seulement causer du dérangement dans la figure de ces trous, mais que de plus elle les rend incapables de produire l'effet pour lequel ils font faits, lorsqu'elle colle les uns contre les autres les grains de leurs parois. Les formica-leo ne l'ignorent pas, au moins comme s'ils en étoient instruits, ils scavent mettre leurs trous à couvert de la pluye. C'est au pied des vieux murs, & dans les endroits les plus dégradés, qu'ils s'établiffent par préférence; les vuides qu'y ont laissés despierres confumées par la vétusté, se trouvent au-desfous d'une espece de voute : le terrein couvert par cette petite voute rustique, est ordinairement fait des débris de la pierre qui a été diffoute & réduite en une poudre trèspropre à être crcufée en entonnoir. Quelquefois les formica-leo font les trous où ils se tiennent, au pied de quelqu'arbre dont le tronc gros, élevé & courbé, & au moins plein d'inégalités, vaut presqu'un mur pour donner de l'abri à nos insectes. J'en ai trouvé d'établis au pied de différents chênes du bois de Boulogne, & principalement au pied

de ceux qui sont auprès d'une mare que j'ai eu occasson de citer plusieurs fois dans les autres volumes. Les bords escarpés & fablonneux de certains chemins où des especes de voutes se trouvent creusses, valent pour eux de vieux murs. Quand donc on en veut avoir, c'est au pied des vieux murs, & sur-tout de ceux qui sont tournés au midi, qu'il est plus sur de les chercher: indépendamment de ce qu'ils n'y sont pas exposés à la pluye, ils ne peuvent choisir des lieux plus convenables pour se mettre à l'affût: il n'en est point qui soient plus fréquentés des sournis & des inséces de diverses especes; ils y sont attriés par la chaleur qui y regne lorsque le Ciel est servine, a ils sont forcés de s'y réfugier quand il survient quelque pluye forte: ils marchent alors vers les embucades, à tombent dedans.

Chaque formica-leo ne passe pas sa vie dans le même trou, mais il y demeure au moins plusieurs jours de suite; plus il y a féjourné & plus le diametre de l'entrée est grand : les grains qui en forment le bord, s'éboulent lorsque quelqu'insecte passe dessus, & sur tout lorsqu'il arrive à quelqu'un de tomber dans le précipice. Les mouvements même que le formica-leo se donne au fond du trou, occasionnent dans les parois des ébranlements qui, quoique legers, suffisent pour déterminer à rouler des grains très-mobiles. Il ne leur donne pas le temps de s'accumuler au fond du trou qu'ils éleveroient trop, il charge sa tête de ceux qui y sont tombés, & les jette dehors bien par-delà le bord. Les mêmes éboulements qui augmentent le diametre de l'entrée du trou, rendent la pente de ce trou moins roide; & moins elle l'est, plus il est facile à l'insecte qui a donné dans le piége, de grimper en haut. Aussi lorsque la pente est devenuë trop douce, le formica-leo prend le parti d'abandonner son entonnoir pour en faire un nouveau. C'est un parti qu'il prend encore quand DES INSECTES. X. Mem.

quand il a passé plusieurs jours dans l'ancien sans y faire de capture, il espere plus de fortune en se plaçant ailleurs; il se met donc en marche, il parcourt le terrein des envi-

rons pour examiner & choifir un lieu favorable.

Le chemin qu'il a fait, est marqué par une trace bien reconnoiffable \* qui quelquefois est presque en ligne droite, \* Pf. 32. fg. & plus souvent contournée en ziczac; c'est une espece de 11. petit fossé d'une ligne ou deux de profondeur, & dont la largeur égale celle du corps de l'insecte. Ce fossé a souvent une particularité qui met en état de compter le nombre des pas qu'a faits le formica-leo pour parcourir une étenduë déterminée: on remarque aisément des fillons \* espacés \* aa, bb, cc, assés également, qui traversent le petit fossés la distance &c. d'un sillon à l'autre est l'exacte mesure d'un pas. Le formica-leo fait tous les fiens à reculons. Pendant qu'il marche, presque tout son corps \* est caché sous le sable; \* L . fouvent il ne montre alors que sa tête & son corcelet. Les six jambes dont il est pourvû, ne servent peut-être pas autant à le faire aller en arriére, que le bout de son corps qu'il recourbe en embas, & sur lequel il se tire \*. L'usage \* Figure 4. des deux jambes postérieures \* n'est guéres alors que de le \* Fig. 4. n, foûlever, que d'empêcher le ventre de frotter trop contre & fig. 5. n, n. le fable: elles sont étendues ou au moins posées de manière qu'elles ne débordent point, ou qu'elles débordent peu les côtés. Les quatre autres \*, & sur-tout les deux premières, \* Fig. 4. m,t. font tout autrement disposées, elles sont quelquesois perpendiculaires aux côtés, où elles sont placées par rapport au corps, comme le sont les rames par rapport à une galere : plus fouvent néantmoins les deux premières \*, plus courtes \* 1. que les deux suivantes, sont dirigées en avant; lorsqu'elles s'appuyent sur le sable & qu'elles le poussent, elles contribuent à porter le corps en arrière. Mais le formica-leo à qui on les a coupées toutes six, est encore en état de marcher Tome VI.

& même de marcher affés bien & affés vîte, quoique moins commodément; le bout postérieur de son corps est le principal agent qui le tire en arriére. Ce sont les pressions des \* Pl. 32. fig. quatre premières jambes qui forment les fillons \* dont nous avons parlé; les crêtes de ces fillons se trouvent dans l'intervalle qui est entre les deux premiéres paires de jambes, dans l'espace que leur pression n'a pas obligé de s'enfoncer. Puisque le corps du formica-leo qui marche, est en partie sous le sable, sa tête qui après un pas en arriére, se trouve dans le lieu où étoit le corps, en devient elle-même couverte : l'insecte n'aime pas qu'elle le soit, il veut voir alors ce qui est autour de lui; un coup de tête & quelquefois deux donnés brusquement, la mettent bien-tôt à découvert, ils jettent au loin le fable qui se trouvoit sur elle. Quand la course qu'il a faite, est assés longue à son gré, il s'enfonce entiérement sous le sable; c'est ordinairement pour y prendre un peu de repos, & travailler ensuite à son ouvrage essentiel, à se faire un entonnoir.

Pour donner à cet entonnoir de justes proportions, pour creuser dans le sable un trou conique dont la pente soit affés précipitée, il y a peut-être plus de façons de la part de notre insecte, qu'on ne s'y attendroit, & dont aucune n'est inutile. Il commence par en tracer l'encein-

• Pl. 33. fig. te \*, c'est-à-dire, par faire un fossé semblable à celui que nous lui avons vû creuser en cheminant, mais un fossé qui

cc, &c.

entoure un espace circulaire plus ou moins grand, selon que le formica-leo veut donner plus ou moins de diametre à l'entrée de l'entonnoir; & plus ou moins grand encore, sclon que le formica-leo est plus vieux ou plus jeune. Les \* Pl. 32. fig. très-jeunes ne font que de très-petits entonnoirs \*; ils

n'entreprennent que des ouvrages proportionnés à leurs forces, & ne cherchent pas à tendre un piége à de gros infectes: ceux qui ne font presque que de naître, ne donnent

DES INSECTES. X. Mem.

trou d'une affés petite capacité. La profondeur des entonnoirs nouvellement faits a environ les trois quarts du diametre de la grande ouverture. J'ai trouvé neuf lignes de profondeur à ceux qui en avoient douze à leur entrée, un pouce de profondeur à ceux dont l'entrée avoit seize lignes. L'ouvrage que le formica-leo a à faire après avoir tracé une enceinte, est donc d'enlever un cone de fable, renversé dont la base \* a un diametre égal à \* Pl. 32, fg. celui de l'intérieur de l'enceinte, & dont la hauteur a à peuprès les trois quarts de ce diametre. Pour en venir à bout, il a bien des pas à faire. S'il restoit dans une même place, il ne réuffiroit pas à donner à l'entonnoir qu'il se propose de creuser, la rondeur & la régularité convenables. Quand il s'est déterminé à travailler sérieusement, il se met donc en marche; ce n'est pas pour aller sur une ligne droite, c'est pour en suivre une du même genre que celle que parcourent les chevaux qui font tourner une meule: il veut & doit suivre en marchant, la circonférence intérieure de l'enceinte, comme s'il avoit à tracer un second fossé concentrique au premier. Dès qu'il a fait un pas, il s'arrête pour charger sa tête de sable; elle n'est pas plûtôt chargée

qu'il l'éleve brusquement, & jette ainsi celui qui la cou-Pl. 33. fig. vroit \*, par-delà la circonférence de l'enceinte.

1.70.

Ceux qui ont parlé de cet infecte, ne femblent pas s'être affés arrêtés à confidérer la maniére dont il charge fa tête de fable, & n'ont pas pris toutes les précautions nécefiaires pour parvenir à voir comment il le fait : il femblent avoir cru que fa mancœuve alors étoit telle que celle qu'on lui voit faire, lorsque cherchant un lieu pour se fixer, il marche presque couvert de fable, & fait fauter en l'air celui sous lequel fa tête se trouve néceffairement à la fin de chaque pas. Le formica-leo qui travaille à l'excavation de l'entonnoir, y procede pourtant d'une autre façon digne d'être spûé: le fable qu'il jette ne doit pas

\*Fig. 1. fff; être pris d'une enceinte \* qu'il n'a pas intention d'aggrandir; celui qui est enlevé ne doit être tiré que de la masse

\*nnn. intérieure\*. Or fi le formica-lco se contentoit de marcher à reculons pour charger sa tête de sable, il la chargeroit également du plus proche de l'enceinte, & de celui qui cft vers l'intérieur. Il agit avec plus de régularité; il ne fait passer pur sa teste que le fable qui est entrélle & l'axe du cone. La manœuvre par laquelle il y parvient, est

\*Pl.3.3.fn. fûre; il fe fert d'une de fes jamhes de la premiére paire \*, 1,2 & 3.fn. de celle qui est du côté de l'intérieur, comme d'une main, pour pouss'err sa tête le sable qui est du même côté. Les mouvements de cette jambe sont extrêmement prompts, & se fuccedent sais intervalle; aussi la tête a-t-elle bien-tôt sa charge. L'ouvrier occupé à creuser un fosse, ne jette pas plus sûrement hors de ses bords, & pas sî vite, la terre que sa béche a coupée, que la tête du formica-leo jette hors de l'enceinte le sable dont elle a été couverte. La tête est ainsi chargée deux ou trois fois de suite dans le même lieu, & deux ou trois fois elle lance une pluye de même lieu, & deux ou trois fois elle lance une pluye de

\* Pl. 33. fg. fable. Le formica-leo \* fait enfuite un nouveau pas en

INSECTES. X. Mem. arriére, au bout duquel il s'arrête, & se sert encore de sa même jambe, comme d'une main, pour couvrir sa tête de fable qui est encore jetté par celle-ci comme par une pelle. Après une suite de pas, il se retrouve presqu'au même lieu d'où il étoit parti, il a parcouru un cercle; il continuë de marcher pour en parcourir un second plus proche du centre, ou, plus exactement, le formica-leo décrit dans fa route une spirale de l'espece de celles qui sont tracées sur un cone. Quand il a suivi deux ou trois tours de spirale, la quantité du sable qui a été ôté, est très-sensible; il s'est formé au-dedans de l'enceinte un fossé plus large & plus profond \*, qui entoure un cone de fable \*: ce cone n'a · Pl. 33. fg. pas sa base en enhaut, comme l'avoit celui que nous avons 2. fff. fait imaginer \*, lorsque l'insecte a commencé à fouiller; le fommet du nouveau cone est en enhaut; le sable qui s'est éboulé de la partie la plus élevée de cette masse de laquelle le formica-leo en a ôté à tant de reprises, le sable, dis-je, qui s'en est éboulé, a été cause que la partie supérieure a eu bien-tôt moins de diametre que n'en a sa base, & que peu à peu elle est devenue presque pointue. C'est toûjours à la base de ce cone que le formica-leo prend le sable qu'il jette hors du trou, qui lui-même sera conique quand tout le cone de fable aura été enlevé. La base de celui-ci devient de plus en plus petite à mesure que l'insecte en a parcouru le tour plus de fois: son sommet s'abbaisse en même temps. parce que des grains s'en éboulent à chaque instant. Le cone de sable devient donc à la fin si petit, que sa base n'a qu'un diametre égal à celui que doit avoir le fond de l'entonnoir, & qu'il a à peine une ligne ou deux de hauteur: quelques coups de tête suffisent pour jetter hors du

trou ce petit reste de sable.

La jambe qui fait l'office de main pour charger la tête de sable, & qui le fait ayec tant d'adresse & d'agilité,

ne peut manquer de se fatiguer: quand elle a agi assés long-temps, le formica-leo la laisse reposer, & sedétermine à se servir au même usage de l'autre jambe de la même paire, qui apparemment n'est pas moins adroite que la premiére; mais pour la faire travailler, il faut qu'elle se trouve placée, comme l'étoit la première, vers l'intérieur du trou, ce qui demande que le formica-leo se retourne bout pour bout, & qu'il décrive ensuite des cercles dans un sens contraire à celui où il en décrivoit auparavant. Pour se retourner, il n'auroit qu'à pirouetter sur lui-même, qu'à amener son derriére où étoit sa tête; mais cette manœuvre n'est pas apparemment pour lui la plus aisée, car alors il en fait une autre, il traverse le cone composé du sable qui reste à enlever; il passe de l'endroit où il est, à l'endroit opposé diametralement: quand il y est rendu, il se met en marche pour faire ses circonvolutions dans un fens contraire à celui où il les faifoit; la jambe qui auparavant étoit la plus proche de l'enceinte extérieure, est alors la plus proche de l'axe de l'entonnoir, & c'est alors à elle à charger la tête de fable.

Quelquefois le formica-leo acheve son entonnoir tout de suite, & en vient à bout en moins d'une demi-heure; duelquefois il le sait à bien des reprises; il prend des intervalles de repos, tantôt plus courts & tantôt plus longs; il se tient quelquesois tranquile pendant des heures entiéres, & cela apparemment felon qu'il est plus ou moins presse par la saim : on ne peut guéres attribuer qu'à ce besoin la diligence avec la quelle il y en a qui expédient leur ouvrage, pendant que d'autres restent dans l'inaction. J'ai eu à la sois des centaines de formica-leo dans une seule mais asses grande easse, souvent j'ai pris plaifir à applantir la fursace du fable où ils étoient, à combler tous leurs trous: quelquè-uns

## DES INSECTES. X. Mem.

travailloient preque fur le champ à s'en faire un, & le plus grand nombre différoit fouvent à le mettre à l'ouvrage dans les jours longs & chauds, depuis midi ou une heure ou deux après, jufqu'à ce que le Soleil füt prêt à le cou-cher : lorfque fes rayons brillent, & fur-tout s'ils tombent fur le fable où ces infectes font logés, ils ont peine à fe déterminer à travailler; mais lorfque le temps eft couvert & chaud, toutes les heures font pour eux propres au travail.

Ceux qui font leurs entonnoirs à la campagne, n'ont pas totijours à leur disposition un sable aussi fin & aussi égal que celui que donne un Observateur à ceux qu'il tient dans fon cabinet. Parmi les grains du fable ordinaire, il fe trouve de gros grains de gravier, de petites pierres: le formica-leo qui façonne un trou dans une terre pulvérifée. rencontre des grumeaux de terre; aussi voit-on souvent de gros graviers, de petites pierres & des grumeaux d'une terre dure fur le bord d'un trou dont l'intérieur n'a que des grains extrêmement fins. M. Bonnet qui sçait penser à ce qui mérite d'être observé, a eu une curiosité que n'ont point euë ceux qui nous ont entretenu de cet insecte; il a cu celle de sçavoir quel parti prenoit le formica-leo dans les cas où la petite pierre, où la petite maffe de terre dure étoit d'un tel poids qu'il ne pouvoit se promettre de la lancer en l'air avec sa tête par-delà le bord du trou commencé. M. Bonnet après en avoir épié un grand nombre, a eu le plaisir d'en surprendre plusieurs dans cette circonstance embarraffante; il a vû toute la manœuvre à laquelle ils ont recours alors. Le formica-leo se détermine à porter la masse incommode où il ne la peut jetter: il sort du fable, il se montre en entier à découvert; en avançant ensuite un peu à reculons, il fait passer le bout de son derriére fous la petite pierre, & en allant encore un peu en arrière, & en faisant faire à ses anneaux des mouvements

convenables, il la conduit vers le milieu de fon dos. & l'y met en équilibre. Mais le difficile cst de la conserver dans cet équilibre pendant le transport, en montant à reculons le long d'une pente déja escarpée; de moment en moment la charge est prête à tomber, soit à droite, foit à gauche: ce n'est qu'en abbaissant ou élevant à propos certaines portions de ses anneaux, que le formicaleo parvient à la retenir. Enfin, malgré tous ses efforts, & malgré tout son sçavoir en tours d'équilibre, la pierre lui échappe quelquefois, elle roule dans le fond du précipice; il a le courage d'aller d'y rechercher, & de faire de nouveaux essais de son adresse & de sa force. Il donne ainsi de grandes preuves de patience, lorsque, comme M. Bonnet l'a vû, il retourne à cinq ou fix reprises se charger d'un fardeau qui lui a échappé autant de fois: le formica-leo lui fembloit alors condamné au supplice du criminel Syliphe.

On peut faire naître des occasions d'avoir un spectacle qui tourmente notre insecte, & qui amuse celui qui l'observe, en jettant au fond de son trou une petite pierre d'un poids trop grand pour être enlevée d'un coup de tête: j'ai quelquefois mis dans la même peine dix à douze formica-leo à la fois; la petite pierre de chaque trou n'étoit pourtant pas de même figure ni de même poids. Le formica-leo qui avoit eu le bonheur d'en avoir une légere en partage, la faisoit partir d'un coup de tête; & celui à qui il en étoit échû une trop lourde, ou d'une figure trop irrégulière, se déterminoit par la suite à abandonner son trou; d'autres entreprenoient de transporter hors du leur celle dont ils avoient jugé pouvoir charger leur dos: le plus fouvent néantmoins ils se contentoient de la pousser. foit avec la tête, foit avec le dos contre les parois de l'entonnoir; pouryû qu'elle n'en couvre pas le fond, c'est assés

INSECTES. X. Mem.

pour eux: le piége, quoiqu'un peu moins parfait, fusfit

encore pour faire prendre des infectes.

Il y a des entonnoirs faits, pour ainsi dire, à la hâte; qui n'ont pas autant de profondeur, ni un talus aussi roide que ceux pour lesquels nous avons vû les formicaleo employer tout leur art : l'insecte se contente quelquefois de jetter avec sa tête le sable de l'endroit où il s'est fixé; il forme ainsi en peu d'instants une cavité conique, mais qui n'a ni la grandeur ni les proportions de celles dont l'enceinte a été tracée réguliérement.

Quand le formica-leo a fini son trou, il ne lui faut plus

que de la patience, mais il a besoin d'en avoir beaucoup: ayant fon corps caché fous le fable, & avancé quelque part en-dessous des parois de l'entonnoir, il tient ses deux cornes ouvertes \*, & un peu élevées au-dessus du fond; le centre \* Pl. 32. fg. de celui-ci se trouve à peu-près au milieu de l'espace qui 13. 6,6. est entr'elles: il attend quelquesois plusieurs jours de suite le moment où un insecte tombe dans le précipice qu'il lui a préparé. Pendant un temps qui devroit lui paroître

si long, il n'a précisément rien à faire que de donner quelquesois des coups de tête pour jetter hors du trou le peu de fable qui peut y être tombé; ce qu'il en jette ainsi à bien des reprises, & à différentes heures, est cause qu'un trou qui a été habité pendant plusieurs jours sans qu'aucune capture y ait été faite, est considérablement aggrandi: j'en ai vû tel qui avoit trois pouces de diametre, qui d'abord n'en avoit eu que deux; mais sa profondeur n'étoit pas proportionnée, elle n'étoit au plus que d'un pouce & demi.

Ce n'étoit pas affés que le formica-leo fût doué d'une grande patience, il falloit qu'il fût capable de soûtenir un très-long jeune; il en foutient un plus long qu'on ne l'imagineroit : on garde au Printemps & même en

Tome VI.

Été de ces infectes pluseurs mois de suite dans des boîtes fermées sans qu'ils y meurent de saim. Aussi M. Poupart a-t-il presque cru qu'ils ne mangeoient que pour leur plaisir : ce qui sembloit propre à le confirmer dans ce fentiment, c'est qu'il a vû que des formica-leo privés de nourriture pendant plusseurs mois, étoient cependant métamorphosés; mais apparenment qu'on avoit commencé à les mettre hors d'état de prendre des aliments, dans un temps proche de celui où ils devoient cesser de croître. S'il étoit nécessaire de prouver que de manger est pour eux un besoin indispensable, je dirois que le volume du corps de divers formica-leo que j'ai fait jeûner trop long-temps, a diminué si notablement qu'ils n'étoient plus reconnoissables, & qu'ensin ils ont péri de faim.

Souvent néantmoins ils ne sont pas exposés à un jeûne trop rigoureux; comme ils sçavent placer leur entonnoir dans des lieux fréquentés par les infectes, il y en a toûjours quelqu'un de ceux-ci qui par imprudence donne dans le piége. D'ailleurs ils ne sont pas difficiles sur le choix du gibier; les insectes, de quelque genre qu'ils soient, leur sont bons, dès qu'ils peuvent s'en rendre maîtres: les fourmis, comme nous l'avons déja dit, sont de ceux dont ils attrapent le plus; ils prennent aussi assés souvent des cloportes: de petites chenilles, des araignées font pour eux des mets plus rares, mais dont ils peuvent se régaler quelquesois; de très-petits moucherons qui marchent volontiers fur le fable, & qui volent affés mal, leur font un fond d'aliments plus für que les gros insectes: des mouches & des papillons font quelquefois pris par le formica-leo, avant qu'ils ayent pu faire ulage de leurs aîles pour s'échapper. Mais on les régale bien quand on jette dans leur trou une mouche bien ventruë à qui on a arraché les aîles. Enfin, ils prouvent que tous les insectes leur conviennent, & au moins qu'ils

## DES INSECTES. X. Mem.

ne connoissent pas la pitié en n'épargnant pas même éeux de cur espece; le formica-leo est lion pour le sormica-leo même: quand on en jette un dans le trou d'un autre, ou s'il y en a un qui y tombe par mégarde, il est traité avec autant de barbaire que le feroit un inscête de tout autegenre; il est faiss par celui entre les cornes duquel il a eu le malheur de tomber, qui lui perce le corps & le succe; en un mot, il en fait un trè-s-bon repas.

Les cornes ne sont pas seulement en état de percer les insectes dont le corps n'a que des enveloppes membraneuses, ou que des écailles minces telles que celles des, fourmis; elles percent les corps les mieux caparaçonnés. J'ai quelquesois donné à des formica-leo des serarbés dont le ventre étoit couvert d'écailles épaisses de vier de la cependant été mal désendu, les cornes ont pénétré

dans son intérieur.

Le formica-leo à l'affût, & parfaitement tranquille au fond de son entonnoir, est averti pour l'ordinaire par quelques grains de fable qui s'éboulent, de l'arrivée d'un infecte fur le bord du précipice : il peut même fouvent y voir le petit animal qui va devenir fa proye, car il voit très-bien; au moins a t-on lieu de le juger ainsi sur ce que le plus souvent il retire ses cornes sous le sable, lorsqu'on veut regarder son trou de trop près. M. Poupart ne lui a donné que deux yeux; M. Vallisneri l'a mieux observé, lorsqu'il lui en a trouvé dix à douze. Il en a réellement douze, six de chaque côté, arrangés sur le bout d'une tubérosité placée en-dessus de la tête, près de la partie extérieure de la base de chaque corne \*: ils ne peu- » Pl. 32. fig. vent être rendus sensibles que par une forte loupe; mais 3. y, y, & fig. avec son secours, on s'assûre de leur nombre & de leur 9. y. figure. Chacun est un petit grain qui a de la rondeur & de la convexité, & tout le poli, le luisant & le transparent

qu'ont les trois petits yeux disposés en triangle sur la tête des mouches. Les cornes du formica-leo ne sçauroient être entiérement hors du fable, sans que ses yeux qui sont à leur base, soient à découvert; ils lui apprennent quand il est temps qu'il se tienne prêt à saisir un insecte infortuné.

Il semble même qu'outre le sentiment de la vûë, ils en ayent quelqu'autre qui les instruise de la présence des objets capables de mouvement : ils n'aiment pas à être vûs, ils cachent tout leur corps fous le fable, & y cachent de même leur tête & leurs cornes, dès qu'on les regarde de trop près. Ce seroit une façon de se montrer que de jetter en présence d'un spectateur, du sable hors du trou qu'ils veulent creuser; aussi ne s'y déterminent-ils qu'à peine, & encore faut-il que celui qui les regarde ne se donne aucun mouvement: de-là vient que les particularités de leur travail n'ont pas été bien observées, & qu'elles sont plus difficiles à observer qu'on ne le croiroit. Ayant des centaines de formica-leo dans une même caisse, je m'étois imaginé qu'après avoir comblé tous leurs trous, qu'après avoir applani toute la surface du sable, je verrois à la fois des centaines de ces insectes à l'ouvrage; mais il m'est arrivé de me tenir alors auprès de la caisse pendant des heures entiéres, & de n'y en voir que quelques-uns qui faisoient en cheminant des traces dans le fable, ou qui au plus ébauchoient quelques trous, aucun ne se mettoit tout de bon au travail. Ennuyé de ne rien voir d'affés fatisfaifant, je m'éloignois d'eux, & lorsque je revenois les visiter au bout d'une demi-heure, ou plûtôt, j'étois étonné de trouver 40 ou 50 entonnoirs très-finis. Ainsi instruit que ma préfence les tenoit dans l'inaction, je m'éloignois de nouveau de la caisse, mais pourtant pas assés pour en perdre le sable de vûc: dès que j'en étois à quelques pas, tout se ranimoit : de toutes parts je voyois des jets de fable lancés

INSECTES. X. Mem. continuellement en l'air: dès que je me rapprochois jusqu'à un certain point, le nombre des jets diminuoit, & s'il y en avoit encore lorsque j'étois près de la caisse, ce n'étoit pas au moins du côté où j'étois placé; il sembloit que les formica-leo les plus proches de moi fentiffent ma présence autrement que par leurs yeux, car plusieurs auxquels je devois être caché par le bord de la caisse, cessoient de travailler. Je ne suis donc parvenu à voir la fuite complette de leur opération, qu'après m'être tenu si immobile que j'étois pour eux ce qu'eût été un tronc d'arbre: c'est alors que j'ai pu observer distinctement comment ils chargent leur tête de fable avec celle de leurs premiéres jambes qui est vers l'axe du trou; lors même qu'on ne voit pas cette jambe, on connoît qu'elle travaille par l'agitation, par une espece de bouillonnement qui paroît dans le sable qui est au-dessus d'elle, & qu'elle pousse sur la tête.

Au refle, le formica-leo n'est point arrêté de même par la présence de l'Observateur, quand il s'agit de faire tomber dans le sond de son trou un inscête qui tend à s'en échapper, en grimpant le long des parois; il n'hésite point à lancer vers lui des jets de fable : le motif qui fainime alors, l'empêche de penser que ces jets de sable

peuvent le déceler.

Quand un infecte eft tombé entre les deux cornes redoutables, & qu'elles ont pu le ferrer, c'est fait de lui, quoiqu'il foit même supérieur en sorce au sormica-leo; les mouvements qu'il se donne pour lui échapper, sont inutiles: le formica-leo caché & cramponné par son derriére loss le fable, tient bon contre des essons qui l'entraîneroient s'il en étoit dehors. Pour mettre l'infecte vigoureux qui est devenu fa proye, dans l'impuissance de continuer trop long-temps ses efforts, & pour les rendre jules soibles, il

travaille à l'étourdir en le secouant très-rudement, & en battant fon corps contre le fable. On voit mieux alors qu'en aucun autre temps, combien est grande la force du col du formica-leo pour enlever un pesant fardeau dont la tête est chargée, combien sont prompts les mouvements que le col peut faire faire à la tête malgré le poids qui la surcharge, & enfin le temps considérable pendant lequel il peut agir avec tant de force & de vîtesse. Un jour j'arrachai les quatre aîles à une abeille, sans lui faire d'autre mal, & en prenant toutes les précautions nécesfaires pour l'empêcher de perdre son aiguillon; pendant que rien ne lui manquoit de sa vigueur naturelle, & que le traitement que je lui avois fait la mettoit en fureur, je la jettai dans l'entonnoir d'un formica-leo qui dans le moment lui faifit le corps du côté du dos, tout près de fa jonction avec le corcelet : l'abeille ainsi posée ne pouvoit faire usage de son arme contre son ennemi; mais elle faifoit les plus grands efforts pour lui échapper: pour la mettre plûtôt dans l'impuissance de les continuer, d'instant en instant le formica-leo la secouoit le plus rudement qu'il lui étoit possible; après l'avoir élevée sans l'abandonner, il la faisoit retomber avec une grande vîtesse, il la frappoit contre le fable: l'abeille tint bon contre de pareils coups redoublés fréquemment pendant plus d'un gros quart d'heure; mais enfin le formica-leo qui pendant qu'il battoit le corps de cette mouche contre le fable, ne laissoit pas de le succer un peu, la mit hors d'état de s'agiter, & acheva de la succer à son aise.

Loin que la résistance que leur fait leur proye, les en dégosite, cette résistance a pour eux un attraiz: ils sémblent si sensiblent sa plaisir de remporter une victoire, qu'ils dédaignent l'insecte qui n'est pas au moins un peu en état de la leur disputer; quesque succulent que soit celui qui

DES. INSECTES. X. Mem.

tombe dans leur trou, & quoiqu'il foit de ceux qui font le plus à leur goût, ils n'y touchent pas s'il est mort; bien-tôt ils l'en jettent dehors comme une ordure. Ce n'est pas précisément parce qu'ils n'aiment, pour ainsi dire, que de la chair extrêmement fraîche; après avoir tué une mouche en lui pressant la tête, sur le champ je la jettois dans l'entonnoir du formica-leo qui me sembloit attendre de la proye avec le plus d'impatience; quelque dodu que fût le ventre de la mouche, le formica-leo ne le ferroit aucunement entre ses comes; elle n'étoit morte cependant que depuis un instant; & quelquefois ils succent pendant plus de trois heures celle à qui ils ont ôté la vie. La même mouche que je ne venois que de tuer, a été offerte fuccessivement à plus de vingt formica-leo, qui tous l'ont méprifée. C'est une expérience que j'ai répétée un trèsgrand nombre de fois.

Je rapporterai encore un fait qui prouve que comme nos Chaffeurs, ils font quelquefois sensibles au cruel plaisir de tuer plus pour faire preuve d'adresse ou de force, que pour appailer leur faim. Pendant qu'un formica-leo étoit occupé à fuccer le corps d'une mouche qui pouvoit lui fournir de quoi se rassalier pour plusieurs jours, j'ai jetté dans fon trou une autre mouche à qui les aîles avoient été ôtées; quand elle y est restée pendant quelques instants, · le formica-leo s'est souvent déterminé à abandonner celle dont il avoit encore peu tiré, à la lancer hors du trou, pour attrapper la mouche pleine de vie. Il y a pourtant des temps où ils négligent de s'emparer des infectes qui tombent dans leur trou: ces temps d'indolence font apparemment ceux où ils n'ont aucun reste de faim. J'ai quelquefois laissé fuccer à fond à un formica-leo deux ou trois mouches de fuite; alors il ne daignoit pas prendre la troisiéme ou la quatriéme que je lui livrois: quand ils

tiennent un infecte entre leurs cornes, ils fuccent, & c'est en fucçant tout ce que son corps à de fucculent, qu'ils lui sont perdre la vie; or quand le ventre du fornica-leo se trouve rempli & distendu jusqu'à un certain point, il n' fut plus en état de recevoir la matière qui lui seroit apportée par la succion.

Au refle, un formica-leo qui a faim, vient à bout de vuider le corps d'un infecte, celui d'une groffe mouche par exemple, plus exactement qu'on ne l'imagineroit; il ne femble lui iaiffer que les anneaux écailleux qui en font l'enveloppe: ec corps qui, loriqu'il a été faifi par les cornes, étoit gonflé, rond & fouple, quand elles l'abandoment, eft applait & friable comme une feuille téche; toutes les parties molles qui le rempliffoient, femblent en avoit été ôtées, au moins tout leur fue a-t-il été enlevé: quand il est réduit en cet état, d'un coup de tête le formiea-leo le jette quelquefois à cinq ou fix pouces des bords de for trou. La tête d'une mouche a beaucoup de matiére fueculente, mais que notre infecte y laiffe fans y toucher, elle n'eft pas de fon goût.

Loríque l'on se rappelle la sinesse des organes avec lesquels le formica-leo doit faire passer un tens son corps tout ce qui est renfermé dans celui d'une très grossemente, on admire qu'il y puisse parvenir. Quelle doit être la petitesse d'ouverture qui est au bout d'une pointe aussit désiée que celle de chaque corne du formica-leo! ce qui sort du corps de la mouche, ne peut pourtant arriver dans celui du formica-leo, qu'en passant par deux ouvertures si prodigicusement petites. Les deux Auteurs qui nous ont donné une Histoire de cet Inscéte, ont regardé l'exérieur de chaque corne, tout ce que nous en voyons, & qui est écailleux, comme un corps de pompe dans lequel joué un pisson. Nous avons déja dit que chaque

chaque corne est une pompe, mais dont on ne se feroit pas une idée affés exacte, si on la comparoit à nos pompes ordinaires: si elle a un piston, c'en est un autrement posé que ceux que nous faisons agir; dans toute sa longueur, la moitié de sa circonférence est hors du corps de la pompe. Mais pour expliquer ce qu'il nous est permis de voir de la structure de ces trompes ou cornes, nous ferons d'abord remarquer qu'elles font plus larges qu'épaisses \*: leur face \* Pl. 33. fg. fupérieure \* est arrondie, & n'a rien de particulier; mais 3 & 4. tout du long de la face inférieure regne un cordon \* qui \* Fig. 4 & a quelque relief, placé à distance égale de l'un & de l'autre s. b bord, & qui occupe plus de la moitié de la largeur de cette face: ce cordon est plus opaque que le reste, & comme . le refte, il est écailleux. Il semble avoir été regardé comme la partie creuse dans laquelle est logé le piston; mais si on veut en trouver un à chaque corne, c'est le cordon luimême qui l'est. Malgré ce que la première apparence porte à croire, il n'est point une piéce qui fasse corps avec le reste, qui y soit soudée ou réunie fixement : c'est une piéce affemblée avec une extrême précision, comme nous avons vû \* que le font celles dont font composées les tarriéres \* Tome V. des cigales, & qui, comme les piéces de ces tarriéres, est Mémoire 4. capable de mouvements qui lui sont propres; elle peut agir suivantes. pendant que le reste de la corne est en repos. C'est une observation qui n'a pas échappé aux yeux de M. Bonnet. Dans une de ses lettres, il me marqua qu'après avoir soupçonné que ce cordon étoit une piéce qui ne faisoit pas corps avec le reste, au moyen de la pointe d'une épingle il étoit parvenu à le déboîter, pour ainsi dire, dans toute fa longueur \*, que d'une corne il sembloit en avoir fait \*Fig.7. ipt. deux, qu'alors il étoit maître de porter à droite ou à gauche le cordon qui n'étoit arrêté que par sa base. Dans une autre circonstance où il observoit une trompe en dessous,

Tome VI.

il crut voir un petit mouvement dans le cordon; il lui parut que tantôt il s'avançoit vers la pointe, & tantôt il fe retiroit en arriére. Il est réellement capable des mouvements que M. Bonnet a cru lui voir faire: c'est en se portant en avant, & en retournant ensuite en arriére, qu'il amene le suc du corps de l'insecte dans lequel la corne a pénétré, dans cette corne même; ses mouvements alternatifs sont semblables à ceux d'un pisson, & produisent un temblable esset, aussi lui en donnerons-nous le nom.

J'ai vû ce piston en pleine action dans la circonstance la moins équivoque; il y a un grand nombre d'années, c'est-à-dire, dès que je commençai à étudier le formicaleo, je pensai qu'il me seroit possible d'observer ce qui se passe dans les cornes de celui qui succe un autre insecte. J'en fis jeuner un pendant plusieurs jours, dans l'intention d'éprouver si pressé par la faim, quoique tenu entre mes doigts, il ne se détermineroit pas à percer le corps de la mouche que je lui présenterois, & à le succer, & si je ne pourrois pas me servir d'une loune très-forte pour découvrir ce que la partic de chaque corne qui resteroit en dehors du corps de l'insecte sacrifié à la faim de l'autre, offriroit de remarquable dans de pareils moments. Le formica-leo répondit à mon attente ; la mouche que je mis entre ses cornes, fut bien-tôt percée, & bien-tôt je vis par quelle méchanique elle étoit fuccée, ou plûtôt, l'agent employé à la fuccer. Ce cordon que je n'avois point soupconné être mobile, étoit dans une action continuelle; alternativement il étoit porté en avant & retiré en arriére avec une extrême vîtesse.

C'est une observation que j'ai répétée depuis bien des fois, & plus aisée à faire que je ne l'avois eru: la cêrconfance du long jedne n'est aucunement nécessaire, il sustitude prendre un formica-leo qui ne soit pas trop rassasse.

## DES INSECTES. X. Mem.

Souvent néantmoins celui qu'on tient entre ses doigts ne se presse pas de serrer le corps de la mouche qu'on lui offre; mais on l'y engage par quelques agaceries, en l'approchant & en l'éloignant de lui, en la déterminant à faire des mouvements. Impatient quelquefois de ce que tout cela ne réuffiffoit pas, je preffois le corps de la mouche contre une des cornes, je l'obligeois à aller fur le poignard qui ne venoit pas vers lui : quoique ce fût en quelque sorte contre le gré du formica-leo, que j'cusse fait pénétrer une de ses cornes dans l'intérieur de la mouche, il profitoit pourtant de l'occasion; je ne tardois guéres à voir le jeu du piston. Cette expérience m'a appris que les deux cornes, que les deux trompes peuvent agir féparément, & m'a laissé douter si leur action est quelquesois simultanée: il n'est pas possible de les observer toutes deux dans le même moment avec une loupe d'un court foyer.

Un autre moyen encore plus simple & plus prompt de voir le jeu de l'un & de l'autre piston, mais qui ne sera pas choisi par ceux qui aimeront mieux ne se pas donner ce petit spectacle, que de faire souffrir un formica-leo, c'est de lui couper une des cornes environ vers le milieu de sa · longueur ou plus près de sa base. Qu'on observe ensuite par-dessous la partie mutilée qui est resté attachée à la tête, on y verra sa portion de piston dans un mouvement continuel; on la verra descendre au-dessous du bout cou-

pé \*, & remonter enfuite \*.

Pendant que les piftons font en mouvement, on doit \*Fig. 9. pb. auffi accorder quelques regards au dessous de la tête; ils apprendront que de chaque côté près de son bout antérieur, c'est-à-dire, plus en arriére que l'origine des cornes, il y a deux parties membraneuses chacune desquelles a des mouvements correspondants à ceux du piston dont elle est le plus proche. Lorsque le piston se retire vers la tête,

Zzij

la membrane s'éleve, & forme une espece de demi-vessie; & quand le pisson va en avant, la membrane fait plus que s'applanir, elle rentre dans une cavité. C'est dessous chacune de ces parties membraneuses que se trouvent les muscles qui sont jouer un des pissons; là se rend apparemment un fort & long tendon qui demeure quelquesois adhérent à la base de la corne qu'on a arrachée.

Chaque corne ou trompe du formica-leo est donc com-\* Pl. 33. fg. pofée de deux parties; l'une fixe \*, & qui en est comme le \* in corps; & l'autre mobile \*, le piston. Dans l'état de repos, \* Fig. 5. i. la pointe de la corne \* est formée de celle du corps de pompe & de celle du piston exactement appliquées l'une contre l'autre sans se déborder; elle est néantmoins encore très-fine. Quand il s'agit de succer, la pointe du piston est alternativement pouffée par-delà la pointe du corps de pompe, & alternativement ramenée vers la tête : c'est donc la pointe du piston qui conduit dans le corps de pompe tout ce qui est successivement tiré du corps de l'insecte. Sur ce qu'elle peut être dardée en avant, je soupconne que c'est elle aussi qui le perce, qui fait la première playe: cette pointe est un peu plus allongée que celle du corps de pompe, elle est prise de plus loin; toutes les deux pourtant sont à peu-près également fines, & plus brunes que

plus brune que l'autre.

Mille chofes curieufes échappent à nos yeux, même aidés du fecours des plus fortes loupes & de celui du microfcope, lorfqu'il sagit de s'affarer de la vérifable conformation, & de tout ce qui entre dans la composition de parties auffi déliées que le font les trompes dont il est question à préfent. Quand avec une pointe d'épingle ou d'aiguille on a dévagé le piston \* du corps de la pompe.

ce qui les précede: la pointe du corps de pompe est encore

\*Fig. 7. ip. d'aiguille on a dégagé le piston \* du corps de la pompe, \* k c d. on voit bien que ce dernier \* est un tuyau creux, & qui a

### DES INSECTES. X. Mem. été mis à découvert dans toute sa longueur du côté de

sa face concave, mais non dans toute la largeur de cette face; il reste de chaque côté la partie qui étoit en recouvrement sur le piston, & affemblée avec lui : le bord de l'une & celui de l'autre de ces parties se font distinguer par un filet presque noir. Si ensuite on considere avec attention & dans les sens favorables la face du piston, qui naturellement est logée dans le corps de pompe, près de chacun de ses bords on apperçoit deux filets plus relevés que le reste, & entre lesquels est une gouttiére. Mais dans cette petite gouttiére du piston, & dans la gouttiére plus grande ou le tuyau creux du corps de pompe, il doit y avoir des chairs, des muscles qu'on ne peut voir assés nettement. Après que l'on a coupé transversalement une corne dont le piston est en place, plusieurs gouttes d'eau paroissent bien-tôt sur le bord de la coupe, & cette eau enlevée, on distingue dans la cavité des chairs blanches; mais on ne voit pas affés leur arrangement, on est incertain si elles laissent du vuide. Pour s'assûrer que de l'eau peut aller, & qu'il est apparemment nécessaire qu'elle aille quelquefois de la tête dans l'intérieur des cornes, on n'a qu'à presser la base de celles-ci, ou la tête même; souvent on force une gouttelette d'eau très-claire à sortir par la pointe de chaque corne. M. Bonnet qui a goûté de cette eau, l'a trouvé très-infipide ; il foupçonne que les formica-leo peuvent s'en fervir, comme nous avons dit ailleurs \* que les papillons se servent de celle qu'ils font \* Tone 1. fortir du bout de leur trompe, pour augmenter la fluidité Mémoire 5 des aliments qui ont à passer par un canal extrêmement délié.

M. Poupart a supposé comme un fait, mais dont il n'a donné aucune preuve, que les cornes du formica-leo qui ont été coupées, se réparent. Ce fait eût pourtant mérité

qu'on eût indiqué les expériences qui l'avoient appris; celles que j'ai tentées n'ont point eu de succès: j'ai coupé une des comes d'un formica-leo, environ vers le milieu de sa longueur; il a vécu plusieurs semaines sans prendre d'aliments, & la corne maltraitée est restée dans l'état où

ie l'avois mise,

Tous les aliments qui entrent dans l'intérieur de cet insecte, sont employés utilement pour le faire croître, ou s'ils laiffent quelque réfidu, il ne s'échappe du corps en grande partie que par la voye de l'infensible transpiration, & le reste demeure dans l'estomac & les intestins. À dessein j'ai fourni successivement deux ou trois grosses mouches à un formica-leo: quand il a été rassassé au point de ne vouloir plus toucher à celle que je lui offrois, & d'avoir tous ses anneaux très-distendus, je l'ai mis seul dans une tasse de porcelaine bien nette, il n'y a rejetté aucun grain sensible d'excréments; auffi lui chercheroit-on inutilement au derriére ou ailleurs une ouverture analogue à l'anus.

Si cependant on lui presse le corps, on fait paroître au \* Pl. 32. fg. bout de son derriére une petite masse charnuë \*, du milieu de laquelle on voit sortir un tuyau charnu & blanc \*: en 7 & 8. p.

\* 4 redoublant la pression, on force un second tuyau \* à se

dégager du premier dans lequel il étoit contenu, comme ceux des lunettes raccourcies le font les uns dans les autres. Ce dernier est charnu ainsi que l'autre, mais de couleur différente, la sienne est un brun-clair; près de son bout est un étranglement après lequel il se termine par \*Fig. 8. s. une espece de petite tête taillée en bec de plume \*: l'é-

chancrure qui forme ce bec, est en-dessous, là on croit appercevoir qu'il est percé, & il l'est réellement; mais l'usage de l'ouverture qui s'y trouve, n'est point de laisser fortir le résidu des matiéres dont les sucs nourriciers ont été extraits par l'estomac & les intestins, elle est faite pour DES INSECTES. X. Mem.

donner passage à une liqueur dont il importe au formicaleo d'être pourvû quand il a fini son croît. Alors il doit changer d'état, subir une première métamorphose, devenir nymphe; & fous cette forme il lui convient, comme à tant d'autres insectes, d'être renfermé dans une coque faite de foyc en grande partie. Les tuyaux charnus dont nous venons de parler, font la filiére où se moule la liqueur qui doit devenir foye, & ces mêmes tuyaux font l'instrument, ou, si l'on veut, l'espece de main qui arrange les fils de soye, & qui en construit une coque. En un mot, cette partie est semblable à la filiére du lion, des pucerons dont nous avons parlé ailleurs \*, & ses usages \* Tome 111. 11.70

page 384.

sont précisément les mêmes, Les formica-leo naissent en Eté ou en Automne. & l'année où ils naissent, n'est pas celle où ils se transforment; je ne scais même s'ils n'ont pas tous à vivre deux ans avant que de se métamorphoser. On en trouve de très-gros à la fin de l'Hiver, ou d'une groffeur médiocre, dont les uns deviennent des nymphes dans ce pays vers les premiers jours de Juin, & les autres plus tard dans le même mois, ou dans celui de Juillet. Mais on en trouve de très-petits à la fin de l'Hiver, & même à la fin du Printemps, qui ont encore plus d'une année à vivre avant que de se métamorphoser: peut-être que tous ceux qui font gros dès le commencement de l'Hiver, avoient déja passé un autre Hiver. Quoi qu'il en soit, quand le temps approche où un de ces insectes doit changer de forme, si la place où est son trou lui paroît bonne, il se contente de s'enfoncer plus avant sous le sable; il n'a plus besoin alors de laisser paroître ses cornes: si le lieu où il se trouve n'est pas à son gré, il en cherche un meilleur, & trace de longs & tortueux fillons dans le fable de la caiffe où on le tient \*; \* Pl. 32. fg. il s'enfonce & se cache enfin dans l'endroit pour lequel il

368 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE s'est déterminé; c'est-là qu'il va travailler à se faire un loge-

ment, une coque.

Lorsqu'au mois de Juillet ou d'Août on cherche au fond des vieux entonnoirs, ou qu'on remuë le sable qu'on fçait avoir été habité par ces infectes, on y rencontre fouvent de leurs coques. La premiére fois qu'on y en découvre une, on croit avoir trouvé une boule de fable ou de \* PL 34. fg. terre fine \*, une boule faite des grains du terrein dans lequel on a fouillé. Chaque boule est une coque; son extérieur est fait de grains bien arrangés, & qui tiennent ensemble par de foibles liens: les yeux seuls suffisent souvent pour faire appercevoir, & on voit encore mieux avec une loupe, que ces liens sont des fils de soye très-fins. Une affes légére pression apprend que la boule est creuse: fi on l'ouvre avec des cifeaux, les parois de fa cavité paroiffent bien éloignées d'avoir le grainé de la furface extérieure; le plus beau fatin blanc n'a pas un luifant & un lisse égal au leur, aussi le satin n'est-il pas fait d'une soye si

L'intérieur de cette boule eft alors occupé par la nym
\*Fig. 3, 4 phe \* qui est courbée en arc; le dos en est le côté couvexe, il pole sur une concavité du frottement de laquelle il n'a rien à craindre. On y trouve aussi la dépouille que s'inscête a quittée, celle qui lui donnoit auparavant la forme de formica-leo. Le crâne y tient, & les cornes sont resté attachées à ce crâne; elles ne sont pas des parties propres à la nymphe, qui n'a besoin de prendre aucun aliment. La fente par laquelle, la nymphe s'est tirée, se trouve sur le dos out M. Valliseri a dit qu'elle étoit, & non sur le dos out M. Valliseri à dit qu'elle étoit, & non sur le ventre où M. Poupart l'a placée.

fine, ni si artistement mise en œuvre.

M. Poupart a encore rapporté un fait que je crois peu certain: il a affûré que loríque le formica-leo étoit prêt à le métamorphoser, il fuintoit de son corps une liqueur

vifqueufe

DES INSECTES. X. Mem. visqueuse qui lioit ensemble les grains de sable qui donnent de la solidité à la coque, & qui en forment l'extérieur: il ne l'a dit que paree qu'il a cru que cela devoit être ainsi, car il n'a jamais vû le corps d'un formica-leo enduit de cette liqueur; il auroit dû, ce me femble, penfer aux inconvénients qui en scroient à craindre. Il en arriveroit que les grains de fable ou de terre feroient collés contre la peau de cet insecte, qu'ils lui formeroient un fourreau, un moule exactement appliqué sur lui, & qui lui seroit adhérent : l'insecte alors ne se trouveroit pas, comme il a besoin de se trouver, dans une cellule où il ait la liberté de se donner quelques mouvements. Ce n'est point, pour ainsi dire, au hazard que s'échappe la liqueur qui attache les grains ensemble. M. Poupart avoit très-bien vû la filiére que nous avons décrite ci-devant, il avoit mis des formicaleo dans la néceffité de lui montrer que c'est avec cette filière qu'ils tapissent l'intérieur de leur coque : après en avoir tiré de desfous le sable où ils avoient commencé à travailler à leur coque, il les avoit pofés fur une couche de fable si mince qu'ils ne pouvoient s'enterrer dessous; M. Poupart, qui avoit sçu ainsi mettre le formica-leo dans la nécessité de filer sous ses yeux, auroit dû penser que e'étoit avec de la foye qu'il parvenoit à lier les grains de sable qui forment l'enveloppe solide de la coque.

Il est vrai que quelque disposé qu'on soit à accorder de l'adresse au formica-leo, on a d'abord quelque peine à imaginer qu'il puisse parenir à se faire la coque dont nous parlons: il se trouve au milieu d'un tas de grains extrémement mobiles, dont les supérieurs s'appuyent nécessairement sur son corps; comment viendra-t-il à bout de ménager dans ce fable une cavité plus grande que celle que son corps peut remplir, telle qu'est la cavité de l'intérieur de chaque coque! Si on y preud garde, la difficulté pourtant se temper VI.

réduit à faire une voute de fable hémisphérique: dès qu'on supposera cette voute faite, & capable de résister à la presfion du fable supérieur, le formica-leo pourra ménager un vuide au-desfous, il pourra pousser en embas & vers les côtés une partie du fable qui est sous la voute; or l'insecte qui sçait filer, quoique posé au milieu d'un massif de sable, peut attacher les uns aux autres les grains qui fe trouvent au dessus de lui. & coller assés de ces grains pour former une calotte hémisphérique: cela fait, le reste ne demande plus que du temps. Cet ordre dans la construction, qui nous a paru le seul que le formica-leo pût suivre, est aussi celui qu'il fuit; on s'en convaincra, si on trouble de ces insectes dans un travail qu'ils n'ont que commencé : j'ai enleyé avec précaution les couches de fable fous lesquelles des formica-leo étoient occupés à bâtir; lorsque j'ai mis ainsi à découvert des coques qui n'étoient pas encore finies, c'a toûjours été en dessous que je les ai trouvé ouvertes.

Au reste, on peut forcer un formica-leo à montrer les principales manœuvres au moyen desquelles il parvient à se bâtir une coque, si on le tire de celle qu'il a commencée, avant qu'il ait eu le temps de la fermer; alors il lui reste encore dans le corps une provision de liqueur à foye, & il fait tout ce qui est en lui pour l'employer utilement, si on lui donne du sable à sa dispolition. Ce qu'on remarquera d'abord, c'est que le sormica-leo à qui on vient d'ôter l'ouvrage auquel il s'occupoit, n'est pas étendu comme ils le sont tous dans l'état ordinaire; fa tête & fon corps ne se trouvent plus dans une ligne droite. Ce dernier est recourbé en arc de cercle; il semble être devenu le moule sur lequel la coque doit prendre de la rondeur : la convexité que les premiers anneaux forment du côté du dos, ramene le col & la tête en dessous, vers le ventre, de manière que si on

appuye un peu fur les cornes, elles touchent en deffous le bout du derriére; il n'est plus alors en son pouvoir de se redresser entiérement, tout ce qu'il peut, c'est de se courber un peu moins. Si on pose le côté convexe ou le dos de ce formica-leo fur une couche de fable trop peu épaisse pour qu'il puisse y être enterré, on lui voit faire des tentatives pour se construire une coque. C'est alors qu'il fait paroître sa filiére \*, qu'il l'allonge autant \* Pl. 32. figqu'elle peut être allongée; il la porte à droite & à gauche, 7 & 8. en dessus & en dessous, pour chercher le sable : lorsque son bout en a touché successivement deux grains, ils sont liés ensemble. On voit avec plaisir les mouvements de la filiére se répéter avec une grande vitesse, comment elle s'incline & se courbe de différents côtés; & enfin, on voit ce que ses mouvements ont produit: on distingue une ou plufieurs larges files de grains de fable qui ont été attachés ensemble, & qui forment des morceaux de rubans étroits. Tout ce travail pourtant ne lui donne point une coque; il ne peut venir à bout de s'en faire une, à moins que la couche de fable ne soit affés épaisse pour le couvrir : ce n'est que quand il est couvert de sable, qu'il parvient à réunir les grains qui forment la voute qui cft, pour ainsi dire, le fondement de l'édifice; celui de ce petit bâtiment en doit être la partie la plus élevée.

Entre les boules ou coques on en trouve de groffcurs différentes, quelques-unes n'ont que quatre lignes de diametre, & les autres en ont cinq: les plus groffes font les logements des plus gros formica-leo, qui font ceux qui doivent devenir des mouches fémelles; je m'en fuis affuré en en mettant dans un poudrier que de groffes coques, & dans un autre que de petites; les mouches qui font forties des petites coques, ont été des mâles, & celles qui font forties des groffes coques, ont été des fémelles.

Aaaij

Ce n'est pas seulement parce que le formica-leo est petit, qu'il est difficile de voir distinctement ses parties intérieures, c'est sur-tout parce que dès qu'on lui ouvre le corps, quelque précaution qu'on apporte à donner le coup de cifeau ou de lancette, il s'épanche par la playe une cau d'un brun noirâtre & assés épaisse; quelquefois pourtant lorsque le coup de ciseau n'a emporté qu'une petite portion d'un des côtés, il fort par la bleffûre une vessie dans laquelle la liqueur brune est renfermée, mais dont les membranes sont si minces qu'on ne peut guéres les toucher sans les briser. On peut plus aisément manier une autre partie de la groffeur d'un pepin de raifin, mais un peu moins oblongue : elle oppose quelque résistance lorsqu'on veut l'écraser; elle est remplie par une matière noire plus épaiffe que de la bouillie, elle n'est nullement coulante. Ce grain noir & la vessie pleine d'une liqueur brune. me paroissent composer ensemble le conduit des aliments, dont le grain qui contient la matiére non coulante, est la dernière partie : elle paroît un canal aveugle; on ne lui trouve point, & on ne doit point lui trouver de prolongement vers le derriére, dès que l'infecte n'a point d'anus. Près du derriére on peut voir encore une vessie remplie d'une liqueur transparente, qui est apparemment le réservoir de la liqueur à soye; cette vessie, ou une avec laquelle elle communique, m'a paru quelquefois adhérente au grain noir. On découvre aifément avec la loupe des milliers de trachées; mais ce qui occupe le plus de place, sur-tout dans le corps des formica-leo prêts à se métamorphofer, est une matière blanche qui semble analogue à ce qui a été nommé le corps graiffeux dans les chenilles; elle est un amas de corps oblongs, comme de petits boudins appliqués les uns fur les autres, & mis les uns au bout des autres.

#### DES INSECTES. X. Mem.

Les crifalides qui doivent devenir des papillons, font plus courtes confidérablement que les chenilles fous la forme desquelles elles ont pris leur accroissement. Les nymphes des formica-leo \* au contraire, font plus longues \* Pl. 34. fig. que les formica-leo: leur corps n'est pas blanc, comme 3,4 & 5. l'est communément celui des nymphes; il tient encore de la couleur qu'avoit le formica-leo, il est grisatre, mais pourtant d'un gris plus clair, fait par des taches brunes distribuées sur un fond jauneâtre. On trouve aisément à ces nymphes toutes les parties propres à une mouche, & dans un arrangement semblable à celui qu'elles ont sur le corps des nymphes de différents genres. Ces parties fe fortifient dans la coque: après que l'insecte y a passé environ trois femaines dans une parfaite tranquillité, les aîles ne demandent plus qu'à être tirées des fourreaux qui les tiennent plissées, pour être propres à soûtenir le petit animal en l'air; & les jambes n'ont qu'à fortir des leurs, pour être en état de le porter sur terre. L'insecte se défait alors d'une dépouille mince & blanche, il devient une mouche \* munie de dents, dont elle ne tarde pas à faire \* Fig. 7. usage pour briser une partie des fils qui tapissent sa coque, & une partie de ceux qui lient des grains de fable; en un mot, avec ses dents elle perce une porte par laquelle elle fort: c'est même en fortant qu'elle acheve de se dépouiller; car l'enveloppe se trouve en partie seulement en dehors du \* Fig. 6. od. trou de la coque \*.

Ces mouches dont le corps est très-long & presque eylindrique, qui volent le long des ruisseaux & des prairies, font affés généralement connuës sous le nom de demoifelles: la mouche qui a été formica-leo, a été mise au rang des demöiselles, mais elle en est une d'un genre différent de celui des demoisselles qui aiment à voler le long des rivere Quoiqu'elle ait de longues aîtes, & plus longues même que

Aaaiij

fon corps, & qui ont plus d'ampleur que celles des demoifelles les plus communes, son vol le cede beaucoup en agilité au vol de ces dernières; il a quelque chose de pesant, aussi ne se soûtiennent-elles pas en l'air, purement pour s'y foûtenir, comme les autres le semblent faire; on ne les y voit que rarement, même dans les pays où il y a le plus de formica-lco. Ce n'a guéres été que dans les premiers jours de Juillet que j'ai commencé à en voir fortir de leurs coques, d'autres n'ont paru au jour qu'après la fin du même mois. Lorfqu'elles marchent, elles portent leurs alles en toit audesfus du corps; alors il est entiérement caché: il n'a rien dans ses couleurs qui invite à le considérer, il est grisatre; on apperçoit seulement un petit bordé jauneâtre à la fin de chaque anneau : un grifatre fait d'un mêlange de petites taches jauneâtres jettées fur un fond brun, est aussi la couleur du corcelet & celle de la tête : les aîles font d'une espece de gaze presque blanche; six ou sept petites taches brunes font semées sur chacune des supérieures, & trois ou quatre seulement sur chacune des inférieures.

ou quatre feulement fur chacune des inférieures.
\*\*P.34. fg. A en juger par la force de leurs dents \*, & les différents 
\*\*P.35. fg. A compagnements de leur bouche \*, ces mouches font 
accompagnements de leur bouche \*, ces mouches font 
far de les formicales. Il ne m'eft pourtant pas arrivé de 
les furprendre dans le tempsoù elles mangecoient un infecte; 
& je dois croire qu'elles ne dédaignent pas les fruits. Une Dame qui fembleignorer les agréments & les talents qu'elle a en 
partage, ou au moins n'en faire aucun cas, & qui avec de 
très-beaux yeux cherche à voir, & voit très-bien des objets 
dont fon fexe est communément peu touché, voulut prendre foin d'une de ces mouches née chés elle, & qui l'avoit 
amufée pendant qu'elle étoit formica-leo; elle lui offit la 
moitié d'une prune, la demoifelle en détacha avec fes dents 
des parcelles, & les mangea: l'expérience fut répétée plu-

DES INSECTES. X. Mem. 375 ficurs fois, & une fois en ma préfence; la demoifelle mon-

tra toûjours le même goût pour les morceaux de prune.

Quoique j'aye mis des mâles avec des fémelles dans de très-grands poudriers, je ne les y ai pu voir s'accoupler avec elles. Les fémelles ont pourtant besoin d'être fécondées peu de temps après leur transformation : elles laiffent quelquefois un œuf dans leur coque, ce qui a été observé par M. Poupart. Il paroît donc qu'après avoir pris l'effor, elles ne sont pas long-temps à faire leur ponte : je ne sçais pas quel est à peu-près le nombre de leurs œufs, il ne doit pas être grand, car on leur en trouve peu dans le corps; aussi ont-ils une grandeur assés considérable, ils sont longs de plus d'une ligne & demie \*, & n'ont guéres plus d'une \* Pl. 34. fig. demi-ligne de diametre où ils font le plus gros, vers leur 12 & 13. milieu. Au reste, ils sont presque de petits cylindres un peu courbés & dont les deux bouts sont arrondis : leur coque est dure; leur couleur approche fort de celle d'une agathe pâle, excepté à un de leurs bouts qui est plus rougeâtre que le reste, & même presque rouge. Nos demoifelles les laissent un à un dans un terrein sablonneux, où, dès que le petit formica-leo est éclos, il se fait un entonnoir d'une grandeur proportionnée à ses forces & au volume de son corps: cet entonnoir est quelquefois si petit, qu'il ne peut être apperçu que par des yeux attentifs.

Les mâles sont plus petits que les fémelles : si on presse le deriére de celles-ci, asses souvent on en fait sortir un œus; & si on presse le derriére des mâles, on sait paroitre au-dessous de l'anus \* la partie charnuï qui doit opérer \* Fig. 11. a. la sécondation, & d'autres parties qui l'accompagnent \* \* 6,6. propres à tenir sais le bout postérieur du corps de la sémelle. Après avoir presse se mes doigts de ces mou-thes de différents sexes, & sur-tout des mâles, je me suis

· apperçu qu'il y étoit resté une odeur agréable de rose. J'ai quelquefois trouvé la même odeur, mais plus foible, à des poudriers dans lesquels plusieurs de ces mouches étoient renfermées.

Les petits yeux disposés en triangle sur la tête de plufieurs mouches, & qui font fur celle des demoifelles les plus communes, manquent aux demoiselles des formicalco, comme nous avons dit qu'ils manquoient à celles des netits lions.

Quoique je n'aye trouvé qu'une espece de formica-leo aux environs de Paris, & depuis Paris jusqu'au fond du Poitou, comme je l'ai dit au commencement de ce Mémoirc, je suis pourtant persuadé qu'elle n'est pas la scule qui existe. M. le Marquis de Caumont m'a envoyé une Pl. 34. fig. mouche des environs d'Avignon \*, qui ne differe prefque que par sa grandeur, de la mouche du formica-leo de ce pays, elle en a tous les caractéres essentiels; d'où il y a lieu de croire qu'elle fort d'un formica-leo dont l'espece differe de celle du notre par sa grandeur. Une semblable raison me porte à croire qu'il y a à Saint-Domingue une autre espece de formica-leo, encore supérieure en grandeur à l'espece que je suppose aux environs d'Avignon. Dans les envois d'insectes qui m'ont été faits de cette lile, par M. du Hamel Docteur en Médecine, j'ai \* Fig. 15. trouvé une très-grande mouche \* qui a tous les caractéres

14.

de celle dont il s'agit actuellement. L'espece de formica-leo que M. Vallisneri a observée, ne doit pas être celle de ce pays, au moins s'il en a parlé avec affés d'exactitude: il rapporte que ces infectes marchent le plus fouvent à reculons, sur-tout lorsqu'ils sont irrités, & qu'ils ont peur; ce qui suppose qu'ils vont au moins quelquefois en avant, ce que les notres sont dans l'impuissance de faire : ceux d'Italie ne semblent pas travailler auffi DES INSECTES. X. Men. 377 aufi habilement que ceux de notre pays, à la conftruction de leur entonnoir, fi, comme il est à préfumer, toutes leurs manœuvres ont été bien décrites par M. Vallifneri.

Aux environs de Geneve il y en a surement une especc qui marche en avant, mais qui y est rare: M. Bonnet ayant remarqué cette allure fingulière à un de ces infectes qu'il venoit de tirer de terre, en chercha qui lui ressemblaffent, il ne put parvenir à en trouver que deux autres; de ces trois, il m'en a envoyé un. Ces formica-leo rares auprès de Geneve, different de ceux qui y sont communs, & aux environs de Paris, en ce que leur couleur est moins claire, qu'elle tire plus sur le gris-de-fer; cette couleur plus brune se fait sur-tout remarquer sur la tête & fur les cornes: leur corps est plus allongé, & leur derrière se termine plus en pointe : leur tête est plus large, & leur col est plus long: leurs yeux sont plus gros, plus vifs, mieux féparés, & pofés fur un tubercule plus faillant : leurs anneaux font plus marqués: leurs jambes de la derniére paire font moins repliées fous le corps. Une autre différence qui ne sçauroit être équivoque, demande qu'on considere avec une loupe le bout du derrière de l'un & de l'autre formica-leo; en desfous de celui du formica-leo commun, on voit deux demi-couronnes de poils courts \*, \* Pl. 33. fig. affés gros, & qui le font également depuis leur origine jusqu'à leur bout : la demi-couronne \* la plus proche de l'ex- \* q q. trémité, a huit poils, & l'autre \* n'en a que quatre. En \* r r. desfous du nouveau formica-leo, on ne trouve point ces. deux demi-couronnes de poils, mais il semble avoir l'équivalent de la fupérieure dans deux plaques\*, dont chacune\* \* Fig. 11 & paroit faite de quatre poils collés les uns contre les autres. Quand on regarde le bout de chacune de ces plaques \*, \* Fig. 11. on croit le voir percé d'autant de trous que nous lui avons donné de poils; aussi seroit-on tenté de regarder ces plaques Tome VI.

comme analogues aux filiéres des araignées, fi on ne sçavoit \* Pl. 32. fig. que le formica-leo en a une seule \* posée tout autrement, & qui a une mobilité qui lui est nécessaire.

M. Bonnet a eu & m'a envoyé la dépouille laissée par un de ces derniers formica-leo: en devons-nous conclurre qu'il leur est particulier de changer de peau, ou devonsnous penser que les dépouilles que laissent les formica-leo ordinaires, ont échappé à ceux qui les ont observés jusqu'ici, car je ne sçache personne qui les ait vûës!

Au reste, le genre des formica-leo ne seroit pas autant en honneur qu'il l'est, il ne seroit pas devenu fort célébre, fi toutes ses especes n'avoient eu qu'une industrie aussi bornée que l'est celle de l'espece observée nouvellement. Jamais M. Bonnet n'a vû faire aucun entonnoir aux derniers formica-leo; ils se contentent de se cacher sous le fable, & de faisir les infectes qui passent auprès d'eux; ils font apparemment des pas en avant pour ne les pas laisser échapper.

Mém. 11.

Nous avons parlé de quelques autres especes d'insectes qui appartiennent au genre des formica-leo, quand nous \* Tom. 111. avons donné l'Histoire des Lions des Pucerons \*: ce sont eux qui méritent véritablement le nom de lions, ils ne sçavent ce que c'est que de se mettre en embuscade, ils parcourent les plantes pour y chercher de la proye, ils attaquent des insectes de bien des genres; il faut pourtant avouer que leur victoire est très-facile, quand ils se contentent de faire un carnage de pucerons. Ils se transforment en de très-jolies demoifelles, qui ont une maniére très-fingulière de placer leurs œufs au bout d'un long pédicule de matiére foyeuse.

# EXPLICATION DES FIGURES DU DIXIEME MEMOIRE.

## PLANCHE XXXII.

Les Figures 1 & 2 repréfentent un formica-leo de l'efpece commune, vû par-deffus, & de la grandeur qu'il a lorfqu'il eft prêt à se métamorphoser. Celui de la figure 1, a le col retiré sous le corcelet, & celui de la figure 2, a le col allongé. c, c, les cornes. i, i, les jambes de la première paire. m, m, les jambes de la seconde paire. Celles de la troilseme paire sont cachées par le corps dans ces deux figures.

La Figure 3 fait voir la partie antérieure d'un formicaleo dont le col est allongé, très-groffie, c'est-à-dire, sa tête, son col & son corcelet. e, e, les deux cornes. e, la tête. En yy sont les tubercules sur les quels les yeux sont possés. e, e, le col fait de deux especes d'anneaux e & d articulés ensemble.  $g_B$ , le corcelet. i, i, la première paire de jambes.

La Figure 4 montre un formica-leo groffi à la loupe, de côté & par-deffus, & dans la pofition où il eft lorsqu'il marche à reculons, qui est la seule manière dont il sçait marcher. e, e, ses cornes, dont les bouts se croisent; elles font ouvertes dans les figures 1, 2 & 3, & fermées dans celle-ci. i, i, les jambes de la première paire. m, une des jambes de la séconde paire, les plus longues de toutes. m, une des jambes de la troisséme paire; celles-ci ne s'avan-cent pas en-dehors du corps comme les autres, elles le débordent rarement. d, le corps qui est rendu convexe dans le temps que le formica-leo se tire en arriére par le bout de sa partie politérieure a. Le col de celui-ci est ramené sous se corcelet.

Dans la Figure 5, un formica-leo groffi, est vû pardessous.  $c_i$ ,  $c_i$  les cornes.  $f_i$ ,  $f_i$  les antennes qui partent de dessus la tête.  $t_i$  la tête. i, m,  $n_i$ ; i, m,  $n_i$  les fix jambes.  $d_i$  la partie possérieure, l'endroit où est la fisière.

La Figure 6 est celle d'une jambe de la seconde paire, assés grosse pour rendre sensibles les poils qui en partent, & les deux crochets par lesquels le pied se termine.

La Figure 7 repréfente le bout pollérieur du corps du formica-leo, vû par-deffus, & dans un inflant où, en le pressant entre deux doigts, on a obligé les parties charnués qui composent la filière, à se montrer en partie. a a, le dernier anneau. p, partie charnué, q, tuyau charnu qui sort de la partie p. r., second & dernier tuyau qui s'est tiré en partie du tuyau q. f, sil de soye.

La Figure 8 montre par dellous la partie repréfentée par dellus, figure 7, & dans un moment où la preffion a forcé la fliére à paroître en entier, c'eft-àdire, aussi allongée qu'elle l'est lorsque le formica-leo se file une coque. a a, le demier anneau. p, partie charmus qui sert de base au tuyau q. Le sécond tuyau r, est plus brun que le tuyau q, d'où il est sorti. s, espece de tête précédée par un étranglement. s, fil qui sort du bout s' de la siliére.

La Figure 9 fait voir, très en grand, & par-deffus, une portion de la tête du formica-leo c'el-à-dire, la bafe d'une corne c, & ce qui est aux environs. Elle a été principalement dessinée pour rendre très-s'enfible le tubercule y, & pour montrer l'arrangement de six petits corps hémisphériques possés sur le bout de ce tubercule, qui sont fix yeux. a, une des antennes.

La Figure 10 est celle d'une antenne du formica-leo, très-groffie.

La Figure 11 représente une de ces traces, un de ces

DES INSECTES. X. Mem. 381 folsés qui marquent la route qu'a fuivie un formica-leo. Il y en a un en l dont on ne voit que la partie antérieure, & dont une portion du corps est couverte de fable; il est parti de p, & est airnivé en l.  $fff_f$  &c. couche de fable. Le fosse qui regne depuis p, jusqu'en l, est traversé par des especes de fillons a a, b, b, e, e, &c. dont chacun est la mesture d'un des pas de l'infecte.

La Figure 12 est celle d'un entonnoir vû presque de face: le formica-leo qui en occupe le fond, s'est faisi d'une

mouche à qui les aîles avoient été ôtées.

La Figure 13 repréfente une boite a be de f, pleine de fable. Trois formica-leo de différents âges ont fait dans ce fable trois entonnoirs de différentes grandeurs. 11, le grand entonnoir, au fond duquel est un formica-leo dont on ne voit que les conses ouvertes qui attendent de la proye, & lebout de factée. Une fourmi qui a donné dans le piége, fait fon possible pour se tirer du précipice en grimpant. un, entonnoir de grandeur au-défous de la médiocre. x, entonnoir d'un formica-leo nouvellement né.

# PLANCHE XXXIII.

La Figure 1 représente l'enceinte qu'un formica-leo a tracée, & qu'il est occupé à élargir & approfondir pour faire un entonnoir. fff, &c. masse de fable. e, partie du chemin qu'a suivi le formica-leo. ffff, &c. fossé que le formica-leo a creusé, & qui marque le contour de la grande ouverture de l'entonnoir. 1, formica-leo dont les seules cornes sont actuellement à découvert. n nn, masse de fable qui doit être enlevée pour que le trou ait une figure conique: on doit regarder cette masse comme un cone renversé.

La Figure 2 fait voir l'ouvrage d'un formica-leo plus avancé qu'il ne l'est dans la figure 1. fff, &c. le fossé B b b iij 382 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE creufé dans le fable fff, &c. qui est plus large & plus profond que celui de la sigure précédente. nn nn, la masse de fable du milieu de l'enceinte, qui a pris une sigure qui tient de la conique, parce que les bords de sa partie supérieure se sont éboulés.

Les Figures 3 & 4 montrent une corne de formica-leo groffie. Elle est vúë par-dessus la figure 3, & par-dessous

dans la figure 4.

Les Figures 5, 6 & 7 font encore celles d'une corne de formica-leo, mais beaucoup plus groffie que dans les deux figures précédentes, & vûe par - deffous dans les trois derniéres. Dans la figure 5, les deux piéces dont la corne eft compofée, font jointes enfemble comme elles le font naturellement; il ne paroît en i qu'une feule pointe. Dans la figure 6, la derniére portion i p de la piéce qui a été nommée le pilton, a été féparée de la derniére portion de la piéce b e k qui a été comparée au corps de pompe, « qu'on a nommée simplement le corps de la trompe. Dans la figure 7, le piflon i p est presqu'entiérement forti du corps de pompe, k e b, & on voit dans le corps de pompe la place qu'il y occupoit.

Les Figures 8 & 9 montrent le refle d'une trompe qui a Les Oupée transversalement. b, en est la base ou l'origine. Dans la figure 8, le pisson p se trouve au-dessous du bord de la coupe c c. Dans la figure 9, le pisson p est plus élevé que le même bord c c. On le voit successivement élever a cette hauteur, & descendre ensuite où il est dans la figure 8, & cela à diversés reprises, lorsqu'on observe le

reste d'une corne qui a été coupée.

La Figure 10 est celle du bout de la partie possérieure du formica-leo extrêmement grosse, de viè par-dessous, f, l'endroit d'où sort la filiére. q q, rangée de huit poils courts & gros, & qui le sont presqu'également dans toute DES INSECTES. X. Mem. 383 leur longueur. rr, rangée de quatre autres gros poils.

Les Figures 11 & 12 repréfentent la partie poférieure d'un formica-leo d'une efpece différent de la commune, trouvée auprès de Geneve par M. Bonnet. Elle eft trèsgroffié & viée par-deffus, figure 11, & par-deffous, figure 12, 9, 9, marquent dans l'une & dans l'autre deux plaques qui occupent les places des poils 9, 9, de la figure 10. Le bout de chaque plaque, figure 11, femble percé de quatre trous; & mieux confidéré on croit que ce qui paroît un trou est le bout d'un poil, dont quatre ont été collés les uns contre les autres pour former une plaque.

## PLANCHE XXXIV.

La Figure 1 est celle d'une de ces boules creuses que chaque formica-leo se construit, & dans laquelle il se renserme lorsqu'il se prépare à sa métamorphose. Tout l'extérieur est de grains de sable ou de terre liés ensemble par des sils de sove.

La Figuré 2 repréfente la boule ou coque de la figure 1, ouverte. La partie de l'intérieur qui se trouve en vûë, & de même tout le reste de l'intérieur, est très-lisse; la coque

est tapissée d'un tissu de soye.

La Figure 3 fait voir de côté une nymphe de formica-

leo à peu-près de grandeur naturelle.

Dans la Figure 4, la nymphe de la figure 3, est vois ayant le corps un peu moins recourbé: [se ailes & quelques-unes de ses jambes ont été foulevées & un peu écartées du corps, pour les rendre plus sensibles qu'elles ne le font dans leur arrangement naturel.

La Figure 5 est encore celle de la nymphe des figures précédentes, mais grosse à la loupe; les taches qui sont iur son corps en sont plus distinctes. On peut aussi y voir asses nettement les deux ailes d'un côté, les jambes 384 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui ont été éloignées du corps sur lequel elles étoient

appliquées, & les antennes qui font dans leur véritable place.

La Figure 6 représente une coque d'où est sortie la mouche qui a crú sous la forme de formica-leo. C'est en de que cette coque a été percée. d, est la dépouille que l'infecte a quittée lorsqu'il a passé de l'état de nymphe à celui de mouche. Le bout posserieur de cette dépouille est restée curgagé dans le trou. La portion de la dépouille qui fe trouve alors en-dehors de la coque, n'est pas toûjours aussi

longue qu'elle l'est dans cette figure; fouvent elle s'éleve très-peu au-dessius du bord du trou. La Figure 7 fait voir la mouche ou demoiselle qui a été formica-leo, ayant ses ailes écartées du corps, & dans la possition où elles sont lorsque cette demoisselle voir

Les Figures 8 & o montrent la tête de la mouche précédente, grossie au microscope, elle est vûë par-dessous. figure 8, & par-dessus, figure 9. Dans cette derniére a, a, font les antennes qui tiennent de la figure de celles en maffuë. i, i, dans l'une & dans l'autre figure les yeux à rezeau. k, k, barbes écailleuses en pinces dont la mouche peut se servir comme de deux mains pour tenir de petits corps & les porter à fa bouche. b, b, petites barbes articulées comme les antennes à filets grainés. d, d, les deux dents faites en portion de croiffant, & dont le bord intérieur & concave est dentelé. Au-desfous de chacune de ces dents est une piéce platte, cartilagineuse, qui n'a pas la dureté de la dent, & dont le côté intérieur est moins courbe que celui de la dent, & bordé de poils. Les poils dont nous parlons, peuvent faire trouver ces deux piéces dans la figure 9. On seroit tenté de les prendre pour des dents, mais comme elles n'ont pas la dureté de celles-ci, je ne les juge destinées qu'à tenir & aider à conduire dans DES INSECTES. X. Mem. 385 la Louche les corps que les dents hachent. I, figure 8, la lévre inférieure.

La Figure 10 représente la mouche de la figure 7. vûë de côté & très-groffic. Ses trois paires de jambes ont été coupées en c, c, & ses aîles en e, e, e, e. Les lettres employées dans les figures 8 & 9, pour défigner les différentes parties de la tête, le sont aussi dans cette figure 10, pour marquer les mêmes parties. f, un des deux stigmates antérieurs du corcelet. L'écaille marquée f, s'éleve & s'abbaisse alternativement. En z est un des deux stigmates postérieurs du corcelet. np, mo, un anneau. La partie np qui est du côté du dos, est séparée de la partie mo qui est du côté du ventre, par une bande blanche membraneuse & capable de se plisser au point de disparoître entiérement; alors le bord de la partie p n, s'applique fur le bord de la partie mo. Les parties pn, mo, sont cartilagineuses, & peu souples par conséquent. Un point noir qui paroît sur la bande blanche à la hauteur de nm, a du relief, & est probablement un stigmate. On ne trouve pas à cette figure le nombre complet des anneaux; le corps ne sembleroit en avoir que fix, & on peut lui en compter neuf ou même dix, mais il y en a deux très-courts qui ne peuvent être vûs que du côté du dos, la partie q qui est ici plissée, étant étenduë, fournit les autres.

La Figure 11 fait voir par-dessous & très-gross, le bout posserieur de la mouche mâle, dans un instant où la presson a obligé des parties ordinairement cachées, à se montrer. a, l'anus. e, e, deux pièces bordées de poils, avec lesquelles le mâle peut faisr le derrière de la fémelle. p, p, plaques écailleuses. En n'sort une partie charmes qui est peut-être celle qui opere la sécondation des œufs.

La Figure 12 eftcelle d'un œuf de demoiselle, qui n'a que sa grandeur naturelle.

Tome VI.

Dans la Figure 13, l'œuf de la figure 12 eft confidérablement groffi. Le bout b, est plus rouge que le reste. On trouve destis une matière étrangère rougeaire, une efpece d'excrément presque rouge; c'est probablement cette matière qui teint le bout de l'œuf.

La Figure 14 repréfente une demoifelle qui m'a été envoyée d'Avignon par M. le Marquis de Caumont, plus grande que celles de nos formica-leo des environs de Paris, ét qui, selon toute apparence, vient d'un formica-leo plus grand aussi que les nôtres.

La Figure 15 est encore celle d'une demoiselle qui, à ce que je crois, a été formica-leo; elle m'a été envoyée de Saint-Domingue par M. du Hamel Médecin du Roy en cette Isle.



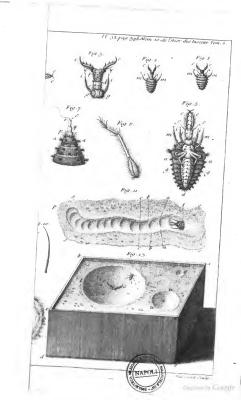





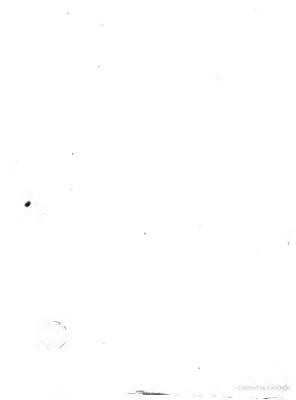





ONZIEME MEMOIRE:

# DES MOUCHES A QUATRE AISLES

NOMMEES

# DEMOISELLES.

ES Mouches \* appellées ordinairement en Latin \* Pl. 35. fig. Libella, par quelques Auteurs Perla, & par d'autres 1,2,3,4,5,6,7 & 6,7 & 6. Mordella, sont connucs dans presque toute la France. même par les Enfants, sous le nom de Demoiselles : ne le devroient-elles point à la longueur de leur corps, à leur taille fine, pour ainsi dire! Il n'est point au moins de mouches qui ayent le corps plus long & plus délié que celui des Demoifelles de pluficurs especes; on lui compte aifément onze anneaux. Si les épithetes de jolies & même de belles peuvent être données à des mouches, c'est à celles-ci : leurs 'quatre aîles, à la vérité, n'ont point à nous offrir des couleurs austi variées que celles qui ornent les aîles de divers papillons; les leurs font extrêmement transparentes, & comme celles de beaucoup de différentes mouches, elles paroiffent de gaze, mais d'une gaze plus éclatante, qui femble de tale, ou n'être qu'un tale ouvragé: regardées en certains fens, on leur découvre du luisant, celui des unes est doré, & celui des autres argenté; quelques-unes ont pourtant des taches colorées. C'est sur la tête, le corcelet & le corps des Demoiselles de beaucoup d'especes différentes, que brillent les couleurs qui les parent: on ne trouve nulle part un plus beau bleu tendre que celui qui est couché sur tout le corps de quelquesunes; d'autres n'ont de ce beau bleu qu'à l'origine & à

f'extrémité du corps & fur le corcelet, le refle eft brun: le corps de quelques autres eft verd, celui de quelques \*Pl. 33. % autres eft jaune \*, & celui de quelques autres eft rouge \*. \*Pl. 41. % Ces couleurs fe trouvent combinées fur le corps, le corl. 10. m. pr. 42. % pr

celet & la tête de pluficurs, par rayes & par taches avec différents bruns ou du noir; il y en a dont les coulcurs modelles font rehauffées par l'éclat de l'or qui y eft mélé; ce ne font pas feulement les bruns & les gris de quelquesunes qui font dorés, les verds & les bleuâtres de pluficurs autres le font auffi; mais il y en a qui font fimplement

brunes ou grifes.

Ces mouches se rendent dans nos jardins, elles parcourent les campagnes, elles volent volontiers le long des haves; mais où on les voit en plus grand nombre, c'est dans les prairies, & fur-tout le long des ruiffeaux & des petites rivières, & près des bords des étangs & des grandes mares. L'eau est leur pays natal; après en être sorties, elles s'en rapprochent pour lui confier leurs œufs. Quoique par la gentillesse de leur figure, par un air de propreté & de netteté. & par une forte de brillant, elles foient dignes du nom de demoifelles, on le leur eût peut-être refuié si leurs inclinations meurtrières euffent été mieux connues: foin d'avoir la douceur en partage, loin de n'aimer à se nourrir que du fuc des fleurs & des fruits, elles sont des guerrières plus féroces que les Amazones; elles ne se tiennent dans les airs que pour fondre sur les insectes ailés qu'elles y peuvent découvrir, elles croquent à belles dents ceux dont elles se saisissent. Elles ne sont pas difficiles sur le choix de l'espece: j'en ai vû se rendre maîtresses de petites mouches à deux aîles, & d'autres qui attrapoient devant moi de groffes mouches bleuës de la viande; i'en ai vû une qui tenoit entre ses dents & emportoit en l'air un papillon diurne à grandes aîles blanches. C'est leur

DES INSECTES, XI. Mem. 389 inclination vorace qui les conduit le long des hayes fur lesquelles beaucoup de mouches & de papillons vont se poser, & qui les ramene souvent le long des eaux où voltigent des moucherons, des mouches & de petits papillons;

elles cherchent les cantons peuplés de gibier.

L'onziéme Mémoire du troisiéme volume nous a déja fait connoître un genre de très-jolies mouches, que nous avons cru devoir placer parmi ceux des demoifelles. Dans leur premier âge, elles ont été des vers à fix pieds, qui ont été nommés petits lions, ou lions des pucerons, parce qu'ils se nourrissent principalement de ces insectes si tranquilles & si peu capables de se défendre contr'eux. Dans ce volume-ci, le Mémoire précédent vient de nous donner l'Histoire des Demoiselles qui ont été des Formica-leo: en comparant ces derniéres avec les premiéres, on remarquera assés de caractéres propres à faire distinguer le genre des unes de celui des autres. Les demoifelles dont nous allons parler actuellement, font plus généralement connuës, & presque les seules connues de ceux qui n'ont point fait une étude particulière des petits animaux : les lieux de leur naissance & ceux où elles croissent, jusqu'à ce qu'elles foient en état de paroître avec des aîles, peuvent leur faire donner le nom de demoifelles aquatiques, & celui de demoiselles terrestres sera propre aux autres. Les demoiselles aquatiques ont des aîles moins grandes que celles des demoiselles terrestres, cependant elles volent beaucoup plus, &, s'il est permis de parler ainsi, avec plus de grace; elles ne sont pas obligées d'élever leurs aîles aussi haut, ni de les faire descendre aussi bas que les autres élevent & abbaissent les leurs: le vol des premiéres approche plus de celui des oifeaux qui sçavent planer, & celui des secondes ressemble davantage au vol de ces oifeaux lourds, qui n'avancent dans l'air qu'au moyen de très-grands battements d'ailes.

Ccc iii

Les différentes especes de demoifelles aquatiques, peuvent être rangées sous trois genres, dont chacun a un caractére très-marqué, & qui le rend aifé à distinguer des \* Pl. 35. fig. autres. J'appellerai demoiselles à corps court & applati \*, celles que je mettrai dans le premier : ce n'est pas que leur corps ne foit long par rapport à celui de la plûpart des mouches; mais il est court, comparé avec celui des autres demoiselles, & d'ailleurs autrement conformé : le leur souvent plus large qu'épais, diminuë insensiblement de largeur jusqu'à son extrémité. Celui des demoifelles des deux autres genres, depuis le fecond anneau jusqu'au dernier inclusivement, a à peu-près le même diametre en tout sens, il est tout d'une venuë, il ressemble à un petit bâton; leur corps est grêle, arrondi, aussi épais que large, & d'un même diametre dans la plus grande partie de sa longueur. Celles que je place dans le second genre, ont \* Pl. 35. fig. une groffe tête \* arrondie, qui tient de la figure sphérique; 3 & 5, & pl. & celles que je mets dans le troisiéme genre \*, ont propor-

\*Pl. 35. fig. tionnellement une tête plus menuë; mais ce qui lui est 6, 7, 8, & particulier, c'est qu'elle est courte & large \*, c'est-à-dire

1 & 2.

pl. 40. fig. 1, que d'un côté à l'autre, d'un œil à rezeau à l'autre\*, elle \* Pl. 35, fig. a beaucoup plus de diametre que de devant en arriére; ces

9 & 10.31.37. yeux plus détachés, font plus faillants.

Les demoiselles du premier genre \* ne different de celles \* Fig. 1 & 2. du second \*, que par la forme de leur corps ; mais elles \*Fig. 3 & 5. different encore par celle de leur tête, des demoifelles du \* Fig. 6 & troisième genre \*. Toutes celles que je connois du premier 7, &c. & du second, portent leurs aîles de la même manière; lorsqu'elles sont en repos, elles lestiennent toutes quatre perpendiculaires à la longueur du corps, & dans un plan parallele à celui de position : étant toutes attachées, comme elles le font, à une même hauteur, on ne sçauroit les distinguer en fupéricures & en inférieures; elles ne doivent l'être qu'en

INSECTES. XI. Mem. antérieures & en postérieures. Le port des aîles des demoifelles du troifiéme genre, est plus varié, & peut servir à en déterminer des genres fubordonnés; elles ont, comme les autres mouches & les papillons, des aîles supérieures & des aîles inférieures. Quelques demoifelles dans leurs moments de tranquillité, les tiennent toutes quatre appliquées les unes contre les autres \*, elles en forment un paquet \* Pl. 35. fg. très-mince dont le milieu est occupé par les deux supé- 7 & 8. ricures, & qui fait un angle aigu avec le corps au-deffus duquel il s'éleve; d'autres dans un temps femblable portent leurs aîles en toit \*, & arrangées de manière qu'une \* Fig. 4. des supérieures paroît seule de chaque côté, & passe pardelà le corps logé sous le toit : d'autres demoiselles, sorsqu'elles font en repos, laissent voir leurs quatre ailes qu'elles tiennent alors un peu écartées les unes des autres, un peu élevées au-destus du corps & inclinées à ses côtés \*.

\* Pl. 40. frg. Les demoiselles des trois genres que nous venons de 3,4 &5. déterminer, naiffent dans l'eau, & y prennent leur accroiffement complet: tant qu'elles y vivent, elles y ont une. forme affés femblable à celle qu'elles avoient en naiffant; elles font d'abord des vers hexapodes \* ou des fix-pieds. \* Pl. 37. fig. Le ver est cheore jeune & très-petit lorsqu'il devient nymphe: ce changement d'état n'en produit aucun bien fenfible dans la figure de l'insecte; on apperçoit seulement fur le dos de la nymphe quatre petits corps plats & oblongs, dont on ne trouve aucun vestige sur celui du ver: chacun de ces petits corps est le fourreau d'une aîle. On découvre ces fourreaux d'aîles à des infectes encore bien éloignés de la grandeur qu'ils auront, lorsqu'ils se changeront en mouches; mais alors ils font appliqués à plat fur le dos, & de chaque côté il y en a un de caché fous l'autre : ils fe séparent & se redressent à mesure qu'ils croissent, & dans

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE les derniers temps ils sont quelquesois posés de champ.

Les nymphes étant semblables aux vers, à ces fourreaux près, nous aurons affés fait connoître ceux-ci, lorsque nous aurons décrit celles-là; nous ne parlerons même dans la fuite que des nymphes, parce que dans la plus grande partie de l'année, elles font plus communes que les vers, & que leur grandeur les rend en tout temps plus aifées à trouver.

Aux trois principaux genres sous lesquels les différentes especes de demoiselles ont été rangées, répondent aussi trois genres de nymphes. Les demoiselles à corps court, \* Pl. 36. fig. viennent des nymphes les plus courtes \*: les nymphes \* qui donnent des demoiselles à corps long & à tête ronde, \* Fig. 3 & 4.

ont elles-mêmes un corps plus long que celui des nymphes du premier genre, dont elles different encore par une autre particularité qui scra bien-tôt expliquée. Enfin, les demoifelles à corps long & éfilé, & à tête large & courte, viennent de nymphes dont la forme est sensiblement différente de celle des nymplies des deux autres genres; elles \* Fig. 5 & 6. font d'ailleurs plus éfilées \*, moins groffes par rapport à

leur longueur.

2 & 3.

Les figures & les couleurs des nymphes de ces trois genres, n'ont rien de bien propre à leur attirer l'attention de ceux qui n'accordent la leur que quand ils y font invités par le premier coup d'œil. Pour la plûpart elles font d'un verd brun, souvent sali par la bouë qui s'est attachée au corps. Celles de quelques especes qui se tiennent dans l'eau claire, & d'autres après avoir été lavées, montrent pourtant des taches blancheâtres & d'autres verdâtres, affés \* Pl. 37. fig. agréablement combinées \*. On leur trouve à toutes une. tête, un cou, un corcelet & un corps composé de dix anneaux : fix jambes sont attachées au corcelet ; cette difpolition de parties leur donne plus de ressemblance avec-

des animaux

des animaux terrestres qu'avec des poissons; elles sont pourtant de la classe de eux-ci, car non seusement elles nagent comme cux & asses asses apriles quelques-unes, comme les nymphes du premier genre, n'ayent que leurs jambes pour nageoires, & non seusement elles vivent comme cux

dans l'eau, elles la respirent.

Les nymphes du premier genre \* & celles du se- \* Pl. 26. fig. cond \*, peuvent aifément être observées dans des moments 1. où elles inspirent, & dans ceux où elles expirent l'eau, comme nous inspirons & expirons l'air; mais c'est par notre bouche que l'air entre dans nos poulmons, c'est par notre bouche qu'il en fort; & c'est au bout du corps \* de ces \* q. nymphes, qu'est l'ouverture qui donne entrée à l'eau, & par laquelle elle est ensuite chassée: cette ouverture est entourée par cinq petits corps dont quatre au moins sont de figure triangulaire \*, & dont il n'y en a que trois de bien \* Pl. 37. fg. fensibles dans les nymphes du premier genre \*; ces trois 12. p, p, i, i, piéces triangulaires sont à peu-près égales entr'elles, l'une \* \* Pl. 36. fig. esten-dessus, dans la ligne du dos, & les deux autres en 8 & 9. p. q. embas & fur les côtés. C'est aussi sur chaque côté & dans ?. l'intervalle qui refte entre la supérieure & une des insérieures, qu'est placée une piéce bien plus petite que les autres, & de même triangulaire. Dans certains temps, dans ceux où l'animal ferme son derrière, ces cinq piéces lui forment une espece de queuë pyramidale \*; elles sont \*Fig. 4. 9. faites pour se bien ajuster les unes contre les autres, chacune est une lame concave vers l'intérieur de la pyramide. Dans les demoifelles de la seconde espece, la pièce supérieure ne se termine pourtant pas en pointe, son bout est large \*. Toutes les fois que la nymphe a des excréments à \* Pl. 37. fg. rendre, &, ce qui arrive plus souvent, toutes les sois qu'elle 12. q. veut respirer l'eau, elle ouvre cette pyramide \*, elle écarte \* Pl. 38. fg. les pointes qui étoient réunies à fon sommet, de manière 8 & 9. Tome VI.

394 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qu'elles font plus éloignées les unes des autres, que les bases des piéces auxquelles elles appartiennent, ne le sont entr'elles.

Ces pointes triangulaires peuvent fervir en quelques circonflances, d'affes bonnes armes, foit offensives, foit défensives; j'ai vû quelquesois une nymphe du second \* Pl. 36. fg. genre \*, que je tenois entre deux doigts, recourber alternativement son corps vers l'un & vers l'autre, pour tâcher de le faisir entre les pointes alors écartées les unes des autres; quand elle y parvenoit, elle le servoit avec une force affés considérable, les pinces faisoient une imprefino douloureule.

Pendant que les pointes de ces piéces sont écartées les unes des autres, il est permis de voir une ouverture ronde au moins d'une demi-ligne de diametre dans des nymphes \*Fig. 8 & 9. de grandeur médiocre \*: des jets d'eau en fortent par intervalles, & font quelquefois affés gros pour la remplir entiérement, & pouffés avec affés de force pour être portés à plus de deux à trois pouces de l'animal. Il y a des circonstances où ces gros jets sont fréquents, il y en a d'autres où ils ne paroissent que de loin à loin. Si on tient une nymphe hors de l'eau, on lui rend le besoin de la respirer, plus grand; quand après l'en avoir privée pendant un quart d'heure, ou pendant un temps plus long, on la remet ensuite dans un vase plat où il y a à peine la quantité d'eau qui fuffit à la couvrir, c'est alors qu'on voit des inspirations & des expirations fréquentes, & que les jets de ces derniéres sont plus considérables. Dans d'autres temps on n'apperçoit quelquefois qu'une lente circulation d'eau autour du derriére de la nymphe; on ne reconnoît presque le mouvement de l'eau que par celui des corps étrangers qui nagent : il y en a de ceux-ci qui après avoir été attirés jusqu'au derriére, sont ensuite renvoyés assés

DES INSECTES. XI. Mem. 395 loin; mais chaque fois qu'on met une nymphe hors de l'eau, on ne nanque guéres de voir partir un jet de fon derriére.

Pendant qu'on la tient à fec entre ses doigts, on peut appercevoir le jeu des principales parties au moyen desquelles elle respire l'cau: le trou qui est au bout du dernier anneau, est le plus souvent bouché par des chairs verdâtres; mais dans plusieurs moments, & qui ne sc font pas trop attendre, il se fait une ouverture \* au milieu de \* Pl. 36. fix. ces chairs, qui permet de voir dans la capacité du corps. 9. Trois piéces plattes \* qui étoient dans un même plan, & \*Fig.8.6,6,L dont on distinguoit mal alors la figure, s'élevent \*; elles \*Fig.9.6,6,6 sont à peu-près égales en grandeur, & faites en demi-cercle ou plûtôt en coquille, car elles sont un peu concaves vers l'intérieur. Une cst attachée à la circonférence de la partie supérieure de l'anneau. & chacune des deux autres l'est à la circonférence d'un côté: leur contour au moins est cartilagincux. En tout temps elles laissent entre leurs bouts, un vuide triangulaire, mais peu sensible, parce qu'il est bouché par des partics qui font dans l'intérieur. Lorsque ces trois piéces en se relevant & se portant vers le derriére, s'écartent les unes des autres, les parties qui étoient dessous, s'en éloignent, & s'approchent du corcelet; on voit alors par le trou qu'ont laissé ouvert les trois piéces en coquille, l'intérieur de la capacité du corps, qui paroît un tuyau vuide, & qui l'est récllement en grande partie dans l'étendue qui répond aux cinq derniers anneaux : la capacité qui est vuide alors, ou qui s'est seulement remplie d'air, se seroit remplie d'cau, s'il s'en fût trouvé à portée du derriére.

Pour voir distinctement ce qui se passe pendant que la nymphe sait entrer l'eau dans son corps, & pendant qu'elle l'en sait sortir, pendant qu'elle l'inspire & pendant qu'elle

\* Fig. 9. c, c, l.

l'expire, on en fera tomber quelques gouttes sur le derriére de celle qu'on tient entre ses doigts la tête en embas, & cela dans un moment où les einq piéces écailleuses qui lui forment une espece de queuë, se sont écartées les unes des autres; à peine ces gouttes seront-elles tombées que \* Pl. 36. fig. les trois piéces en coquille \* se releveront \*, pour laisser une ouverture qui permette à l'eau d'aller plus loin. Qu'on jette un coup d'œil sur l'extérieur du corps, & on jugera

que dans ce même instant, sa capacité intérieure s'est aggrandie; on verra le ventre qui étoit plat, devenir convexe; on verra les deux côtés s'éloigner l'un de l'autre: on pourra encore appercevoir quelque chose de plus; le corps a un certain degré de transparence, si on le regarde vis-à-vis le grand jour dans l'instant où l'eau va être poussée dans son intérieur, on remarquera une espece de gros tampon qui s'éloignera du derrière pour aller vers le corcelet : la capacité formée par les einq anneaux postéricurs, paroîtra devenir vuide. On imagine aisément la eause qui fait entrer l'eau dans une capacité aggrandie, & où on a vû le jeu d'une espece de piston. Dans le moment suivant on verra ec piston ou tampon retourner vers le derriére, & les parois du corps se rapprocher, un jet d'eau fortira; on ne sera donc pas plus embarrassé sur la cause qui le fait fortir que sur celle qui la fait entrer.

Pour m'affûrer que des apparences ne m'en imposoient pas lorsque je croyois voir que la eapacité formée par les cinq anneaux postérieurs, étoit alternativement occupée par des parties folides qui alternativement la laifloient vuide; pour m'affûrer que le jeu d'une espece de tampon étoit réel, j'ai tenu la nymphe entre des eiseaux ouverts, & posés de maniére que je n'avois qu'à les fermer pour couper le corps en deux vers le cinquiéme des anneaux postérieurs. Dans un moment où le tampon me paroissoit

s'être autant éloigné du derriére qu'il lui étoit permis de le faire, je donnai le coup de ciseau, la capacité de la partie postérieure qui fut détachée du reste, se trouva alors presque vuide de parties solides. Un coup de ciseau semblable donné à une autre nymphe, dans un instant où le tampon m'avoit paru s'être autant rapproché du derriére qu'il le pouvoit, détacha une partie postérieure remplie d'un grand nombre de parties folides.

Dans la derniére circonflance, ou lorfqu'on ouvre tout du long le corps d'une nymphe, cette masse à laquelle nous n'avons donné que le nom de tampon, & qui ne paroît être rien de plus vûë au travers de parois trop peu transparentes, offre de quoi fixer des yeux qui sont sensibles aux merveilles qui se trouvent dans l'organisation des animaux: ils remarquent avec admiration qu'elle est un lacis \* de ces vaisseaux qui servent aux insectes pour ref- \* Pl. 37. fig. pirer l'air; ce sont des branches de trachées sans nombre, 11. ff. p. rr. entrelacées les unes dans les autres: quatre trones \* presque \* t, t, p. auffi longs que le corps, & dont il y en a deux de chaque côté l'un au-deffus de l'autre, commencent chacun à jetter des branches vers le milieu de leur longueur, & de-là jufqu'à leur extrémité en jettent de plus en plus. Leur bout en a de si proches les unes des autres, qu'il femble se refendre pour les fournir \*: c'est du côté intérieur de chaque \* f.f. tronc qu'il en part le plus, & ce sont celles qui vont se lacer avec les branches des autrestrones. Il faudroit avoir donné à l'examen de ces vaisseaux plus de temps que je n'ai fait. pour découvrir ce que leur disposition a de régulier, & comment ils se terminent; mais au moins puis-je affûrer, sans crainte de me tromper, que ce sont de vrayes trachées; non seulement ils en ont la blancheur & le luisant satiné. mais on peut aisément se convaincre qu'ils ont cette admirable structure propre aux trachées des insceles, que chacun

dé ces tuyaux est fait d'une infinité de tours d'un fil cartilagineux tourné en fpirale. J'ai quelquesois dévidé une longueur de fil de plus de trois pouces, en prenant le bout qui se présentoit dans l'endroit où une grosse trachée avoit été casse de deux. C'est mêmes sur ces trachées qu'il est le plus facile de voir, & que j'ai vû pour la première sois, que celles des insectes ne sont qu'une suite d'un prodigieux nombre de tours d'un fil extrémement délié, appliqués les uns contre les autres. Une de ces trachées observée au mieros(cope, paroît cannelée transversalement.

Mais à quoi servent tant de vaisseaux à air à un insecte qui respire l'eau! Nous avons déja vû qu'ils ne lui sont pas inutiles dans le temps qu'il attire l'eau dans fon corps, & dans le temps qu'il l'en chasse, qu'alors le lacis admirable de ces vaisseaux, a le jeu d'un piston. D'ailleurs cet insecte qui respire l'eau, n'a pas moins besoin de respirer l'air; c'est de quoi on a une preuve décifive quand on examine fon corcelet: on y découvre quatre stigmates dont deux \* placés en -dessus & près de sa jonction avec le corps, sont fur-tout remarquables par leur grandeur. Chacun a quelqu'air d'un ceil à demi-fermé dont la paupière seroit cartilagineuse, ou plûtôt d'un œil qui auroit deux de ces sortes de paupiéres bordées comme les nôtres, de cils formés d'une fuite de poils. Chacun des deux autres stigmates est posé au-desfus de l'origine d'une des premiéres jambes, assés près de la ionction du corcelet avec le col, car ces fortes de nymphes ont un col.

7. 5.5.

La nymphe a d'autres fligmates plus difficiles à voir, ils font beaucoup plus petits que les précédents & plus cachés: chaque anneau, excepté peut-être le dernier & le pénultiéne, en a deux, un de chaque côté. En-deffous du ventre, & près de l'endroit où celui-ci fe joint à la partie fupérieure de l'anneau, regne de chaque côté, une espece de DES INSECTES, XI. Mem. 399 gouttière dans laquelle il faut chercher les stigmates dont il s'agit: ce sont de petits ovales posses obliquement, & dont chaeun est d'un tiers plus proche du bout antérieur de l'anneau à qui il appartient, que de son bout possérieur.

On peut pourtant huiler les ftigmates de ces nymphes, fans les faire périr, foit que l'huile ne s'y attache pas à cause de l'eau qui les mouille, foit qu'ils soient si prêts à se fermer que l'huile n'ait pas le temps d'y pénétrer.

On fuit affés aifément le canal des aliments depuis la bouche jufqu'à l'anus; il va en ligne droite tout du long du corps, mais il a trois renflements qu'on peut regarder comme trois estomacs, analogues peut-être aux différents estomacs des ruminants. Ce canal passe au travers du lacis de trachées, pluficurs de celles-ci lui font adhérentes, d'où il paroît que le canal des aliments est obligé de les suivre dans les mouvements qu'elles font de devant en arriére, & de l'arrière en devant, pendant que l'inscête attire l'eau dans fon corps & qu'il l'en fait fortir; cette agitation produit peut-être un effet plus considérable que celui du mouvement peristaltique des intestins des grands animaux. Le bout de ce canal, le véritable anus, ne m'a pas paru être fixe, j'ai cru le voir tantôt de niveau avec les piéces en forme de coquilles, pendant qu'elles ferment le bout du derriéres, \* Pl. 36. fg. & tantôt très-loin de-là, selon que le lacis de trachées se trouvoit près ou loin de l'extrémité du corps.

La patience & la dextérité d'un grand anatomifle trouveroient de quoi s'exercer long-temps dans l'intérieur de cet infeche; mais son extérieur fournit des particularités dignes d'être vûës, & heureusement aisées à voir : c'est fur le devant & sur le dessous de la tête qu'on les peut observer. Chaque nymphe porte une espece de masque \*, \*Fig. 2, 4 & ceux des nymphes des trois différents genres qut des

\* Pl. 36.fig. formes différentes. Les nymphes à corps court \*, ou du premier genre, en ont un que je nommerai en casque, parce qu'il forme sur le front de ces insectes une convexité arrondie en quelque forte, comme la partie antérieure d'un

\* Fig. 10. vrai casque \*. Le masque \* des nymphes du second genre, \* Fig. 4- est applati; aussi l'appellerai - je simplement masque plat, \*Fig. 6. & je donnerai le nom de masque plat & ésilé \* à ce-

lui des nymphes du troisième genre, parce que le leur, plat comme le masque des nymphes du second genre, est plus long & plus étroit par embas. Nous nous arrêterons d'abord à faire connoître celui des nymphes du premier genre.

Les insectes qui ont des dents, comme les chenilles & les vers de beaucoup d'especes, n'en ont communément que deux, ordinairement grandes & fortes, & d'autant plus visibles qu'elles sont placées en-dehors de la bouche: nos nymphes de demoiselles en sont mieux fournies, elles en ont quatre folides, larges & longues, qui viennent se rencontrer deux à deux en devant & fur le milieu d'une bouche beaucoup plus grande que celle de la plûpart des autres infectes. Cette bouche & ces dents ne sont pourtant visibles que quand on fait violence à une nymphe pour \* Fig. 11. les mettre à découvert \*: le masque \* qui couvre le

\* Fig. 10. devant & le dessous de la tête, les cache, car il n'a point, comme les nôtres, une ouverture vis-à-vis la bouche, & \* i, i. deux pour les yeux; ceux \* de l'insecte sont posés sur sa tête, & par conséquent, hors du masque qui, en un mot, n'est nulle part à jour. Ce n'est pas seulement en cela qu'il differe des nôtres, il s'en faut bien qu'il foit si simple : il est une vraye & très-belle machine: il est beaucoup plus long qu'il ne seroit nécessaire pour couvrir la partie de la

tête contre laquelle il est appliqué: il se termine par une \* Fig. 10. p. espece de menton \*: il est solide, étant fait d'une matière cartilagineuse

munie.

Quand on éloigne le masque de la tête, on le fait tourner comme sur un pivot. Le menton est articulé avec une piéce \* qui est en quesque sorte le pied ou le support \*p \*p \*du masque: elle a la même figure & les mêmes dimensons que la partie posserier de la mentonnière, contre laquelle elle est appliquée dans les temps ordinaires; son origine \* \*b. est auprès du col, c'est. la qu'elle est affigiteite. La face extérieure de cette piéce qui tient lieu de pied au masque, comme la face extérieure du masque, est cartilagineuse; mais les faces intérieures de l'une & de l'autre, qui s'entretouchent, sont recouvertes de chairs: là sont des muscles qui tendent à tenir le masque affujetti contre la tête, & auxquels on stat violence lorsqu'on l'en éloigne.

de la partie qu'il couvroit ; & c'est après l'avoir fait qu'on m si voit distinctement la bouche, & les dents dont elle est

Le feul usage du masque n'est pourtant pas de couvrir la bouche & ses environs, il en a un autre plus important & plus singulier : c'est lui qui doit fournir la bouche d'aliments; auss is sa suffi se sa functure est été mieux connuë de Swammerdam, il n'est pas dit, comme il l'a fait, que les

Tome VI.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE demoiselles auxquelles il a été accordé, se nourrissoient de terre. Outre la suture transversale que nous avons fait remarquer, le masque en a une longitudinale \* sur le front, \* u, u. qui divise celui-ci en deux parties égales\*, elle atteint la suture \* 4,5. transversale \*, mais elle ne passe pas outre. Ces sutures ne sont pas superficielles, elles pénetrent toute l'épaisseur du masque, elles tiennent réunies dans les tems où elles doivent l'être, des parties qui peuvent être séparées dans d'autres temps. Au moyen de ces sutures, le masque se trouve avoir \* Fig. 10. deux especes de volets \* dont l'insecte ouvre l'un ou l'autre \* Fig. 12, n. à son gré, & qu'il ouvre tous deux à la fois quand il veut, soit Fig. 13. en partie \*, foit entiérement: chacun de ces volets est articulé avec la mentonnière, à un des bouts de la future transver-. falc. \* Quand nous ne le dirions pas, on imagineroit affés qu'il y a des muscles attachés au masque, propres à produire le jeu des volets : s'ils s'ouvrent , ce n'est pas au reste i, i. o, o. pour donner du jour à l'insecte; sesyeux \*, comme nous l'avons déja fait remarquer, ne sont pas placés dessous, mais une moitié de la bouche se trouve sous chacun d'eux. & il est nécessaire qu'ils s'ouvrent pour laisser passer les aliments fur lesquels les dents doivent agir. Ces volets font plus; nos nymphes sont carnaciéres, elles senourrissent d'insectes aquatiques, à l'affût desquels elles sont continuellement; ces nymphes parviennent à en attraper de plus gros& de plus agiles qu'elles ne sont : j'en aivûd'occupées à manger des testards. C'est avec les volets du masque qu'elles attrapent leur proye, ils valent d'excellentes serres: les bords de ces piéces ont des dentelures qui les tiennent assemblées, lorsque le masque est fermé ; ces dentelures sont de vrayes dents, très-fines, mais fortes, & propres à bien retenir

l'insecte qui a été sais : chaque volet a encore une lon-\*Fig. 12 & gue pointe, \* ou dent beaucoup plus longue, qui part de

fon angle antérieur.

ammed in Linous

Loríque l'infecte qui a été pris par les deux volets est petit, les dents le leur ôtent tout entier; mais loríqu'il est rop gros pour être logé dans la bouche, ou entre la bouche & le front du maíque, une partie reste en-dehors des volets qui le tiennent s'ais, & qui ne l'abandonnent aux dents que quand ce qu'elles avoient à leur disposition a été haché & avalé. J'ai trouvé un affés gros testard tenu ainsi entre les volets, la portion de cet animal qui étoit en-dehors, étoit saine, & celle qui étoit passée jous les volets, étoit désigurée & comme broyée.

Au refte on peut faire faire aux volets avec la pointe d'une épingle, le même jeu que la nymplie leur fait faire au moyen des mufeles qui leur font propres; je veux dire qu'on peut les entr'ouvrir; les écarter l'un de l'autre, en lever un feul, ou les lever tous deux.

Le masque plat \* des nymphes du second genre est, \* Pl. 37. fig. pour l'effentiel, construit comme celui en casque : leprin- 3, 4, 6 & cipal usage auquel il est destiné, est pourtant plus aisé 7. m. à voir: la partie antérieure, le front, au lieu d'être faite de deux volets, l'est de deux especes de serres \* dont \* Fig. 4, 6 chacune est terminée par une longue & forte pointe écail- & 7e, é. & leuse \*; outre la pointe, chaque serre est composée de deux \*. parties, qui ensemble forment une espece de bras \*: la \* oce. première attache de chaque bras, \* car ils en ont chacun \* o. deux \*, eft tout auprès de celle de l'autre, au milieu du maf- \* o & e. que: de-là, chacun d'eux se dirige vers un côté du masque; & c'est-là qu'est le coude \* ou l'articulation sur la- \* o quelle peut jouer l'avant-bras ou la piéce de la serre quiest armée d'une pointe \*. Une nymphe qu'on tient dans la \* 6. main, fait quelquefois sentir que ces pointes sont très-capables de percer des insectes : quelquesois elle en perce les chairs de la main qui lui fait violence; mais leurs piquûres ne font ni dangereuses, ni bien douloureuses. Dans les temps E e e ij

404 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE
ordinaires les ferres font si bien pliées & si bine ajustées,
que la partie formée de leur assemblage est aussi plate que le
\* PI. 37-56- reste: la pointe de l'une est couchée sur celle de l'autre \*;
4,5 & 6 on ne les distingue que quand on cherche à les voir; mais
on les rend très visibles, & on s'assiste des mouvements
qu'elles peuvent faire, quand on les écarte l'une de l'autre
avec la pointe d'une épingle, & qu'on les oblige à se
déplier.

deplier.

Le masque des demoisselles du troisseme genre, des demoisselles à courte & à large tête , plat & plus sélié \*

\*Pl.38-56 par embas que celui dont nous venons de parler , en diffère encore par d'autres particularités ; c'en est une pour lui d'avoir , comme les nôtres , une ouverture vis-à
\*Flg. 6.1. vis a bouche \*\* cette ouverture à la figure d'un losage \*
\*Flg. 7.0. dont les deux angles les plus aigus sont dans la direction de \*Flg. 7.0.

dont les deux angles les plus aigus font dans la direction de la longueur du corps; quoiqui affes grande, elle n'eft vifible que quand on a éloigné le maíque de la tête : tant que ce dernier refle dans fa position naturelle, elle est bouchée

\*Fig. 6.1/. en grande partie par un bouton charnu \* que je regarde comme la langue de la nymphe: on le trouve à celles de tous les genres; il est capable de divers mouvements, &

\* Fig. 8. L. placé immédiatement auprès de la derniére paire de donts \*. D'autres chairs qui partent des environs de la bouche, & les bouts des dents, achevent de remplir l'ouverture dont il s'agit. La forme des ferres de ces malques y est encore une autre particularité: celles des derniers dont nous avons parlé, ont été comparées à des bras; les serres des nou-\*Fig. 7.6.4. Yeaux masques peuvent l'être à des mains \*; plus courtes

R plus larges que les autres, elles fe terminent par quatre longues pointes écailleuses, courbes, qui semblent être des doigts déliés, dont l'un plus court \* que les autres, est analogue au pouce. Chacune de ces serres est articulée à

\* c, e un des bords du masque \*; quand elles sont écartées

DES INSECTES, XI. Mem. 405

'l'une de l'autre, environ vis-à-vis le milieu de l'ouverture en lofange, on voit deux piéces\* également larges · Pi. 38. 5g.
dans toute leur longueur, qui s'archoutent mutuellement r. -0, 4.
par leur bout antérieur, & qui refirement la moitié antérieure de l'ouverture en lofange; chacune de cespiéces fert
d'appui à une des ferres, quand celles-ci font fermées ou
pofées fur le mafque: alors les ferres font fi bien ajuftées
qu'elles femblent faire corps avec le refle \*; les crochets de \* Pi. 38. 5g.
'l'une s'engrainent réciproquement dans les intervalles que 6.4d.
laiffent entr'eux les crochets de l'autre, de forte qu'alors on
ne peut les appercevoir, ni diffinguer nettement la figure
des piéces auxquelles ils appartement.

Les nymphes qui portent les masques du dernier genre; ont, comme nous l'avons déja dit, un corps plus long & plus éfilé que celui des autres nymphes, par rapport à sa grandeur: elles en different encore par la grandeur & la figure des piéces attachées au bout de leur corps; quelques-unes y ont trois nageoires plates, cartilagincules. & d'une figure qui tient de l'ovale\*, mais pourtant plus \*Fig. 3. n, n, étroites à leur origine qu'à leur bout. Chacune a une groffe côte \* par laquelle elle est partagée en deux parties égales, \* Fig. 4.1, 1. comme une feuille de plante l'est par sa principale nervûre: de cette côte partent des fibres dirigées avec régularité vers la circonférence, comme le font les barbes des plumes. D'autres especes de nymphes de ce même genre, au lieu des trois nageoires plates ont trois piéces cartilagineuses \*, \* Fig. 1, 2 analogues aux picquants des nymphes du premier & du & 5.11, q, 11. second genre, en ce qu'elles se peuvent réunir pour former à l'infecte une queue pointue, & qui semble d'une seule piéce: ces dernières nageoires sont pourtant beaucoup plus longues que les picquants auxquels nous les comparons ; celle du milieu \* attachée au-dessus du corps, est plus \* 4. courte que les deux autres, dont chacune part d'un des

Eee iii

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE côtés: toutes les trois deviennent de plus en plus menuës pour se terminer en pointe, & sont pliées en gouttiére.

La plûpart des nymphes, & toutes peut-être, doivent viyre dix à onze mois fous l'eau avant que d'être en état de se transformer en demoiselles; je ne sçais pourtant si on n'a pas en Automne des demoiselles qui viennent d'œuss pondus au Printemps: les nymphes qui passent sous l'eau les mois les plus favorables à l'accroissement, doivent croître plus promptement que les autres. Quoi qu'il en foit, depuis le mois d'Avril jusqu'à la fin de Septembre, & même jusqu'au milieu d'Octobre, il y a journellement des nymphes qui se métamorphosent en demoiselles. Les transformations de celles de certaines especes ne m'ont pourtant paru arriver que dans certains mois: ce n'est qu'en May & en Juin que j'ai vû des demoiselles jaunes & à corps court, \* se tirer de l'état de poisson; mais j'ai vû paroître

\* Pl. 35. fig. d'aussi bonne heure, & quelques mois plus tard, des demoiselles du second genre.

\* Fig. 5. 1

Cellesqui se sont métamorphosées chés moi en Avril, quoique grandes\*, l'étoient moins que celles \* qui n'y ont quitté leur dépouille qu'à la fin de Juin, & dans les mois de Juillet & d'Août. Ce n'est pas seulement par la grandeur à laquelle sont parvenuës des nymphes d'une certaine espece, qu'on connoît que le temps de leur métamorphose approche; d'autres signes l'annoncent; avant que ce temps arrive, les quatre fourreaux dans lesquels les aîles . font renfermées, deviennent plus distincts, les deux d'un même côté paroissent plus détachés l'un de l'autre, & enfin dans plusieurs especes de nymphes, ils changent de position: au lieu qu'ils étoient appliqués à plat sur le corps des jeunes nymphes, ils le sont par la tranche sur le corps de celles à terme; ils se sont redresses.

C'est hors de l'eau que doit s'accomplir la grande

DES INSECTES. XI. Mem. 407 opération qui fait paffer l'infecte de l'état de poifion à celui d'habitant del'air. Toutes les nymphes que l'on voit hors de l'eau en partie ou en entier, foit fur les bords d'un ruiffeau, foit fur ceux d'un étang ou d'un haffin, ne font pourtant pas prêtes à devenir ailées: fouvent celles qui ne le font doignées de l'eau que d'un pouce ou deux, y rentrentaprès avoir.respiré l'air; mais celles qui ont fait un plus grand chemin, qui en ont parcouru un sur terre de quelques piecés de longeur, & celles sur-rout que l'on trouve crampieds de longeur, de celles sur-rout que l'on trouve crampieds de longeuer, de celles sur-rout que l'on trouve crampieds de longeuer, de celles sur-rout que l'on trouve crampied.

ponnées fur des tiges ou des branches de plantes, se préparent à quitter le sourreau qui les empêche de parostre

demoifelles.

J'en ai eu de la même espece qui se sont métamorphofées une heure ou deux après être forties de l'eau, & d'autres qui ont passé un jour entier chés moi avant que de prendre une nouvelle forme. L'opération même est de quelque durée: ceux qui la verront commencer, ne la quitteront pas cependant avant qu'elle soit finie, elle a de quoi occuper agréablement. On peut même ne pas se lasser à l'attendre, on peut lire, pour ainfi dire, dans les yeux de la nymphe, si elle est prête à se transformer, si elle ne tardera pas plus d'un quart d'heure ou d'une demi-heure ; les fiens qui jusque-là ont été ternes & opaques, deviennent brillants & transparents. Cet éclat qui n'est pas propre aux cornées de la nymphe, est dû à celles de la demoiselle, qui sont alors appliquées immédiatement sous les autres, & qui ont acquistout le luisant qu'elles doivent avoir dans la suite : c'est dequoi je me suis affûré en enlevant les cornées à des nymphes, après qu'elles avoient semblé être devenues transparentes ; j'ai trouvé sous chacune un œil de la demoifelle, auguel il ne manquoit rien.

Enfin si l'on veut se procurer le plaisir de voir & de revoir ce qui se passe pendant la transformation de ces

nymphes, on se fournira au Printemps, comme je l'ai fait; d'un bon nombre de celles de quelque espece, qu'on jettera dans un bassin, ou qu'on tiendra dans des bacquets pleins d'eau. Quand des dépouilles trouvées aux environs auront appris qu'il y a eu des nymphes qui se sont métamorphofées, on examinera à différentes heures du jour les bords de l'eau où l'on tient les autres, & on prendra celles qui se seront renduës sur ces bords : elles y restent ordinairement quelque temps pour se ressuyer & se sécher parfaitement, avant que de songer à aller plus loin. C'est ainsi que je me suis mis à portée de voir autant de fois que je l'ai voulu, ce qui fe passe pendant la transformation des nymphes du premier & du fecond genre: ce que nous allons raconter en détail.

regarde les unes & les autres.

La nymphe après être restée au bord de l'eau d'où elle est fortie, autant de temps qu'il lui en a fallu pour se bien sécher, se met en marche, & cherche un lieu où les manœuvres qui doivent opérer le grand changement auquel elle se prépare, se puissent faire commodément : souvent elle se détermine pour une plante sur laquelle elle grimpe; après l'avoir parcouruë, elle se fixe, soit contre la tige, soit contre une branche, foit même contre une feuille, quelquefois elle s'attache à un brin de bois sec; maiselle se place toûjours la tête enhaut, il lui est effentiel d'être dans cette position. Ce qui ne lui est pas moins nécessaire, c'est de secramponner de manière que des efforts affés considérables ne soient pas capables de la faire changer de place. Elle y parvient sans peine & fans industrie, car elle n'a qu'à presser le bout de fes pieds contre le corps fur lequel elle veut s'arrêter : chaque pied est terminé par deux crochets roides\*, & dont

\* Pl. 37. fig. 13 & 14. c . c.

la pointe est si fine, qu'elle pénetre dans des plantes, dans du bois, &c. qu'elle ne fait presque que toucher. J'ai souvent décroché des fourreaux d'où des demoiselles s'étoient

tirées.

tirées, & j'ai admiré enfuite la facilité avec laquelle je les accrochois folidement contre des corps fur lesquels je les

posois sans les presser sensiblement.

Pour être en état de répéter mes observations avec facilité, j'ai eu à la fois pendant plusieurs jours à la campagne, un grand nombre de nymphes fixées dans un lieu où il m'étoit aifé de les voir toutes d'un coup d'œil; une des piéces d'une tapisserie de toile peinte d'une chambre très-bien éclairée, & la piéce qui étoit dans le plus beau jour, en étoit très-garnie. On apportoit sur cette piéce toutes les nymphes qu'on avoit prifes hors de l'eau; elles s'y trouvoient bien, & la plûpart se cramponnoient à demeure, assés près de l'endroit où on les avoit placées: aussi y avoit-il peu d'heures dans le jour, où cette pièce de tapisserie ne fournit un spectacle amusant & varié. Pour l'essentiel, la métamorphose de ces nymphes en demoiselles n'a rien de différent de celle des crifalides en papillons, & de celle de différentes autres nymphes en mouches, foit à deux, foit à quatre aîles: dans toutes c'est toûjours un animal qui quitte une dépouille sous laquelle étoient cachées, & hors d'état de se développer, des parties qui, quand elles sont mises au jour, le font paroître tout autre qu'il n'étoit auparavant. La métamorphose dont ils'agit à présent, a pourtant ses particularités que nous allons détailler.

La nymphe qui s'eft fixée, & dont les cornées paroiffent beaucoup plus transparentes qu'elles ne l'avoient paru jufque-là, le tient tranquille: les mouvements par lesquels la transformation est préparée, se passent dans son intérieur: le premier effet sensible qu'ils produisent, est de faire s'endreen dessus partie du sourreau qui couvre le corcelet : par la fente qui s'yest faite, on voit une portion du corcelet de la demoiselle, cette portion qui s'éleve bien-tôt au-dessus des sensibles qu'elles des bords de la sente, se gonsle, & sait ainsi l'office de coin

Tome VI.

pour l'obliger à devenir plus longue. Elle gagne l'extrémité antérieure du corcelet, elle parvient enfuite au col, enfin elle avance jusque fur le crâne, à la hauteur des yeux: là fe fait une s'éconde seinet dont la direction est perpendiculaire à celle de la première, elle va vers l'une & l'autre cornée, & s'étend jusqu'au centre de chacune, & par-delà. Pour laire cette dernière sente, & la partie de l'au re qui settouve sur le crâne, il a été accordé à la demoisselle prête à naître, de pouvoir gonifer sa tête, comme nous av sus vû ailleurs que des mouches à deux ailes gonssent la leur dans une semblable circonstance: cette tête qui, quand elle sera devenu dure & écailleuse, aura une forme constante, peut, alors qu'elle est encore molle, en prendre successivement de distréments, se gonsser se se contracter, comme si elle étoit membraneuse.

A mesure que la fente du fourreau qui est au-dessus du corcelet s'aggrandit , une plus grande portion de celui-ci devient à découvert & s'éleve ; & dès que cette fente est parvenuë jusqu'à l'endroit du crâne où elle doit aller, & que la fente transversale qui s'étend jusqu'aux cornées, a été faite, la tête de la demoiselle trop pressée auparavant, est plus à l'aise, & en état de se dégager: elle se tire un peu arriére, & sort de la dépouille; elle s'éleve au-dessus des bords d'une fente affés grande pour la laisser passer. La tête de la mouche est si grosse alors, qu'on a peine à concevoir qu'elle ait pu être contenue quelques instants auparavant fous le crâne de la dépouille. La partie antérieure de la mouche dans laquelle je comprends sa tête & son corcelet, est donc à découvert & en l'air, au-dessus du fourreau, hors duquel elle se tire de plus en plus; les jambes qui tiennent au corcelet ne tardent pas à commencer à se montrer, à sortir en partie de leurs étuis, qui font ces jambes que la nymphe a fi bien cramponnées contre quelque corps folide : pour

dégager encore davantage celles qui lui font propres, la mouche naissante renverse en arriére la partie qui est hors du fourreau \*. Pendant que les jambes se dégagent, on peut ob- \* Pl. 39. fig. ferver de chaque côté deux cordons blancs attachés chacun 1. par un bout à la partie de la dépouille qui couvroit auparavant le corcelet : ces quatre cordons font les quatre gros troncs de trachées de la nymphe, dont nous avons eu occafion de parler, ils ne doivent pas fervir à la demoiselle, ils fortent de son intérieur par les quatre stigmates de son corcelet. A mesure qu'elle s'éleve davantage sur sa dépouille . la portion de chaque trachée qui paroît hors de son corps, & qui en est sortie, devient plus longue; mais pour faire fortir une plus longue portion de ces trachées devenuës inutiles, & fur-tout pour achever de tirer fes jambes de leurs étuis, la demoiselle pousse le renversement en arriére bien plus loin qu'elle n'avoit fait, elle se renverse à un tel point qu'elle se trouve avoir la tête pendante, en embas \*; elle n'est alors soûtenuë que par ses derniers anneaux qui font restés dans la dépouille, ils forment une espece

Quand elle s'est mise dans cette dernière position, ses jambes se trouvent fort éloignées des étuis dans lesquels elles étoient logées un peu aubaravant, aussi sont elles libres; alors la mouche les plie en distèrents sens, elle les remué pendant deux ou trois minutes, comme pour les esfayer, ou les rendre proprès aux mouvements qu'elles auront à exécuter dans la suite; mais bien-tôt elle cesse de gier, & elle se tient dans la plus grande inaction. La premiére, que je vis dans ce temps de repos, me parut morte ou mourante; je crus ses forces épuisées par des manœuvres qui avoient mal tourné; à peine pouvois-je appercevoir de fois à autres de très-légers mouvements au bout de se pieds: elle resta pendant plus d'un quart d'heure

de crochet qui l'empêche de tomber.

dans cet état où je la croyois presque sans vie, & j'en ai vû d'autres y refler près d'une demi - heure. J'étois prêt à cesser d'observer la première dont j'ai parlé, n'espérant plus qu'elle devint en état de se mouvoir, lorsqu'elle m'apprit que dans le temps où je l'avois cru mourante, ses parties trop molles avoient pris de la consistance, s'étoient affermies, & qu'elle avoit acquisdes forces. Elle fit fous mes yeux une action qui en demandoit beaucoup, une vraye action de vigueur. Dans son état de foiblesse apparente, ou plûtôt de tranquillité, son corps étoit un peu contourné, étant concave du côté du dos, & convexe du côté du ventre ; elle lui donna une courbûre directement contraire, elle le rendit concave du côté du ventre; elle se recourba ensuite beaucoup davantage dans le même sens, & si subitement, qu'elle sembla faire une espece de faut qui mit sa tête à la hauteur de la partie du fourreau dans laquelle elle avoit été logée : ses jambes se trouverent au-dessus de la grande ouverture; bien-tôt leurs crochets saissrent \* Pl. 39. fg. la partie antérieure du fourreau \*, & s'y cramponnerent. Il

tus de la grande ouverture; pien-to-teus crocues sainrent la partie antérieure du fourreau \*, & s'y cramponnerent. Il eft donc effentiel que cette manœuvre ne fe faffe qu'après que les crochets ent pris de la roideur. Il fut aifé alors à la demoifelle d'achever de tirer la partie posserier de fon corps, de la dépouille dans laquelle elle étoit reflée jufque-là; elle augmenta la courbbre du corps, elle le plia presqu'en deux, & par ce dernier mouvement elle en conduist le bout jusqu'à l'ouverture par laquelle elle tarda peu à le faire fortir : elle étendit ensuite fon corps à peu-près en ligne droite, & elle se trouva dans une attitude plus naturelle.

Voilà la demoiselle entièrement née, mais bien éloignée encore de paroitre telle que celles qui parcourent les airs, ou qui se posent sur des plantes; elle est toute contressite : le corps quoique plus long que la dépouille d'où il s'estiré, INSECTES. XI. Mem.

n'a pas encore toute sa longueur; les aîles qui sont la grande & l'utile parure de ces mouches, n'ont pas beaucoup plus de volume qu'elles n'en avoient pendant qu'elles étoient renfermées dans de courts & étroits fourreaux; elles ne font que des plaques fillonnées \*, affés épaiffes , pofées de \* Pl 39 fgchamp, & les unes contre les autres, ou comme mises en 3.4. paquet les unes sur les autres: on a peine à imaginer comment chacune de ces aîles pourra parvenir à acquérir l'ampleur qui lui convient, comment elle pourra s'élargir & s'allonger suffisamment. Ce qu'elles ont de trop en épaiffeur, fournira au volume qu'elles prendront dans les deux autres dimensions; elles sont plissées comme le papier d'un éventail, ou comme une feuille d'arbre prête à se dévetopper. & c'est ce qui les rend si étroites; mais ce qui les rend courtes, c'est que chacune de leurs parties longitudinales est pliée comme ces lanternes de papier plus à l'usage des Religieuses que des gens du monde.

Le développement des aîles avance dans la fuite à vûë d'œil, & on aime à en voir les progrès : ils sont tels que lorsque j'ai voulu les faire dessiner, le trait qu'on traçoit pour représenter l'état où une aîle venoit de se montrer, ne représentoit pas l'état de la même aîle sur laquelle on jettoit les yeux pour rectifier ce trait. Quelquefois la mouche reste cramponnée sur sa dépouille, & c'est-là que les aîles se développent; & affés souvent elle s'éloigne de la dépouille pour aller se placer micux \*. Pendant tout le temps que le \* Fig. 4développement dure, elle est & doit être dans la plus grande inaction; fur-tout doit-elle éviter de donner aucun mouvement à ses aîles, & avoir fait choix d'une position où elles n'aient à eraindre le frottement d'aucun corps: ces aîles qui bien-tôtauront la roideur d'un tale, sont plus slexibles alors. & plus molles qu'un papier mouillé; fi elles prenoient un mauyais pli, elles le conserveroient toujours: il seroit à crain-

Fff iii

dre pour elles de toucher même quelqu'une des parties de la mouche à qui ellesappartiennent; & c'est ce que celle-ci semble sçavoir : les aîles pourroient même se rencontrer & s'entre-nuire, si elles étoient toutes quatre dans un même plan. comme le font dans la fuite celles des especes de demoiselles dont il s'agit actuellement, si elles étoient toutes quatre dans un plan parallele à celui de position; elles lui sont alors perpendiculaires, & miles les unes à côté des autres. Cette maniére dont elles sont placées, peut n'être aucunement dûë à la prévoyance de la mouche, mais ce que la mouche paroît prévoir, & qui fut remarqué par Melle \* \*, plûtôt que par moi, pendant qu'elle dessinoit une demoiselle dont les aîles s'étendoient en tout fens; ce que, dis-je, la mouche paroît prévoir, c'est que ses aîles se chiffonneroient si leur bord venoit à toucher le dessus du corps : or pendant qu'elles s'allongent, & fur-tout pendant qu'elles s'élargiffent, leur bord pourroit s'appuyer sur le corps; afin que cela n'arrive pas, la demoiselle courbe son corps\*, elle le rend concave du côté du dos, & de plus en plus concave à mesure que les aîles s'élargissent, de sorte qu'il est aisé d'observer un vuide qui se conserve toûjours entre le bord arrondi & convexe de l'aîle & le corps; l'aîle en s'élargiffant, cherche le corps qui la fuit.

Elles ſe déplient en même temps en long & en large: on voit dans ce dernier ſens des efpeces de fibres qui s'écartent les unes des autres, des ſillons qui s'élargiffent, & de même des rayes transfver ſales qui s'affoibliffent en s'étendant; enſin chaque a ſiles applant en devenant plus large & plus longue. Les liqueurs qui ſont poulſfes avec ſorce & viteſſe dans les ailes, produiſentapparemment des ſfetes prompts; le mouvement des ſiqueurs paroît même néceſſaire pour aider à ſoûtenir des ſſpeces de ſvilſles ſt molles, dans les poſtions o û celles reſfent. S'i ſſalloit prouver quela circulation des ſiqueurs

est nécessaire pour écarter ici les unes des autres des parties trop rapprochées, s'il falloit détruire un soupcon qu'on pourroit avoir, que les sibres quoique molles, ont un reslort, ou qu'en se séchant, elles en prennent un qui tend à les écendre en tout sens, je n'aurois qu'à rapporter une expérience faite sur une demoisselle périe pendant la transformation. Je dégagaci moi-même ses alles de leurs soureaux : elles se laisserent allonger & elargir à mon gré; mais dès que je les abandonnai à elles-mêmes, elles redevirrent trop courtes; le ressort de leurs parties ne tendoir qu'à les tenir pilées comme elles l'avoient toûjours été.

Au reste, le développement va , comme je l'ai déja fait entendre, plus vîte que je ne l'eusse voulu lorsque i'avois à faire représenter une aîle vûë dans quelqu'un des états par où elle paffe : pour en rendre la durée fixe, je facrifiai la mouche, je la plongeai dans l'esprit de vin, elle v resta peut-être une demi-minute avant que d'être étouffée, & dans un temps si court & de souffrance, les ailes s'étendirent beaucoup. Le développement des aîles est ordinairement complet en moins d'un quart d'heure : cette durée ne paroîtra pas longue, si on fait attention au chemin que le bout de chaque aîle a eu à parcourir, & combien de parties ont été obligées de s'écarter les unes des autres. Mais les aîles qui ont acquis toute leur ampleur, ne font pas prêtes encore à avoir affés de confiftance, à être defféchées, fermes & friables, comme elles le deviennent. J'ai eu chés moi des demoiselles qui les ont tenuës toutes quatre fur leur corps, comme elles y font pendant que le développement s'opere, plus de deux heures : ce n'étoit qu'au bout de ce temps qu'elles avoient pu les éloigner les unes des autres, les placer toutes quatre dans un même plan, les disposer par rapport au corps, comme des avirons le sont par rapport à une galere; & quoiqu'en liberté,

416 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE clics n'ont essayé à s'en servir pour voler, qu'au bout de Le corps n'acheve de s'allonger, chacun de ses an-

neaux n'acheve de s'étendre & de se déboîter de celui qui

deux ou trois autres heures.

le précede ou le fuit, que quand il ne manque plus rien à la grandeur des aîles. Il y a un temps où elles vont pardelà son bout, & dans la suite ce bout passe ceux des aîles. Dans l'instant où la demoiselle commence à paroître au \* Pl. 35-fig. jour, ses couleurs sont "très-effacées. Les demoiselles \* à corps long, de la plus grande espece, qui ont sur le corcelet & fur le corps des taches bleuës ou des taches jaunes, & fouvent des unes & des autres, combinées avec des noires, font en naiffant, d'un blanc jaunâtre, ayant des ondes & des taches d'un brun clair : le jaunâtre prend une nuance d'un beau jaune citron, le brun s'obscurcit, & se change par degrés en un beau noir : par la fuite, des taches jaunes deviennent bleuës; & il y a de ces demoifelles fur le corps desquelles il ne reste que du bleu & du noir.

Dans la métamorphole les infectes ne quittent pas feulement un fourreau qui empêchoit les parties extérieures auxquelles ils devront leur nouvelle forme, de paroître & de se développer; ils se défont eu même temps de parties bien autrement organifées qu'une fimple enveloppe, qui leur avoient été néceffaires dans leur état précédent, & qui \* Pl. 36. fig. leur seront inutiles dans celui où ils passent. Le masque \*

& 7. &c.

Pl. 37-fig. 4. particulier aux nymphes demoifelles, est de ce nombre. on ne le retrouve point aux demoifelles: pour sçavoir si outre ses usages connus il n'avoit point encore celui de fervir d'étui à quelqu'une des parties de la mouche, pendant que je tirois fuccessivement des leurs, celles d'une demoifelle qui avoit péri après être feulement parvenuë à faire faire à fon fourreau les fentes par lesquelles elle auroit dû fortir; pendant, dis-je, que je tirois chacune de

ſes

DES INSECTES. XI. Mem. ses parties de leur étui propre, je sus sur-tout attentif à observer si je n'en dégagerois pas quelqu'une du masque: aucune ne fortit du véritable masque, ni n'y étoit contenuë; mais je vis que son pied \*, que sa partie qui est posté- \* Pl. 3 7. fg. rieure lorsqu'on le regarde en face, étoit le fourreau de la lévre inférieure de la demoifelle. Cette lévre avoit alors une figure bien différente de celle qu'elle devoit prendre, elle étoit mince, longue & platte, & dans la demoiselle elle est courte, épaisse & convexe vers le dehors \*; au lieu \* Pl. 39. fig. que pendant que la demoifelle est nymphe, ses autres parties sont extrêmement raccourcies & plissées dans leurs étuis, celle-ci est donc extrêmement allongée dans le sien. Dès que je l'en eus mise dehors, elle prit la figure qu'elle devoit avoir dans la demoifelle, le resfort seul de ses fibres la façonna: dans l'instant je la faisis entre mes doigts, & l'ayant tirée, je lui fis reprendre la figure qu'elle avoit dans fon étui; quand je la laissai libre, elle reparut faite en vraye lévre de demoifelle.

Puisqu'aucune des parties de la demoiselle n'est contenuë dans le masque, on ne sera pas surpris qu'il n'en ait manqué aucune à une demoiselle, quoique j'eusse coupé

un des volets d'un masque en casque.

Il n'en est pas des dents de la mouche comme de sa lévre insérieure; chacune a une figure qui n'est pas fort différente de celle qu'elle avoit dans la nymphe; chacune pourtant, toute folide qu'elle est, étoit contenue dans un étui hors duquel elle doit être tirée, & qui reste à la dépouille.

L'intérieur de l'insecte qui vient de subir une métamorphose, paroitroit peut-être plus différent de l'intérieur qui lui étoit propre dans son état précédent, que son nouvel extérieur ne nous paroît différent de l'ancien. Il doit se faire de grands changements dans les parties intérieures

Tome VI. Ggg

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE d'un insecte à qui il étoit effentiel de vivre dans l'eau , lorfqu'il devient tellement conformé, qu'il perdroit la vie s'il y restoit plongé pendant quelque temps. Nos demoifelles ne scauroient vivre sous l'eau aussi long-temps qu'y vivent d'autres insectes qui sont nés & ont pris leur accroisfement fur terre. Elles ont donc perdu les parties au moyen desquelles elles la respiroient; celles même qui leur servoient à respirer l'air pendant qu'elles étoient nymphes. ne peuvent plus leur y fervir quand elles font devenuës mouches. Nous avons vû ci-dessus les quatre grosses trachées propres à la nymphe, fortir du corps de la demoi-\* Pl. 39. fg. felle \* qui achevoit de se tirer de son fourreau; ses especes de poulmons, ses vaisseaux à air doivent être faits tout autrement que dans la nymphe. Il y a un temps où l'on peut avoir le plaifir de les voir sans difféquer la mouche ; c'est sur-tout dans celles à corps plat, qu'il m'a été aisé de les observer dans leur intérieur. Après que leurs ailes ont été entiérement développées, mais pendant qu'elles sont encore perpendiculaires au plan de polition, vient un moment qui mérite qu'on cherche à le faisir ; dans ce moment la nouvelle mouche remplit son corps d'air, soit pour lui faire prendre toute la longueur qui lui convient, en en développant tous les anneaux, foit pour quelque raison qui m'est inconnuë; elle le gonsle comme un baton, il semble qu'elle le sousse. Le corps qui dans les demoiselles de cette espece, est mol & applati dans l'état naturel, est alors distendu au point d'être ferme; c'est une circonstance bien favorable à l'Observateur : les membranes de l'enveloppe extérieure, qui ne se sont pas encore desféchées, étant étendues, ont par-tout une si grande transparence, qu'on peut presque aussi-bien voir les parties intérieures que si elles étoient sous une glace : tout

L'art imaginable de difféquer ne parviendroit pas à mettre

Google Google

fous les yeux ce qui yeft alors : on voit nettement les trachées, leurs ramitications, & de joils facs faits en bourfe à Berger, par leiquelselles fe terminent : on a repréfenté dans la Fig. 8 de la Planche 3 9, une partie des objets qui s'offrent alors aux yeux. En regardant par-deffus le dos, je diffinguois fürement les fémelles des màles; les premières me montroient de chaque côté une longue partie que je ne trouvois pas aux autres.

Pendant qu'une demoifelletenoit ains son cops gonsse, je lui ai sait le plus vite qu'il m'a cté possible, deux ligatures avec un sil de soye. J'une au bout du corps, & l'autre auprès de sa jonction avec le corcelet. La demoisselle a péri, & l'air ne s'el pas échappé : le corps est prés gons le même état depuis pluseurs années que je le garde; on y peut distinguer encore toutes les trachées, qui étant des vaisseaux ne sont pas de ceux qui se pourrissent, ou qui se rédusient à rien en s'échant.

Dans différents mois de l'année on voit des nymphes de demoifelles à masque plat , long & ésilé \* , se méta- \* Pl. 41. sg. morphofer, comme on en voit de celles à masque simplement plat & à masque en casque; mais leur transformation ne m'ayant rien offert de particulier, je ne m'arrêterai pas à en décrire les circonstances, je me contente rai de dire que cette grande opération paroît moins laborieuse pour les demoiselles à large tête, que pour les autres; au moins s'acheve - t-elle plus promptement : les aîles de ces demoifelles sont développées dans la moitié du temps nécessaire au développement de celles des autres. Dès que les demoiselles de quelque genre & de quelque espece que ce soit, ont leurs aîles suffisamment affermies, elles prennent l'effor comme les oiseaux de proye, & pour la même fin : elles doivent passer une partie de leur vie au Gggij

milieu des airs, elles y font cent tours & retours pour y découvrir d'autres infectes aîlés auxquels elles foient supéricures en force, & s'en emparer. Les mâles ont bien-tôt un autre objet dans les vols qu'ils dirigent successivement vers différents côtés, celui de trouver des fémelles auxquelles ils puissent s'unir. Leurs amours, pour ainfi dire, la manière dont se fait la jonction d'un mâle avec une fémelle, est ce que l'histoire de ces mouches a de plus particulier à nous apprendre, & peut être vû par ceux qui font le moins exercés à faire des observations. Les promenades les plus agréables, celles qui se font dans de belles prairies bordées par une riviére ou par un ruisseau, offrent depuis le Printemps jusque vers le milieu de l'Automne, des demoiselles de différentes grandeurs & de différentes especes : pour peu qu'on leur donne d'attention, outre celles que l'on verra pofées sur les plantes, on en verra beaucoup d'autres en l'air, & parmi ces derniéres \* Pl. 40. fig. on en remarquera qui y volent par paires \*. Les deux de chaque paire paroîtront finguliérement disposées : le bout \* m. du corps de l'une, de l'antérieure \*, est posé sur le col de

\*f. la postérieure \*: toutes deux volent de concert, ayant le corps étendu en ligne droite; l'antérieure est le mâle qui avec des crochets qu'il a au bout du derrière, tient sa fémelle faifie par le col. & la conduit où il veut & où celleci semble se laisser conduire volontiers, puisqu'elle agite ses aîles pour aller en avant, comme elle feroit si elle étoit libre.

\*Arcana No- Leeuwenhoek \* a cru que les deux demoifelles ainfi tina deteda, jointes, l'étoient de la manière dont il a été établi qu'elles le seroient pour que le mâle sécondât les œufs de la fémelle : il a cru que le mâle avoit à son derrière la partie qui sert à les vivisier, & que l'ouverture destinée à recevoir cette partie, se trouvoit sur le col de la fémelle, ou plûtôt fur fon corcelet; il a cru y yoir le trou par lequel.

les œufs devoient fortir. Quoique l'accouplement des demoifelles fe fasse d'une façon singulière, il ne suppose pas une position si bizarre de l'entrée du conduit par lequel doit paffer la liqueur qui opere la fécondation: l'ouverture que Lœuwenhoek avoit placée en-dessus au col ou au corcelet de cette mouche, l'est, comme dans les mouches des autres especes, en-desfous, & presqu'au bout de son long corps.

Mais les parties propres au mâle sont tout autrement placées dans le corps des demoifelles que dans celui des autres mouches; elles ne sont point au bout du derriére où Leeuwenhoek les a cru, & où il étoit naturel de les croire, en s'en tenant simplement à l'analogie. Pour peu néantmoins qu'on examine le dessous du corps du mâle, près de sa jonction avec le corcelet, à ses premiers anneaux, on remarque aiscment des parties \* qu'on cherche inutile- \* Pl. 39. fig. ment à celui de la fémelle : c'en est assés pour soupçonner 41. Pl. 41. fig. au moins avec vraisemblance, que ce sont celles qui con- 7flituent son sexe; leur figure fortifie le soupçon. Enfin si on perfévere à observer des demoiselles qu'on avoit vû voler par paires, on parvient à se convaincre que ce que Leeuwenhoek avoit pris pour l'accouplement, n'en est que le prélude, & que les parties du mâle fituées fi proche du corcelet, sont cependant celles qui doivent s'in-

femelle. L'accouplement complet d'une espece de ces mou-

ches a été très-bien vû par M. Homberg, qui l'a décrit & en a donné une bonne figure dans les Mémoires de l'Académie de 1699, pag. 145. il avoit été vû même longtemps auparavant par Swammerdam, comme il paroit par l'édition de ses Œuvres, qui a été procurée au Publie depuis peu d'années par les foins de feu l'illustre M. Boerhaaye. Mais j'ai eu apparemment plus d'occasions de

troduire dans l'ouverture qui est au-dessous de l'anus de la

le voir & revoir, que n'en ont eu ces célébres Auteurs ; j'ai pu observer divers petits manéges qui le précedent, dont ils ne nous ont pas parlé, parce qu'ils ne se sont pas préfentés à leurs yeux. Un étang mal foigné qui se trouve très-près de chés moi, à Reaumur, semble être placé pour donner ce spectacle à qui en est curieux, il a peu d'étenduë, & est rempli de roseaux & de glayeuls; mais ce que sa position a de plus favorable, e'est qu'il est entouré de côteaux qui en font très-proches : il est placé comme dans le fond d'un entonnoir; l'air est tranquille autour de ses bords, pendant qu'il est agité plus loin, ce qui invite les demoifelles à se réunir par paires tout auprès de l'étang même; elles y font rarement emportées loin par ces coups de vent qui les font perdre de vûë à l'observateur, comme il arrive dans des lieux plus découverts. D'ailleurs l'air y est plus échauffé que par-tout aux environs. C'est-là que depuis la mi-Septembre jusque par-delà la mi-Octobre, & dans les beaux jours depuis onze heures du matin jusqu'à quatre & einq heures du soir, j'étois sûr de trouver des demoiselles de toutes especes, unies ensemble ou qui cherchoient à s'unir ; fouvent huit à dix couples se présentoient à la fois à mes yeux : je n'étois embarrassé que par le choix de celui sur qui je devois fixer mes regards. Je ne parlerai que de deux especes de demoiselles que j'y ai le plus suivies, dont l'une est asses petite & à tête large \*, & dont l'autre \* est de grandeur médiocre, à tête ronde : les façons de procéder des autres especes . quand il s'agit de s'entre-faire l'amour, reviennent aux façons de celles-ci.

\* Pl. 41. fig.

Il n'en est pas des demoiselles comme des papillons & de beaucoup d'autres inscetes ailes, parmi lesquels différentes couleurs servent ordinairement à faire distinguer les unes des autres des especes différentes; parmi les

demoiselles les couleurs ne dénotent le plus souvent que des différences de fexe. Les fémelles de la grande espece, à corps court & applati\*, qui font jaunes, ont pourtant \* Pl. 35. 6gdes mâles jaunes; mais elles en ont auffi d'une belle couleur ardoifée \*. J'ai vû à Paris au-deffus de l'eau du baffin \* Fig. 2de mon orangerie, de ces mâles ardoifés, s'accoupler avec des fémelles jaunes. Des demoifelles au-deffous de la grandeur médiocre, à tête large, qui sont si communes dans les prairies, & qui s'y font remarquer par leur beau bleu \*, \* Fig. 7s'accouplent avec des demoifelles d'un verdâtre doré, & avec d'autres purement grifâtres : toutes les bleuës que j'ai prifes, étoient des mâles. Ce qui mérite encore plus d'être remarqué, c'est qu'ils surpassoient un peu les semelles en grandeur; car c'est une exception à une régle que nous avons donnée comme générale pour les infectes, scavoir, que parmi eux les fémelles sont plus grandes que les mâles. D'autres especes de demoiselles ont confirmé cette exception; je n'ai jamais trouvé de mâles fenfiblement plus petits que leurs fémelles , & quelquefois j'en ai trouvé de fensiblement plus grands. Dans une des deux especes auxquelles nous allons nous fixer, pour raconter tous les préludes de l'accouplement, & comment il devient complet, les mâles ont pour le moins une grandeur égale à celle des fémelles : la fuite des procédés des premiers, apprendra qu'il étoit néceffaire qu'ils surpassaffent les autres en force. On ne voit pas de même, quoique fans doute il y en ait des raifons, pourquoi les couleurs propres à celles-ci, ne le font pas à ceux-là.

Les demoiselles de cette espece \*, ont le corps un peu \* PI. 40. moins long & plus délié que celui des bleuës dont il vient d'être parlé; leur tête a d'un côté à l'autre une fois plus de diametre que du devant au derriére. Lorsqu'elles sont en repos, elles portent leurs ailes d'une façon qui n'est pas-

des plus ordinaires aux mouches de ce genre: elles les tiennent pourtant paralleles, ou à peu-près, au plan de position; mais elles ne sont pas perpendiculaires à la longueur du corps, elles sont avec lui un angle toûjours aigu, mais tantôt plus & tantôt moins. La couleur du dessi du correctet & du dessi du corps de la fémelle, a beau-coup d'éclat, & cst faite d'un mélange de rouge & de verd bronzé; les côtés & le dessous du corcelet cont d'un peu plus jaunâtre qui tient du gris de perle : le ventre est un peu plus jaunâtre; mais ni le gris de perle ni le jaunâtre n'ont aucune teinte de dorure: ses yeux à rézeau sont jaunâtres.

Les yeux à rézeau de quelques-uns des mâles des dernières fémelles sont d'un verd brun, & ceux de quelquesautres du plus beau bleu. Ces mâles ont aufs fiur les arêtes du corcelet, des traits d'un très-beau bleu, & le bout de leur queuë est encore de cette belle couleur: sur le reste de leur corps est étendue une couleur bronzée, qui differe de celle des sémelles, en ce qu'elle est plus verdâtre.

Dès que la chaleur du jour a commencé à fe faire feutir, elle anime les mâles que nous venons de décrire. Unfémelle qui badine en l'air avec ses aîles, ou qui y va en
avant, en a bien - tôt quelqui na sa fuite: si une aute semble se pos se quelque plante, elle n'y resse pa
long-temps seule, quelque mâle ne tarde pas à venir voler
autour & au-destis d'elle; car le mâle tend toujours à
prendre le dessis de la fémelle, soit qu'elle vole, soit
qu'elle soit en repos. C'est au-dessis de sa tête qu'il en
veut d'abord, il cherche à s'en approcher asses pour être
à portée de la saisse ses poude pour en amener le bout
fur le col de la fémelle, & dans l'instant il l'y cramponne
de sagon, qu'il n'est plus dans le pouvoir de celle-ci de se
féparer

\* Pl. 40.1

DES INSECTES. XI. Mem. 425 féparer de lui. Au bout du derriére du mâle font deux grands crochets\* dont le bout et înoufie; il les entrous \* Pi. 41. 65, vre pour faire paffer entr'eux, comme dans une pince, 3-66. le col de la fémelle, & il les ferme enfuite autant qu'il est nécesfiaire pour saffière d'elle, pour la mettre hors d'état de lui échapper. J'ai quelquefois vû des mâles agiles & adroits, faifir le col de la fémelle fans avoir commencé par prendre la tête de celle-ci entre leurs jambés.

Si cette premiére jonétion s'est faite en l'air, le couple ne continue pas long-temps d'y voler; il se détermine à venir se poser sur quelque branche ou tige de plante: là il se place de manière que le mâle \* se trouve toûjours plus \* \* pl. 40. fg. selve que la fémelle. Soit que l'un & l'autre aiment à pren- d'eve que la semelle. Soit que le premier lieu qu'ils ont choss ne soit pas à leur goût, les deux mouches le quittent pour l'ordinaire au bout de deux ou trois minutes; sans le séparer l'une de l'autre; elles vont ainsi successivement se post rois ou quatre plantes peu éloignées, avant que de se fixer.

Quoique le mâle se soit rendu maître de la sémelle qu'il tien actrochée, il n'est pas en son pouvoir de consommer l'accouplement : nous avons dit que celles de se parties par lesquelles il doit être sait, sont placées en-dessous de son ventre , als se près du corecte l'; il y a loin delà » Fig. 3.4 jusqu'au bout du dernére de la sémelle : pour que l'accouplement s'accompssis se il se la semelle : pour que l'accouplement s'accompssis en l'aut donc que celle-ci le veuille, c'est à elle à achever ce qui reste à faire. Mais il semble établi par une loi de la nature , que les sémelles ne se rendront aux mâles qu'après leur avoir réssis : noi ressent les insectes, si on en excepte les reines des abeilles , toutes paroissent au moins se refuser aux premières carresses un mais le la demoisse le aussi si semble d'abord peu disposée à répondre aux desirs du sien ; elle tient son corps . Tome V.

allongé, & il faudroit qu'elle le contournât beaucoup pour en conduire le bout fur l'endroit où il doit être posé pour que ses œufs soient sécondés. L'amour de sa postérité n'est pas d'abord assés puissant sur elle pour la forcer à faire une action qui nous doit paroître plus qu'indécente; ce n'est que par des importunités, qu'en lassant pour ainsi dire sa patience, que le mâle parvient à l'y déterminer, ou , si l'on veut, ce n'est que par des caresses de longue durée, si de lui tenir le col serré, est une saçon de la careffer. Il en a peut-être encore une autre; de temps \* Pl. 40. fig. en temps il recourbe son corps en arc \*, il éleve la fémelle plus haut qu'elle n'étoit, il rapproche ainsi du bout du derriére de cette derniére, le terme qu'il doit aller chercher. Mais enfin la fémelle quelquefois après un quart d'heure, quelquefois après un temps plus long, femble moins éloignée de se prêter à ce que le constant mâle exige d'elle ; elle cesse de tenir son corps étendu & droit, elle le courbe d'abord un peu, & ensuite de plus en plus, maistoûjours cependant sans le faire passer sous celui du mâle; elle le contourne quelquefois au point d'en amener le bout auquel elle laisse une espece d'empâtement, jusqu'auprès de son corcelet \*: fon corps forme alors une espèce de boucle assés semblable à celles de fil de fer qui ont été nommées des portes. Elle semble s'essayer, disposer son corps à prendre cette courbûre qui doit rendre l'union complette entre fon mâle & elle; bien-tôt pourtant elle redreffe fon corps, mais pour n'être pas long-temps sans le plier de nouveau; fouvent alors le mâle courbe le fien en même

> invitations dans un moment où il semble qu'elles doivent Ces préludes durent quelquefois une heure & plus : selon qu'il fait plus ou moins chaud. J'ai observé un

être acceptées.

temps, comme pour faire de nouvelles & plus pressantes

INSECTES. XI. Mem. couple de demoiselles pendant plus d'une heure & demie,

qui se sépara sans que le mâle fût venu à bout de vaincre l'obstination de la fémelle: le soleil étoit aussi alors prêt à se coucher. Lorsque j'allois autour de l'étang chercher de ces mouches, à peine en appercevois-je sur les onze heures quelques paires d'accrochées, & à midi j'en voyois

en grand nombre, & de parfaitement accouplées.

Quand la fémelle ne peut plus tenir contre de trop longues careffes, quand elle s'est déterminée à une action pour laquelle elle avoit montré de l'éloignement pendant un temps affés long, elle contourne fon corps tout autrement qu'elle n'avoit fait jusque-là \*; auparavant elle en \* Pl. 40. fr laissoit le bout en-dehors de la boucle\*, alors elle lui donne 1 Fig. 3. P. une direction opposée; elle le porte ensuite sous le ventre du mâle, qui de fon côté ne manque pas de courber fon corps en arc; mais à peine a-t-elle fait parvenir le bout du sien vers le milieu du ventre de ce dernier, que comme si elle s'en repentoit, elle le retire en arrière, & reprend fa première attitude: elle tarde peu pourtant à courber fon corps de nouveau, à en porter le bout plus loin, mais elle le ramene encore en arriére. Après avoir fait de pareilles façons deux ou trois fois, elle conduit enfin & pose le bout de sa partic postérieure \* sur l'endroit du ventre du \* Fig. 5. p. mâle où font des parties propres à l'y fixer: fi elle ne l'a pas placé exactement fur le lieu où il convient qu'il foit, elle le fait glisser un peu en avant ou en arrière, selon qu'il en est besoin.

La figure composée des deux demoiselles ainsi réunies, forme une espece de las en cœur dont la tête du mâle \* \* mfait la pointe, & dans l'échancrûre duquel se trouve la tête de la fémelle \*: les jambes de celle - ci n'ont plus alors \* c. d'appui que sur son propre corps\*, elles sont crampon- \* s. nées fur les anneaux dont elles sont le plus proche; ou, Hhh ii

si l'on veut, les corps des deux demoiselles composent ensemble une courbe fermée qui a un point de rebrouffement ; la fémelle en est une des branches , & l'autre est faite par le mâle; mais les deux branches ne font pas femblables; l'unc & l'autre ne conservent pas la même courbûre pendant toute la durée de l'opération ; car tantôt il prend envie au mâle, & tantôt à la fémelle, d'approcher ou d'éloigner quelque portion de fon corps, de la portion du corps de l'autre, qui y répond; d'ailleurs, quand l'accouplement est une fois devenu complet, pendant sa durée il ne se fait aucun changement considérable dans la position des deux infectes; ils nese donnent l'un & l'autre aucun mouvement bien sensible. Lorsque j'ai observé de très-près & avec une loupe, un couple bien uni, ce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai vû seulement de petits gonstements & de petites contractions du corps aux environs de l'endroit où la jonction étoit la plus parfaite.

Quoique les deux demoiselles ne semblent demander qu'à rester tranquilles dans le lieu où elles se sont unies. fouvent elles sont déterminées à en partir par des mouvements qui les inquiétent : l'Observateur peut malgré lui en faire de tels, le vent en occasionne lorsqu'il pousse brusquement sur elles quelque feuille, ou quelque petite branche; mais le plus souvent elles quittent un lieu où elles se trouvoient bien, pour se délivrer des importunités d'un mâle qui ayant inutilement cherché fortune, voltige trop obstinément autour du couple content. C'est sur-tout dans le temps qui précéde l'accouplement réel, lorsque la fémelle a simplement son col accroché par le derriére du fémelle, vient troubler celui qui en tient unc; il ne se contente pas de voler autour du couple, il tombe quel-

\* Pl. 40. fg. mâle \*, qu'un autre mâle qui n'a pas sçu s'emparer d'une quefois en volant sur le male, du sort duquel il paroît

DES INSECTES. XI. Mem. jaloux; celui-ci qui n'est pas en posture de se défendre, n'a d'autre parti à prendre que celui de fuir; mais il fuit

sans abandonner sa fémelle.

Si le couple ne part qu'après que l'accouplement est bien complet \*, il ne se fait pour l'ordinaire aucun changement \* Pl. 40. fg. dans la disposition des contours du corps de l'une & de celui 5. de l'autre mouche. C'est au mâle à transporter la fémelle en l'air, à être chargé de tout fon poids: la position dans laquelle est celle-ci, ne lui permet pas d'agiter commodément fesaîles; d'ailleurs, les mouvements qu'elle leur donneroit, étant placées comme elles le font, ne conspireroient pas affés avec les mouvements des aîles du mâle, pour pousser le couple en avant dans la direction où les mouvements des aîles de ce dernier tendent à le conduire. Il convenoit donc qu'un mâle qui est obligé de voler chargé du poids de sa fémelle, fût grand & fort; il devoit y avoir, par rapport à ces mouches, une exception à la régle qui veut que parmi les infectes les mâles foient plus petits que les fémelles; & nous avons vu ci-devant que cette exception a auffi été faite en faveur des mâles des demoiselles. Lorsque le couple part très-peu de temps après que l'accouplement a été rendu parfait, il arrive souvent que la fémelle dégage le bout de fon corps, & qu'elle se remet en ligne droite; alors l'un & l'autre volent de concert, les deux mouches vont se poser sur une nouvelle plante, & la fémelle se rejoint au mâle, sans faire autant de façons qu'elle en avoit fait d'abord. Quand l'accouplement a duré quelques minutes, les deux demoiselles ne sont pas aussi aisces à effrayer qu'elles l'étoient auparavant : j'en ai pris alors avec les doigts sans qu'elles se soient séparées; & ayant befoin, foit pour les faire dessiner, soit pour mieux voir la disposition des parties propres au mâle, & de celles qui le sont à la fémelle, de les avoir mortes dans l'attitude de

Hhh iij

430 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE la jonction, il m'a fallu avoir la cruauté de les faire périr, en pressant a tête & le corcelct tant du mâle que de la sémelle; souvent elles sont restées unies après leur mort.

La durée de l'accouplement, comme celle de ses préludes, cst plus ou moins longue sclon qu'il fait plus ou moins chaud: dans un beau jour, j'ai pourtant observé deux demoiselles qui resterent parfaitement jointes ensemble pendant plus d'une demi-heure, au bout de laquelle elles furent troublées par le mouvement d'une branche que je pouffai inconsidérément pendant que je les examinois à la loupe, elles prirent ensemble l'effor; la fémelle ramena le bout de son corps en arriére, & elle se redressa; elles se poserent sur une plante peu éloignée de celle qu'elles venoient de quitter. Il fembloit que l'accouplement précédent eût été affés long pour la fémelle, elle tint pendant cinq à six minutes contre les invitations du mâle, qui à plusieurs reprises différentes mit son corps en arc, pendant qu'elle laissoit obstinément le sien étendu; enfin pourtant elle se raccoupla : un nouvel accident les fit repartir, & m'empêcha de voir le moment où la féparation fût volontaire de la part du mâle.

Je crois que c'eft conflamment en l'air que se fait la jonction parfaite du mâle & de la fémelle de beaucoup d'especes de demoisselles, & entr'autres de celles à tête \* Pl. 35. fig. ronde & à corps long \* . Je ne m'arcterai qu'à rapporter à 'Pl. 41. fig. ce que j'ai pu observer d'une espece de demoisselle \* , plus grande & sur-tout plus grosse que celle dont il vient d'étre tant & peut-être trop parlé, mais qui n'est pourtant par rapport à celles de son genre, que de grandeur médiocre : elle porte toijours ses ails perpendiculaires à la direction du corps & paralleles au plan de position; sa tête est grosse, de de celles qui sont le plus arrondies; le corps du mâle est rouge, & d'un rouge qui paroit affes beau,

INSECTES. XI. Mem. lorsque la mouche est en l'air, mais qui paroît médiocre lorsqu'on la tient à la main : outre le rouge, le dessus & les côtés du corcelet, regardés dans des jours convenables, ont du jaune qui semble or; il est dû à des poils allés ferrés les uns auprès des autres, mais qui ne font voir une couleur d'or que lorsqu'ils sont mouillés. Les yeux à rézeau qui couvrent le dessus & les côtés de la tête, font agathe; le ventre est moins rouge que le dessus du corps, & les jambes font brunes. Si l'on pose une des ailes fur quelque corps opaque, & fur-tout blanc, on y apperçoit une teinte jaunâtre: en tout temps on y voit une tache longue & jaunâtre, près du bout du côté antérieur. Si l'on compte du côté du dos les anneaux de fon corps, on s'affûre plus aifément de leur nombre, qu'en les comptant du côté du ventre; on en trouve onze, dont les trois premiers n'ont guéres ensemble que la longueur de l'anneau suivant; le cinquiéme & les autres sont encore plus grands que le quatriéme, mais le dernier est extrêmement

Le corps de la fémelle un peu plus long que celui du mâle, mais en revanche un peu moins gros, elt brun, à peine y voit-on uneteinte de rougeâtre: fon ventre elt ardoifé; la différence des couleurs fait qu'on diffingue aifément le mâle de la fémelle dans chaque paire qu'on voit en l'air.

court.

Jamais je n'ai observé de malé de démoiselle de la dernière espece, qui allát accrocher le col d'une sémelle posite sur une plante, quoique j'aie vû cent & cent sois des paires, & en même temps pluseurs paires de ces mouches en l'air. J'y ai vû aussi bien des sois un male saiss une sémelle au-dessus de laquelle il s'étoit élevé, la prendre par le col. Ces demoiselles se tiennent beaucoup plus long-temps dans l'air que les dernières dont il a été fait mention, & elles y volent avec plus de rapidité: j'y ai

quelquefois suivi des yeux la même paire, qui n'en étoit qu'aux préludes, pendant un temps affés long: je lui voyois faire des tours de différents côtés : c'est toujours le mâle qui dirige le vol, & qui peut-être cherche en lassant la fémelle, à la rendre plus traitable. De temps en temps le couple descend avec vîtesse tout près de la surface de l'eau. il s'en éloigne ensuite perpendiculairement avec la même. rapidité; c'est un manége qui est répété à bien des reprifes. Il femble que le mâle conduife la fémelle auprès de l'eau, pour lui montrer l'élément auquel elle doit confier. ses œufs, & pour l'engager à se prêter plûtôt à la jonction qui doit précéder le temps où elle s'en délivrera. Quel que foit le motif qui fait ainsi descendre le couple à différentes reprifes, ce n'est pas sans risque qu'il descend si bas, des grenouilles sont alors à l'affût, en sautant elles s'élevent au-dessus de la surface de l'eau, pour attraper les demoifelles qui volent auprès.

Après avoir suivi pendant quelque temps une paire à dont l'une & l'autre demoiselle avoit le corps bien droit & bien allongé, je voyois ensuite une autre figure à ce même couple; je distinguois très-bien le corps de la fémelle recourbé fous celui du mâle, alors l'accouplement étoit parfait, & l'étoit devenu en l'air. Mais dès que la fémelle a pris la position où le mâle la souhaitoit, c'est à lui à la soûtenir entiérement, elle n'est plus en état d'agiter ses aîles avec succès, aussi le couple ne continuë -t-il pas long temps de voler : quand on en a apperçu en l'air un de mouches ainsi unies, on le voit bien-tôt s'approcher de \* Pl. 41. fig. terre, & aller s'appuyer sur quelque plante \*. Plusieurs fois je me suis rendu sur le champ dans l'endroit où je l'avois

II. vû se poser, j'ai toûjours trouvé les deux mouches dispo-

fées à peu-près de la même manière ; le mâle tenoit fes jambes cramponnées ordinairement à une petite tige, ou

### DES INSECTES. XI. Mem.

à une branche, & quelquefois à un brin de hois fee; fon corps \* · étoit étendu en ligne droite, & dirigé prefque \* Pl. 4.1. fig. horifontalement, judqu'affés près du bout où il le courboit \* 11. m. en crochet \*, pour paffer fur la tête de la fémelle & lui tenit \* c. le col faifi; celle -ci fe trouvoit au - deffous du mâle, & avoit fon corps contournéen arc autant qu'il étoit nécefaire pour que fon bout s'appliquât contre le ventre du mâle, tout près du corcelet: le mâle n'étoit pourtant pas chargé de tout le poids de fa fémelle, les ailes de cette derniére étoient en embas, & s'appuyoient par leur extrémité fur des feuilles de gramen.

 Les meilleurs observateurs ne sont pas toûjours affés en garde contre l'envie de deviner des faits, ni affés attentifs à faire distinguer ceux qu'ils ne rapportent qu'après les avoir vûs, de ceux qu'ils ont imaginés en grande partie: c'est ce qui est arrivé à Swammerdam par rapport à l'accouplement dont il vient d'être question; quoiqu'il ne l'ait observé qu'en l'air, il en détaille des circonftances qui, si elles étoient réelles, n'auroient pu être vûës que dans le cas où les préludes le seroient passés sur terre, & extrêmement près de celui qui les observoit. Il fait faire à la fémelle des avances qui ne sont nullement dans le goût de ces mouches; il nous dit qu'elle va avec ses jambes au-devant du bout du derriére du mâle, qu'elle le faifit, & qu'elle le place fur fon col, où elle le retient avec ses deux premières jambes; il a fait représenter celles-ci passées sur la tête de cette mouche, & pressant doucement le bout du corps du mâle. Enfin la courbûre qu'il a donnée à la partie antérieure de la fémelle, & celle qu'il a donnée au corps du mâle dans le dessein qui les représente accouplés, ne sont pas celles qu'on leur trouvera lorsqu'on les observera d'aussi près qu'il m'a été permis de le faire, & dont on a une image fur laquelle on peut compter, dans la fig. 1 1 planche 41; les demoifelles

Tome VI.

434 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui y font repréfentées, font fouvent refté tranquilles pendant plus d'un quart d'heure sous les yeux de la perfonne qui les dessinoit.

Les mâles des demoiselles de toutes les especes ont au derrière ces crochets que nous avons vû leur être si nécessaires; mais dans les différentes especes ces crochets n'ont

res; mais dans les différentes elpeces ces crochets n'ont pas les mêmes proportions avec la grandeur du mâle; ceux des petites demoifelles \* dont nous avons décrit tout le tendre manége, font longs proportionnellement à la

• Pt. 41. fig. grandeur du corps. Entre ces crochets \* fe trouvent en-3.6 ° h. A. Core deux languettes \* comme écailleufes , un peu pointues, que le mâle appuye fur le col de la fémelle, o qui aident à le tenir. Les crochets n'ont pas suffi précifément.

la méme figure dans toutes les efipeces de demoifelles.

La fémelle ne garde pas long-temps fes œufs dans fon corps, après qu'ils y ont été fécondés. Vers midi je rencorps, après qu'ils y ont été fécondés. Vers midi je rencorps, que j'avois prife accouplée; la journée n'étoit pas finie qu'elle avoit fait fa ponte dans un lieu qu'elle

n'eût pas choifi pour la faire, fi elle cût été libre. Tous les ceufs y étoient réunis dans une maffe , dans une efpece de grappe ; tous fortent ainsi à la fois du corps de la mouche, & collés les uns contre les autres. J'ai pris des demoitèlles • Fg. 6. e. qui avoient cette grappe, au derriére \* 7, & en pressant le

corps de quelques autres, je l'en ai fait fortir. Le Mémoire fuivant nous fera connoître d'autres mouches qui pondent de même tous leurs œus à la fois , & réunis en une grappe qu'ils haiffent tomber dans l'eau. J'ai négligé de compter combien il y avoit d'œus dans celle de la demoifelle; ils font blancs & moins oblongs que des œus ordinaires. L'ouverture par laquelle ils fortent , qui eft auffi celle dans laquelle s'est introduite la partie du mâle qui les a scoondes, est du côté du ventre, affis

Les fémelles des petites demoifelles \* dont l'accouple- \* Pl. 40. ment a été décrit au long, ne pondent pas, comme les autres, tous leurs œufs à la fois, & réunis on une grappe; au moins est-ce un à un qu'ils sont sortis des corps que i'ai pressés à dessein de les faire paroître au jour : ils sont blancs comme coux dont il vient d'être fait mention. mais d'une figure un peu différente, ils sont pointus par les deux bouts. On trouve au derriére de ces petites demoifelles, des parties que les autres n'ont pas, & qui doivent faire soupçonner qu'elles ne se contentent pas de jetter leurs œufs dans l'eau, qu'elles les confient à quelque plante aquatique, après lui avoir fait des entailles propres à les recevoir; au moins les parties que je veux faire connoître, paroiffent-elles propres à entailler : ce font deux plaques écailleuses \*, appliquées l'une contre l'autre, dont \* Pl. 40, fig. le bord extérieur est taillé en scie, & convexe; le côté 6. 1, 1. intérieur de chacune de ces plaques, est coupé en ligne droite, & logé dans une espece de gouttière \*. C'est en \* z. pressant le derriére de la mouche, qu'on oblige ces deux lames à se montrer & à s'écarter l'une de l'autre: quand on augmente la pression, d'entre les lames précédentes on en fait fortir deux autres aussi longues & plus étroites\*, \* Fig. 7. 4. & dont le bord convexe est dentelé comme celui des premiéres, mais à dentelûres plus fines. Ces quatre especes de scie ne sont pas affûrément des instruments inutiles à la demoifelle, quoique les usages qu'elle en fait ne me foient pas affés connus: leurs dents peuvent servir à empêcher de gliffer, & à fixer le bout du derriére de la mouche, dans les temps où elle le tient appliqué contre la tige de quelque plante \*. C'est près de l'origine des \* Fig. 8 & 9. lii ir

lames en ície, que s'introduit dans le corps de la fémelle la partie propre au mâle; les dents de ces lames peuvent faire fur les anneaux contre lesquels elles s'appliquent, des impressions qui ne sont pas inutiles pendant la durée de l'accouplement: mais, comme je l'ai déja dit, on doit soupconner que ces quatre scies ont été données à la mouche pour faire des entailles dans des branches ou tiges de plantes, & pour la même fin que d'autres mouches armées de scies en sont, pour y loger leurs œuss.

armées de scies en font, pour y loger leurs œufs. C'est principalement dans une portion du dessous du premier anneau, & dans toute la longueur du dessous Pl. 41. fg. du second \*, que sont placées les parties du mâle , au moyen desquelles il se joint intimément avec la sémelle. \*Fig. 8.a,a. Au bout d'une arcarde \* située assés près de l'origine du premier anneau, commence une coulisse qui regne tout du long du second, & se prolonge dans le troisième; elle est assés large & assés profonde pour contenir beaucoup de pièces. Les plus effentielles & les plus remarquables se trou-\* b g. vent dans le second anneau \*. Celle qui caractérise véritablement le mâle, est de ce nombre, elle saille toûjours hors \* Pl. 39. fig. de la coulisse \*, & paroît au premier coup d'œil un mammelon d'un brun presque noir. Au reste cette dernière partie & quelques autres ne sont ni faites ni disposées précifément de la même manière, dans les demoifelles mâles de différents genres; on trouve même quelques variétés par

rale de ces parties & de leur arrangement, nous nous fixe\*\* R. 35. %. ronsà un måle "d'une affés grande efpece du fecond genre,
qui paroît de bonne heure au Printemps. Le petit corps
propre au måle, qui en tout temps fort un peu de la
couliffe, demande pour être bien vû, qu'on l'en faffe fortir davantage en pressant l'anneau dans lequel il est logé;

rapport à leur figure & à leur disposition, dans les mâles de différentes especes. Mais pour donner une idée géné-

DES INSECTES. XI. Mem. alors la coulisse qui s'élargit, & dont le fond s'éleve, permet de voir ce petit corps \* & un plus gros \* auquel il \* Pl. 41. fg. tient. Pour se faire à la fois une image de l'un & de l'au- 8. m. tre, on se représentera un vase en forme de pot qui auroit une anse qui s'éleveroit au-dessus de ses bords, & dont le bout le plus élevé se termineroit par un bouchon engagé dans l'ouverture du vase. Le petit corps \* qui faille hors \* Fig. 8. m. de la coulisse dans les temps ordinaires, est l'anse, & nous lui en laifferons le nom; on ne voit alors que son coude, il faut que la pression ait obligé le fond de la coulisse à s'élever. pour voir qu'un bout de l'anse est logé dans le vasemême & fait en bouchon. Cette espece d'anse est probablement destinée à porter la fécondité dans les œufs de la fémelle, dans le corps de la quelle elle s'introduit après s'être redreffée. Avec la pointe d'une épingle il est toûjours aisé de faire fortir fon gros bout \* du vase destiné à le recevoir, mais \* Fig. 9.4. auguel il n'est aucunement adhérent. Ce bout est charnu & refendu; quand on le presse, on peut remarquer qu'il s'ouvre comme s'il étoit fait de deux petites coquilles. Le vase n'a que par sa partie antérieure \* la forme d'un \* Fig. 8 & 9. vase, car il se termine par une espece de queuë \* qui de- ". vient de plus en plus déliée, & qui est logée dans le troisième anneau \*. Dans le second anneau \* à chaque côté \* Fig. 8.g h. de l'anse, est une espece de feuille cartilagineuse \*, qui . 6 f. par son bout antérieur peut s'élever au-dessus de la coulisse. Entre ces deux feuilles est la base d'un crochet écailleux \* . c. recourbé vers l'anse. Deux especes de feuilles écailleuses \* \* k, k. beaucoup plus courtes & plus étroites que les premiéres font attachées l'une d'un côté & l'autre de l'autre, près de l'origine du second anneau. Dans le milieu du premier, font deux autres piéces écailleuses \* qui s'écartent l'une \* is de l'autre en s'élevant, & se dirigeant vers l'anse. Enfin près de l'arcade du premier anneau & fur chaque bord de

PI. 41. fig. de la couliffe il y a un crochet \* court, peu courbé, & dont la pointe est affés fine. Si on excepte l'anse & levase, toutes les piéces dont nous venons de parler, paroissent avoir été desinées à faisir les parties de la fémelle qui touchent celles du mâle pendant l'accouplement.

\* Pl. 35. fig. 1. \* Pl. 41. fig. le vi 10. m, u. 1100

Le mâle des demoitelles de la grande cípece \* al'ande & le vafe \* afficis femblables à ceux du mâle d'après lequel nous venons de décrire ces piéces; mais la figure & la difpofition des feuilles écailleufes & des crochets, ne font pas les mêmes. Dans les máles des demoifelles du premier genre la partie qui les caraclérife, u ell point faite en anfe, elle eft plus groffe & d'une forme moins fimple. Nous ne nous arrêterons pas à détailler des différences encore plus grandes, qui fe trouvent dans les parties des mâles des demoifelles à tête courte, on en pourra prendre quelqu'idée dans la figure 7 planche 41, nous ferons seulement remarquer que la partie qui, dans la figure 8 de la même planche, a la forme d'une anfe, eff faite en cœur \* dans celle-ci.

EXPLICATION DES FIGURES DU ONZIEME MEMOIRE.

PLANCHE XXXV.

Les différentes Figures de cette Planche reprélentent des demoifelles aquatiques des trois genres différents, fous lefquels nousayons cu pouvoir ranger toutes les efpeces de mouches à qui on donne aordinairement ce nom. Les demoifelles des figures 1 & 2 appartiennent au premier genre, elles des figures 3 & 5 au fecond, & celles des figures 4, 6, 7 & 8 font du troifiéme genre.

La Figure premiére est celle d'une demoiselle à tête

DES INSECTES, XI. Mem. 439 tonde, & à corps applati & fensiblement plus large prés de son origine qu'à son extrémité; il diminué de diametre en s'approchant de celle-ci: le jaune est la couleur qui y domine. Cette demoisélte est une fémelle & vient d'une nymphe à masque en casque, planche 36. figures 1 & 2.

La Figure 2 fait voir une demoifelle qui eft le mâle de celle de la figure premiére, elle est de couleur ardoifée; il y a pourtant des mâles de la même espece jaunes, & des fémelles ardoisées.

La Figure 3 nous montre une demoiselle d'une des plus grandes especes du second genre.

La Figure 4 représente une demoiselle grise, d'une petite espece du troisséme genre; son port d'ailes fournit un caractere propre à faire distinguer des esfeces de ce genre, de a plûpart de celles du même genre. Ses ailes sont disposées en toit sur le corps, qui cit est vû au travers de deux ailes.

La Figure 5 est celle d'une demoifelle de grandeur audesflus de la médiocre, & d'une espece du second genre. La nymphe dont elle fort, est à masque plat, & représentée planche 36. figure 3 & 4.

La Figure 6 montre une demoiselle du troisiéme genre, dont le corps est gris. Elle vient d'une nymphe à corps & à masque ésilés, dont la figure est gravée planche 41. fig. 1.

La Figure 7 fait voir une demoifelle du troiféme genre plus France de celle des figures 6 & 4; elle efl un mâle. Cette demoifelle eft celle dont le copps eft d'un très-beau bleu, & dont les ailes ont de grandes taches d'un noir bleuâtre.

La Figure 8 est encore celle d'une demoiselle du troifiéme genre.

Les Figures 9 & 10 repréfentent en grand deux têtes de demoidelles du troiliéme genre. Dans la figure 9 eft la tête de la figure 6, groffie ; & c'est celle de la figure 7 qui est groffie dans la figure 10 e, le col.y. y, les yeux à rézeau, j, les trois petits yeux diflopés traingulairement. J, la lévre antérieure : depuis cette lévre J, jusqu'à l'origine du col, il y a bien moins de distance que de la convextié d'un cril à rézeau y, à l'autre coll , ce qui rend ces têtes courtes & larges.

#### PLANCHE XXXVI.

Les Figures 1 & 2 font celles d'une nymphe de demoifelle à mafque en cafque, ou d'une nymphe du premier genre, & de laquelle fort une demoifelle du premier genre 1 & 2.

\*Pl.35.fb. rc\*; elle est vûë par-dessigure 1, & par-dessigure 1 & 2.

\*Elle paroît ici telle qu'elle est lorsque sa transformation est prochaine. j. j., is yeux. a, a, ies antennes. f, f, figure 1, les quatre sourceaux où sont rensermées les quatre ailes de la mouche. q. sa queuë ouverte comme elle l'est lorsque la nymphe respire l'eau. m m, figure 2, le masque en casque.

Les Figures 3 & 4 repréfentent une même nymphe de demoifelle, qui est du second genre, ou de celles dont le masque est plat, & de celles qui donnent des demoisselles du second genre d'une grandeur au-dessus de la médiocre, planche 35. figure 5. is, ses yeux.a, a, ses antennes. f, f, figure 3, les sourreaux des ailes de la demoisselle, a la queuë dont les pointes se sont écartées les unes des autres, comme elles le sont lorsque la nymphe réspire l'eau. Dans la figure 4 la queuë est mieux formée, parce que les pointes sont appliquées les unes contre les autres: dans cette même figure m marque le masque.

Les Figures 5 & 6 font voir, la premiére par-dessus à l'autre

DES INSECTES. XI. Mem.

Tautre par-deffous, une nymphe du troifième genre, & de celles qui donnent des demoifelles du troifième genre \*, · Pl. 35. 5g. Dans la figure 5, i, i, lont les yeux. a, a, les antennes. f, f, 4, 6 & 7. les fourreaux des ailes. q, la queuë qui eft fermée. Dans la figure 6, la queuë q eft ouverte. m, eft le mafque.

La Figure 7 représente la partie antérieure du corcelet d'une nymphe, telle que celle de la figure 1, très grossie, & cela pour rendre plus sensibles les deux stigmates f, f, qui s'y trouvent.

La Figure 8 & la figure 9 nous montrent très-en grand la partie postérieure du corps de la nymphe, figure 3, très-groffie, & vûë dans deux états différents, quoique dans l'un & dans l'autre la queuë soit ouverte. p, q, p, dans l'une & dans l'autre sont les trois pointes qui, quand elles font réunies, forment une queuc q, figure 4. Entre les grandes pointes p, q, p, il y en a de plus courtes qui ne sçauroient paroître ici, à cause des autres parties qu'on a cherché à mettre en vûe. Celles qu'on a voulu faire voir, font les piéces c, l, c, qui tiennent de la figure circulaire ; dans la figure 8 elles sont dans un même plan, elles ferment l'ouverture du bout postérieur, elles ne laissent au moins qu'un petit vuide au milieu. Dans la figure 9 ces trois piéces font relevées, & laissent entr'elles un grand trou qui pénetre dans le corps de la nymphe, & qui est la grande ouverture par laquelle l'eau y entre.

Les cinq derniéres Figures de cette Planche font principalement deflinées à mettre fous les yeux la ftructure des masques en casque, qu'elles font voir très-grossis & en différents états.

La Figure 10 représente une tête de demoiscile, vûë par-dessous. i, i, les yeux. ru smp sur, le masque en casque. Tome VI. Kk k

 $\hat{u} r n$ , la partie que j'ai appellée le front du maíque, & à laquelle ce dernier doit le nom de maíque en caíque, p, le menton. m, la mentonniére. f f, future par laquelle la mentonniére fe trouve jointe au front. u, u, deux pièces dont chacune a c'té nommée un volet, & qui ensemble composent le front du maíque. En r est le bout d'une suture qui va jusqu'à la mentonniére, & dans laquelle est l'assemblage des deux volets u, u.

La Figure 1 1 est encore celle de la tête vûë par-desflous, mais dans un moment où on a fait violence au masque, & où il a été éloigné de la bouche qu'il laisse à découvert. i, i, les yeux. p m f u, le masque, dont un seul côté paroit cit, & une portion du dedans. p, le menton. m, la mentonnière. f, suture qui joint la mentonnière avec un des volets. u, ce volet. p b, le pied ou support du masque. Au dessi ab é est la bouche; immédiatement au -dessi de b est la bouche; immédiatement au-dessi de de su les pouches; immédiatement au-dessi de de superpartie charnuë qui peut être prise pour la langue, par-delà laquelle les quatre dents sont aisses à distinguer.

La Figure 12 montre un masque en casque appliqué contre la tête, mais dont un volet est ouvert. n, ce volet ouvert & dont ici la face intérieure ou concave est en viée. En f, au bout de la suture ff, est le pivot sur lequel it ourne. e, e, épine qui part de l'angle antérieur de chaque volet. Le volet n, qui est ouvert, laisse soir deux dents, les deux autres sont cachées sous le volet u. m, la mentonniére.

La Figure 13 fait voir le masque dans un moment où les deux volets ne sont qu'entr'ouverts. i, i, les yeux. e, e, les épines de l'un & de l'autrevolet. L'intervalle qui est entre les deux volets u, u, laisse voir les bouts des dents. Les volets u, u, en s'éloignant l'un de l'autre, se sont aussi

DES INSECTES. XII. Mem. 443 éloignés de la mentonnière m; en ff, il reste un vuide entre la mentonnière & les volets.

La Figure 14 préfente un masque détaché de la tête de la nymphe, par sa face anticineure & concave. u, u, le deux volets, ruture dans laquelle les volets sont joints l'un à l'autre. ff, suture qui sait l'assemblage des volets avec la mentonnière. m m, la mentonnière. p, le menton. b, partie du pied ou s'upport du masque. L'espece de genou charuu.

## PLANCHE XXXVII.

La Figure première est celle d'un ver de demoiselle, qui ne dissere d'une nymphe à masque plat, qu'en ce qu'on ne lui trouve pas encore les sourreaux des ailes. La partie antérieure de son corps a des points bruns joliment distribués sur un sond d'un verd pale.

La Figure 2 fait voir par-deffus, & la figure 3 pardeffous, une nymphe du genre de celles à mafque plat, mais dont le mafque m, figure 3, est plus court que ceux des autres especes de nymphes du même genre; quoique sa couleur soit verdatre comme celle des autres, elle a des taches brunes arrangées avec régularité, qu'on ne trouve pas à la plúpart des nymphes.

Les Figures 4, 5, 6 & 7 représentent la tête de la nymphe des figures 3 & 4, Planche 36, vûë par-deslous & très-grossie; elles nous apprennent quelle est la structure des masques propres aux nymphes du second genre.

Dans la Figure 4, a, a, les antennes. i, i, les yeux. l, la lévre supérieure. c o m p c, le masque. p, le menton. m, la mentonnière. c, c, les deux crochets qui sont ici à la place des volets, Planche 36, figure 10, 12 & 13. Ces crochets c, c, peuvent s'ouvrir & tourner sur le point c; kk k ij

444 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE chacun d'eux et fiait en espece de bras, comme on le voit dans la figure 8, qui est celle d'un crochet s'éparé du reste. Dans la figure 4, les deux crochets s'e touchent en e, par le bout o de leur partiece. au dessus d'e, l'épine e de l'un, fig. 8, croise l'épine e de l'autre.

La Figure 5 montre par-dessous, une tête dont le masque a été coupé & emporté, au moyen de quoi la bouche est entiérement à dévouert. i, i, les yeux. l, la lévre. d, d, e, e, les quatre dents. g, bouton charnu que je suis disposé à prendre pour la langue.

La Figure 6 représente une tête dont le masque a été éloigné & jetté sur le côté; les dents & la langue se trouvent à découvert. p, le menton. b p, le pied ou support du masque. m, la mentonnière. e, un des deux crochets qui sont couchés sur la mentonnière.

Dans la Figure 7, le masque est plus écarté de la tête que dans la figure 6: il y est même renverié de manière que la face intérieure est seule en vôte. g, la langue, 6p, le pied du masque. p, le menton. m, la mentonnière. e, un des crochets; la pointe de celui-ci crosié en e celle de l'autre.

La Figure 8 cfl celle d'un des crochets extrêmement groffi & détaché de la mentonniére. e e, le bras du crochet, la partie qui efl attachée fur le bout antérieur de la mentonniére, & fur le milieu duquel e fe trouve. En e, est une articulation au moyen de laquelle la partie e e du crochet peut s'éloigner du bras e e. e, pointe du crochet, qui cfl écailleuse.

La Figure 9 fait voir très en grand une des dents intérieures de la bouche, une de celles marquées d, figure 5. DES INSECTES. XI. Mem. 445 La Figure 10 montre une des dents du second rang, & marquée e, figure 5, aussi grossie que l'est celle de la fig. précédente.

La Figure 11 repréfente le corps d'une nymphe telle que celle de la Planche 36, figures 3 & 4, ouvert dans toute fa longueur. De tout ce qui se trouve dans son intérieur, on n'a repréfenté que deux des quatre trones de trachées, avec une partie de leurs ramisfications. 1, 1, 2 ess deux trones. 5, f, f, & e. quelques-unes des branches que ces trones jettent vers les côtés, & dont il y en a une au moins qui va se rendre à chaque stigmate; mais c'est de leur côté intérieur, & sur-tout vers 1-7, que de l'une & de l'autre de ces trachées partent des branches sans nombre, & que celles d'un trone s'entrelacent avec celles de l'autre. En p paroit une partie d'un troisséme trone de trachées; celui qui étoit de l'autre côté a été emporté. En f & fon voir comment les l'autre côté a été emporté. En f & fon voir comment les rones 1,1 se terminent en se ramissant. 9, un bout de la queuë.

La Figure 12 eft en grand celle de la partie polítricure de la nymphe de la Planche 36, figures 3 & 4, & qui y est marquée q, vôté dans un moment où toutes les pointes qui la terminent, sont écartées les unes des autres, p, p, les deux grandes pointes des côtés, dont chacune est plice en gouttiére. i, i, deux pointes plus courtes, p, la cinquiéme piéce dont le bout est naturellement coupé comme il est le ici, & courbé en goutiére; au moyen de quoi quand les cinq piéces sont ajustées ensemble, & forment une queuë comme celle marquée, nsg. 4, plache 36, il reste encore au bout de cette queuë une petite ouverture qui peut permettre la circulation à une petite quantité d'eau.

La Figure 13 & la figure 14 font voir chacune en grand Kkk iij 446 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE une jambe de la nymphe représentée planche 36, figure 1. La jambe de la figure 13 est de la premiére paire, & celle de la figure 14, de la troisième. e, e, les crochets par lesquels chaque jambe est termiée. e, figure 13, espèce d'épine qui sert aussi à accrocher la nymphe.

### PLANCHE XXXVIII.

Les Figures 1, 2, 3 & 5 repréfentent des nymphes de demoifélles du troiféme gene, de celles à mafque plat & éfflé, & qu'on pourroit à aufil bon titre nommer des nymphes à corps éfilé; ce sont celles qui donnent les demoifelles du troiféme genre ou à tête large & courte, pl. 35, fig. 4, 6, 7 & 8. pl. 4, o. fig. 1 & 2, &c.

La Figure première est celle d'une nymphe dessiné e , vitê à la loupe. La figure 2 est celle de la même nymphe moins groffie, & cependant plus proche de sa transformation. Dans l'une & dans l'autre figure les mêmes lettres désignent les mêmes parties, a.e, les antonnes, i. j. les yeux, f, f, les quatre fourreaux des quatre ailes: au travers de ceux de la figure 2 on apperçoit des traits disposés avec ordre, comme des barbes de plume, dont on ne distingue aucun vestige dans la figure première; cestraits font les plis des ailes, qui ne paroissent que quand le temps de la métamorphose est proche. n q n, trois especes de nageoires, toutes trois plicés en gouttière, qui composent la queue; la nymphe les réunit quand elle le yeux la nymphe les réunit quand elle le yeux.

La Figure 3 fait voir une nymphe de même genre que celle des figures précédentes, mais d'une autre cipece. On peut juger combien elle paroît ici plus grande que nature, en jettant les yeux fur la fig. premiére de la pl. 41. quoiqu'elle y foit très-petite, elle n'a plus à croître; en quoi cette nymphe differe principalement de celle de la figure DES INSECTES. XI. Mem. 447 2, c'est que sa queuë est faite de trois véritables nagcoires, semblables à de courts avirons.

La Figure 4 est celle d'une nageoire n, de la figure 2; qui est ici repréentée encore plus en grand; elle est une lame cartilagineuse, dans l'intérieur de laquelle paroit une tige t f; de celle-ci partent des especes de fibres disposées comme les barbes d'une plume, cette tige & ces barbes font peut-être des vaisseaux.

La Figure 5 nous montre par-dessous, la nymphe qui est vue en-dessous, sigure 3. a, a, les antennes. i, i, les yeux. m, son masque. n q n, les nageoires.

La Figure 6 repréfente très-en grand le mafque m, de la figure 5. p, le menton. m, la mentonniére. c, d. e, d, les crochets placés comme ils le font quand ils n'agiffent pas. J, la langue qui paroit au milieu d'une ouverture faite en losange; au defus de la langue on voi tels bouts des dents. Au lieu de diffinguer les mafques propres à ce genre de nymphes, des mafques plats propres aux nymphes d'un autre genre en ajoûtant l'épithete d'éfilés, il duit été mieux peut-être de les appeller des mafques plats percés, & cela à caulé de l'ouverture faite en losange qu'ont ces dérniers mafques & que les autres n'ont pas.

La Figure 7 nous met mieux fous les yeux que la fig. 6, la firucture de ce mafque fingulier, parce que les crochets y font pofés comme lis le font loríque la nymphe les fait jouer, & que l'ouverture du mafque n'y est pas remplie par la langue & les parties voilines. Ce mafque a cté coupé en p près de la mentonniére. m, la mentonniére. o, l'ouverture en losange. a, a, les deux pièces dont chacune fournit un appui à un des crochets. ed, e d, les deux crochets dont chacuna a quelque ressemblance à une main

plice selon sa longueur, & qui n'auroit que quatre doigts: quatre longues pointes dont chaque crochet est armé, sui tiennent lieu de doigts. e, e, articulation de l'un & de l'autre crochet avec la mentonniére: le plus relevé montre sa partie concave, & celui qui l'est moins, sa partie convexe.

La Figure 8 repréfente une tête de la nymphe de la figure 5, de laquelle le maſque a été éloigné. e, e, f, f, f le quatre dents, dont il n'y en a ici que trois à découver. f la langue. b p, le fupport du maſque. p, le menton. m, la mentonnicre. e d, un des crochets qui est vit par le côté. La posítion dans laquelle f trouve ici la partie antérieure du maſque, ne donneroit pas une juste idée de ſa ſorme, ſi on ne l'avoit priſe auparavant dans les figures précédentes.

#### PLANCHE XXXIX.

La Figure premiére repréfente une demoifelle du fecond genre, qui s'eft déja tirée en partie du fourreau qui tenoit toutes fes parties emmaillotées, fous lequel elle étoit une nymphe, & obligée de vivre dans l'eau. a i /, la partie de la demoifelle qui eft déja fortie du fourreau, & qui s'eft élevée au-deffus. i, les jambes. J, les deux aîles d'un côté. t d, la dépouille accrochée contre les feuilles f, f.

.La Figure 2 fait voir une demoifelle du premier genre plus fortie de fa dépouille que celle de la figure première ne l'eft de la fienne. Elle paroti ci d'ans cette attitude finguliére où elle refte fans se donner de mouvement pendant un temps affer song: on n'imagineroit pas que pour laisfier mieux affermir se disfrérentes parties, il convint qu'elle demeurât penduë la tête en embas. j. j. les jambes qui font libres. f, une des trachées qui par un bout tient à un des stigmates du corcelet de la dépouille. Tout

ce

DES INSECTES. XI. Mem. 449 ee qu'on voit ici de cette trachée, est forti par un des stigmates du corcelet de la demoiselle.

La Figure 3 nous montre encore une demoifelle du premier genre, & de même efpece que celle de la figure premiére, à qui il refle peu à faire pour être entiérement hors de sa dépouille: elle vient de faire cette espece de saut qu'on eût jugé un moment auparavant bien audessus de so forces; c'est-à-dire, que d'une attitude semblable à celle de la demoiselle de la figure 2, elle est parvenue à porter subitement sa tête & son corps enhaut, & faisfir avec ses jambes la partie antséiseure du sourcau. Il n'y a plus que le bout q de sa partie postérieure, qui soit engagé dans ce sourcau, & de l'en tirer, n'est pas un ouvrage difficile.

La Figuré 4 eft celle de la demoifelle de la figure 3, qui après s'être tirée entiérement de fa dépouille, s'en eft éloignée & a été s'accrocher dans une place qui lui a paru convenable pour y refler tranquille, julqu'à ce que se ailes fuffent parfaitement développées & affermies. Si on compare les ailes de cette figure avec celles de la figure 3, on verra qu'elles fe sont déja bien allongées & élargies; mais on jugera qu'elles ne se sont coren ai affes étendués ni affés applanies, si on les compare avec les ailes de la demoi-felle de la planche 35, figure 3. Ce qu'on doit fur-tout remarquer dans la figure 4, e'eft que le corps p 7 q, eft courbé de maniére qu'il présente sa concavité aux ailes, & qu'entre ette concavité & le bord des ailes qui en est le plus proche, il reste un vuide; le bord des ailes ne touche jamais alors le corps p, la partie propre au mâle.

La Figure 5 représente une partie de ce que l'on voit avec la soupe dans le corps d'une demoiselle naissante, lorsqu'elle l'a, pour ainsi dire, soufflé d'air, lorsque l'air

Tome VI.

qu'elle y a introduit & retenu, en a diflendu les parois en tout fens. t, f, deux des principales trachées qui jettent beaueoup plus de branches qu'il n'en paroit dans cette figure, où on a cu principalement en vûc de rendre fenfibles les efpeces de faes ou veffies b, b, b, &c. femblables à des bourfes à berger, par lefquelles plufieurs ramifications paroiffent fe terminer: on apperçoit auffi des veffies t, t, t, t, co. blongues ou faits en olive, & qui formet d'affés longues files. Le vaiffeau qui devient une veffie en chaque endroit où il s'eft évafé, a peu de diametre entre deux de ces veffies.

La Figure 6 fait voir la tête de la demoifelle des figures précédentes en-devant & en-deffoux, i, i, le s yeux à rèzeau. 1, la lévre fupérieure. n, m, n, les trois piéces qui compofent la lévre inférieure : les dents font au-deffus & dans l'intérieur de la bouehe.

La Figure 7 est celle de la partie antérieure d'une demoiselle, grossie à viù de côté; les ailes sont coupées en l. Ce qu'on s'est proposé sur-tout, a été de faire connoître la position & la figure des deux sligmates qui sont surchaque côté du corcelet. S, le sligmate antérieur. s, le possiérieur.

La Fig. 8 représente en grand le bout du corps d'une demoisselle maile, telle que celle de la fig. 4-9, le bout du corps. c, c, deux grands erochets qui ont été principalement donnés au maile pour saifir le col de la sémelle. e, partie longuette, plus courte que les erochets, & qui se trouve entr'eux.

### PLANCHE XL.

La Figure premiére représente les premiers présudes de l'accouplement de deux demoiselles d'une espece du troifiéme genre, & de médiocre grandeur. m, le mâle qui tient DES INSECTES. XI. Mem. 451 fes premières jambes cramponnées sur la tête de la fémelle f, dont il cherche à bien faisir le col avec les deux crochets qu'il a au bout du derrière.

La Figure 2 fait voir deux demoisselles qui volent de concert; l'antérieurem est le mâle qui s'est rendu maître de la fémelle, qui la tient par le col, & qui la force de le suivre où il veut la conduire.

Dans la Figure 3, les deux demoiselles des figures 1 & 2, se sont posées sur une plante; le mâle m, qui est toûjours dans la place la plus élevée, attend le moment où la fémelle fe déterminera à rendre l'accouplement complet. Il ne le devient que quand celle-ci a porté fon derriére en enhaut, en le faifant gliffer le long du ventre du mâle, & l'a conduit très - près du corcelet en m, où sont les parties capables d'opérer la fécondation des œufs. La fémelle qui dans l'instant où elle s'est posée & dans les suivants, avoit le corps étendu comme l'est actuellement celui du mâle, a recourbé le fien en anneau f p, ce qui marque une disposition prochaine à céder aux importunités ou aux careffes du mâle ; le bout de son derriére est cependant encore bien cramponné fur la plante, à laquelle il tient par différentes dents qui s'y engrainent, comme le font voir les figures 8 & 9.

La Figure 4 nous montre les deux demoifelles, chacune dans une nouvelle attitude. Le mâle en contournant fon corps en portion d'anneau me, a obligé la tête de la Římelle à s'elever, & a rendu plus court le chemin que le boutdu derrière p de celle-ci à à faire pour arriver en m. La d'ele, a contourné fon corps de la façon dont il doit l'être pour fe porter enhaut. Dans la fig. 3, le bout p étoit en-debors de la boucle, & dans la fig. 4 il eft en-dedans.

La Figure 5 repréfente les deux demoifelles accouplées: le mâle qui a fon corps me é, contourné en boûcle, ne ceffe pas de tenir le col de la fémelle. Le corps de la fémelle f p, est contourné alors comme il convient qu'il le foit; les propres jambes de celle-ci font posées sur la partie de son corps replié, qui leur répond, & aident peut-être à le maintenir dans une postion si sorcée.

La Figure 6 est celle du bout possérieur du corps de la fémelle des figures précédentes, vû grossi à la loupe & dans un moment où la pression a contraint à se monter, des parties qui sont cachées dans les temps ordinaires. a, a, deux appendices qui sont au bout du corps; ceus-ci parosissent en tout temps. g, pièce plicé en gouttière, & qui sert à maintenir deux especes de seulles de sie s, s.

La Figure 7, outre la piéce en gouttiére ¿ & les deux feuilles de feie //, de la figure précédente, fait voir deux autres feuilles de feie ou de lime /, plus Étroites que les feuilles /, // & d'une couleur plus brune; elles ne paroiffent qu'au moyen d'une preffion plus forte que celle qui fuffix pour faire fortir les deux premiéres.

La Figure 8 montre la partie possérieure de la figure 6, arrêtée par les dents d'une des scies, contre une tige de plante.

La Figure 9 est encore celle d'une tige de plante, contre laquelle est arrêtée la partie positérieure d'une demoifelle émelle, mais c'est par les scies ou limes intérieures, par celles marquées / dans cette figure, & dans la figure 7.

## PLANCHE XLI.

La Figure première est celle d'une nymphe dont les derrière a trois nageoires plattes n, n, n. On l'a dessinée très-

DES INSECTES. XI. Mem. 453 groffie, pl. 38, fig. 3, elle ne devient jamais plus grande qu'elle l'eft ici; la demoifelle qui en fort, est par conséquent très-petite.

La Figure 2 repréfente une tige de plante contre laquelle est accrochée par les jambes la dépouille qu'a quittée la demoiselle, qui avoit achevé de prendre son accroifsement sous la forme de la nymphe de la sig, première.

La Figure 3 fait voir très-en grand du côté du ventre, le bout du corps de la demoifelle maile de la planche précédente, fig. 1, 2, 3, 4, & 5, e, c, les deux crochets avec lesquels le mâle tient le col de la fémelle. k, k, deux crochets plus courts qui peuvent aider aux deux autres.

Les Figures 4, & 5 montrent, l'une de face & l'autre de côté, le bout du corps d'une demoifelle mâle d'une très-grande efpece, telle que celle qui est repréfentée planche 3 5, fig. 3, 4, 2, deux grands crochets écailleux, au moyen desquels le mâle parvient à se rendremaître de la fémelle, en la prenaut par le col. g., appendice en gouttére. 2, s figure 5, l'anus.

La Figure 6 représente le bout du corps d'une sémelle, de l'espece de celle qui est marquée f, figure 11, vûë pardesfous, & dans l'instant où la grappe d'œus commence À sortir. o, la grappe d'œus (; lames écailleuses qui se soilevent pour la laisser passer.

La Figure 7 montre par-dessous & en grand, le corps de la demosifelle male de la planche précédente, figures 1, 2, 3, 4 & 5; on y voit la suite complette des anneaux. Tout du long du ventre regne une coulisse ikm t; chaque anneau est écailleux, excepté dans l'endroit où passe la coulisse: là il est membraneux, & c'est ee qui lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se dilater & de se contracter. La coulisse est la lui permet de se de se

tantôt moins ouverte, comme en k, & aux environs, & tantôt fermée comme en m. a a, le premier anneau qui se réunit au corcelet en e e. b b d d, le second anneau dans lequel font logées les parties propres au mâle. b d, b d, deux lames écailleuses qui peuvent être plus écartées l'une de l'autre qu'elles ne le sont ici, & être un peu redressées fur leur tranche. Entr'elles, vers bb, on apperçoit divers petits corps bruns qui semblent écailleux, & vers dd on diftingue mieux un corps charnu f, blancheâtre, & dont le milieu a pourtant du brun : ce corps est soûtenu par un godet cartilagineux & blancheâtre, qui a des bords comme ceux d'une soûcoupe, qui se trouvent presque de niveau avec la portion la plus élevée du corps en cœur. Au bout de ce corps est une petite languette h, creuse à sa base, & qui semble être une espece d'étui destiné à recevoir la pointe du cœur. Ce cœur est probablement la partie qui opere la fécondation des œufs.

Dans la Figure 8 une partie du corcelet, le premier & le second anneau, & une partie du troisième anneau d'une demoifelle mâle font représentés vûs au microscope; le dessein a été pris d'après une demoiselle de l'espece de celle qui est gravée planche 35, figure 5, dans un moment où la pression des doigts forçoit la profonde coulisse qui regne le long des trois premiers anneaux, à être ouverte, & à laisser voir les parties au moyen desquelles se fait la jonction du mâle avec la fémelle. e e, partie du corcelet. a a, premier anneau, qui avant l'endroit marqué par ces deux lettres, forme une arcade, après laquelle la couliffe commence : en b, est la fin du premier anneau. b g, le second anneau. g h, partie du troitiéme anneau. m, la partie du male deflince à la fécondation des œufs. u, corps fait en espece de vase, dont la pièce m semble être l'anse; cette dernière in fe termine par une groffe tête qui entre dans le DES INSECTES. XI. Mem. 455
vafe, & lui fait un bouchon. 4, que de uvafe, qui efflogée
dans le troifiéme anneau. 6, crochet écailleux. 6, fréuilles
écailleufes. k, k, deux autres feuilles plus courtes & qui fe
relevent moins. i, partie qui eff une effoce de crochet à
deux branches. a, a, deux crochets dont le bout eff pointu.

La Figure 9 montre encore plus en grand & l'éparées de tout le relle, les parties de la fig. 8, qui ont été nommées l'anfe & le vale. n, le vale, dont q eft la quepë. x, l'endroit où eft l'attache de l'anfe x m t. le bout t de l'anfe a été tiré hors du vafe. En t paroit une fente qu'imarque la l'éparation de deux parties en forme de coquille, qu'on peut forcer à s'entr'ouvrir davantage qu'elles ne le font ici.

La Figure 10 représente une portion du premier anneau, & les second & troisième anneaux d'une demoiselle mâle de la grande espece, qui est gravée planche 35, fig. 3, groffis à la loupe. c, c, portion du premier anneau. L'anneau suivant qui se termine en a, est ouvert naturellement, mais on a cearté les bords de l'ouverture pour mettre plus à découvert les parties qui caractérisent le sexe du mâle. f, f, deux especes de seuilles cartilagineuses. e, e, deux corps oblongs qui, comme deux especes de goupillons, ont des poils. k, corps en forme de gouttiére, qui se trouve entre les deux précédents. m, pièce faite comme le couvercle, ou plûtôt comme le bouchon d'un pot qui tiendroit à une anse d'une matière à ressort; le ressort de l'anse retient le couverele ou bouelion dans le vase, d'où il peut être ôté. u, corps fait en vase par sa partie antérieure, qui a une panse, mais il se termine par une longue queuc s, logée aussi dans l'anneau a b.

La Figure 11 représente deux demoiselles de la seconde espece, accouplées. Le corps de la fémelle, & celui du

456 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE mâle ne font pas contournés, comme le font le corps d'une fémelle & celui d'un mâle d'une autre espece, planche 40, figure 5, dans un pareil moment. m, le mâle qui avec se crochetse, tient le col de la fémelle f.

La Figure 12 montre par-deffus & groffis à la loupe; deux anneaux de la même demoifelle, dont des anneaux font vûs par-deffous dans la figure 8. a. a, b, b, m des anneaux. b b, c. e, l'autre anneau. d, e, arête de courts picquants, qui regne le long des anneaux. Le bout antérieur de l'anneau eft aussi bordé de courts picquants, comme on le voit en a. a.



DOUZIEME

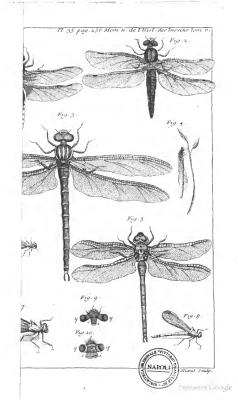



x 1

Pl. 30 . pag . 456 Mem. 11 . de l'Hist des Insectes Tom . 6 .



ş





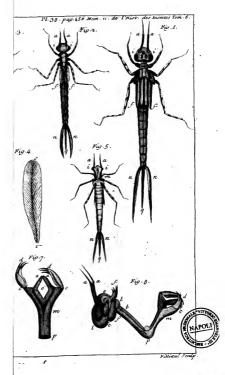

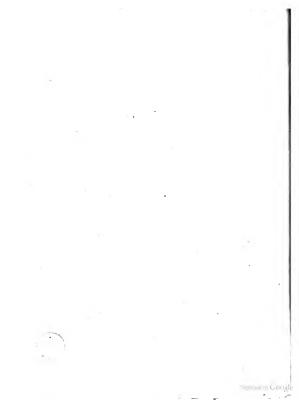



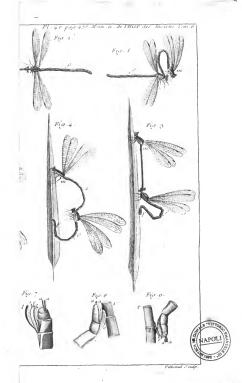

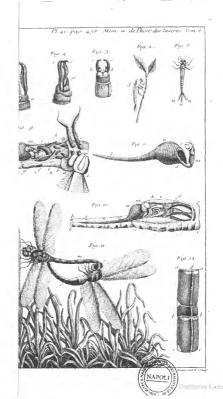

## DES INSECTES, XII. Mem. 457 精空物の角を物の角を物の角を高さ角で角を角を発き角を発 DOUZIFME MEMOIRE.

# DES MOUCHES

## E'PHE'MERES.

DES Mouches de pluseurs especes disferentes doivent mourir, & meurent le jour même où elles
font nées, le jour où elles font devenuês mouches. On
leur a donné le nom d'Ephémeres, qui n'exprime pas
encore affès la courte durée qui a été preferite à la vie de
quelques-unes; il y en a qui ne doivent pas voir luire le
foleil, qui ne naissent en Eté qu'après qu'il est couché,
& qui périssent avant qu'il se leve. Dans quelques especes
même, celles qui étant nées après le coucher du foleil, ne
meurent que vers son lever, ont joui d'une vie auss sindissent
ense de leur espece, que l'a été la vie des premiers hommes, par rapport à celle du plus grand nombre de mouches de leur espece, que l'a été la vie des premiers hommes, par rapport à celle des hommes qui sont venus depuis
le désluge: la psûpart des éphémeres dont nous parlons,
vivent à peine une heure, ou une demi-heure.

Tome VI. Mmm

le côté extérieur fort long, & le côté intérieur court; mais elles different de celles des papillons, en ce qu'elles ne font point couvertes de ces pouffiéres qui colorent les autres & les rendent opaques; elles sont très-transparentes, trèsminces, & joliment tiffuës. Les éphémeres en ont qua-

\* Pl. 44. fc tre \*, dont les supérieures \* surpassent considérablement les deux autres \* en grandeur; les inférieures de quel-\* n, n. ques-unes des especes au-dessous de la grandeur médiocre, font si petites, que lorsqu'on cherche à les voir, on a

\* Pl. 46. fg. peine à y parvenir : il y a même des especes \* qui m'ont laissé incertain si elles en avoient réellement quatre, n'avant pu leur trouver les deux inférieures. Quand l'insecte est en repos, il les porte souvent toutes quatre sur

fon dos \* appliquées les unes contre les autres, & perpendiculaires au plan de position, comme la plûpart des papillons diurnes portent les leurs.

13.

Le corps de l'éphémere est long, formé de dix anneaux, plus gros à son origine qu'auprès de son extrémité: de \* Pl. 44.6g. celle-ci part une queue \* beaucoup plus longue que tout l'animal, composée tantôt de trois filets d'une égale longueur, & tantôt seulement de deux longs filets, & d'un court qui est celui du milieu : les longs sont extrêmement fragiles, aussi est-il fort ordinaire de trouver de ces mouches à qui il en manque quelqu'un, ou qui n'ont pas tous les leurs bien entiers. Quelquefois même on n'en croit que deux à celle qui en a réellement trois, parce qu'un peu d'eau sussit pour en tenir deux collés ensemble.

Ce que nous avons dit de la forme & du port des aîles des éphémeres, fuffit pour faire distinguer celles-ci des . \* Tom. III. mouches papillonnacées dont nous avons parlé ailleurs \*. qui viennent de teignes aquatiques, qui se font des fourreaux fort finguliers. Vallisneri qui a publié avant nous une agréable histoire de ces dernières mouches, a soupçonné

DES INSECTES. XII. Mem. 459 qu'elles étoient les éphémeres des Anciens: il faut que les véritables éphémeres fi communes en France & en ant d'autres pays, foient au moins rares en Italie, puif-qu'un obiervateur fi attentif n'est pas parvenu à les y voir.

Toutes les épliémeres ont été d'abord des vers & enfuite des nymphés: c'est sous ces deux formes qu'elles ont pris leur accroiffement au milieu de l'eau, & cela fi lentement, qu'elles ont été au moins aussi bien traitées qu'aucun autre insecte, par rapport à la durée de cette première vie, de celle pendant laquelle elles font des especes de poissons. Swammerdam qui a donné une curicule histoire de ces mouches, dont l'abbrégé a paru en François en 1681, & qui se trouve en entier dans l'édition de ses œuvres imprimées en Hollandois & en Latin; Swammerdam, dis-je. prétend qu'il y en a des especes qui restent trois ans sous l'eau. D'autres especes qui me sont connuës, y demeurent deux ans, & beaucoup d'autres une année ou environ. Mais quand les infectes de plufieurs de ces especes sont parvenus à être habitants de l'air, ils périffent presque sur le champ; ils ne se sont nourris & n'ont erû dans l'eau que pour arriver à l'état de mouches; ils n'ont pu être conduits à cette métamorphose, qu'au moyen d'un prodigieux nombre de parties admirables par elles-mêmes, & plus admirables eneore par leur arrangement: combien l'insecte aquatique a-t-il à perdre de ces parties pour parvenir à être aîlé, & combien en a-t-il qui lui étoient d'abord inutiles fous l'eau, qui se développent & lui sont effentielles quand il devient en état de pareourir les airs ! Alors il paroît à nos yeux fous une forme très-différente des premiéres, beaucoup plus agréable, & fous laquelle il a réellement acquis son dernier degré de perfection : ce dernier état est expendant pour lui le terme fatal ; malgré le grand appareil qui a été employé pour l'y amener, il Mmm ii

doit périt prefique dans l'inflant où il y arrive. Si l'histoire des éphémeres cût été mieux connuë de ceux à qui nous devons des leçons de morale, ils n'eusfent pas mauqué de proposer la vie de ces inscêtes comme une image de celle des hommes, dont les plus heureux après avoir été tourmentés pendant une suite d'années par des projets inf-pirés par l'amour de la gloire, ou par celui des richesses, ne les voyent pas plûtôr templis, qu'ils se trouvent arrivés à un terme où tout leur devient inutile, où tout ce qui les environne, est pour cerva mu pur n'ant.

Il y a pourtant des mouches qui vivent pendant quelques jours, auxquelles nous domerons le nom d'éphémeres, comme à celles qui le portent à plus juffe titre: c'eft ainfi que le nom de crifalide a été étendu à tous les infectes qui font dansun état moyen entre celui de chenille de papillon, quoique le nombre de ceux qui ont alors des enveloppes dorées, foit très-petit en comparation du

nombre de ceux qui en ont de moins riches.

Tant que l'insecte qui doit devenir mouche éphémere.

vit dans l'eau, il y parôit fous une même forme à qui ne

Pl. 42, fig. le confidere pas avec attention \*; lorsqu'il a passé à l'état

\$\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \text{de nymiphe}^\*, on lui trouve seulement sur le corcetet des

fourreaux d'ailes \* qu'on lui câtt inutilement cherchés dans

\*Pl. 41, \frac{1}{6}, \text{le}

chémeres ne différent pas plus des nymphes de ces mou
ches, que les vers aquatiques dont il a été parlé dans le

Mémoire précédent, ne différent des nymphes qui doivent

fe transformer en demoisselles. Dans l'un & dans l'aur

fe transformer en demoisselles.

état, l'infecte qui par la fuite fera une éphémere, a fix

\* Pl. 43-6, jambe s' cailleufes \* attachées au corcelet; celuici eff

the calleufes d'attachées au corcelet; celuici eff

the calleufes d'attachées au comme divifé en deux

parties, & dans d'autres efpeces il femble l'être en trois;

\* Pl. 43. f.f. mais la partie du milieu \* est étroite en comparaison des.

DES INSECTES. XII. Mem. deux autres\*. La tête cft triangulaire, un peu applatie de \* Pf. 43. ca deffus en-deffous: les deux yeux qui font en-devant, se en enfont diffinguer du reste par leur groffeur & leur couleur, ils sont bruns dans la plûpart des especes. Assés près de la base de chaque ceil, & du côté intérieur, part une antenne à filet grainé \*. La bouche est munie de dents que . . . nous ferons mieux connoître dans la fuite. Le corps est composé de dix anneaux, dont le premier, celui qui tient au corcelet, a plus de diametre que les fuivants, qui en ont de moins en moins : aiusi le dernier est le plus menu. & en même temps le plus court ; c'est cependant de celui-ci que partent trois filets \* presqu'aussi longs dans plu- \* f. g. f. ficurs especes de ces insectes, que le corps même : ils forment au petit animal qui les tient écartés les uns des autres, une queue remarquable. Ceux \* de quelques-uns \* f. 8. f. font depuis leur origine jusqu'à leur extrémité, bordés de deux côtés d'une frange de poils disposés comme les barbes d'une plume, & avili proches les uns des autres que le font ces barbes. D'autres \* n'ont de ces poils que dans . Pl. 45. fgenviron les deux tiers de leur longueur. D'autres \* qui out 1 & 5. le filet du milieu barbu dans toute fa longueur, & des 11. deux côtés, n'ont de barbe à chacun des autres filets, que du côté intérieur. Ces petites variétés à peine dignes d'être remarquées, nous paroitroient peut-être importantes fi nous en scavions les causes; mais toûjours nous peuvent-elles aider à faire distinguer les unes des autres

des especes de ces insectes.

Toutes celles que je connois, n'ont rien à offirir de frappant en couleur: les unes sont plus ou moins brunes, plus ou moins jaunâtres, plus ou moins blancheâtres que les autres. C'en sera affès de parler de ces particularités peu intéressantes, à l'occasion de chacune des épeces auxquelles nous nous arrêterons par choix: nous dirons encore

Mmmij

alors en quoi certaines parties des unes different des parties analogues des autres; mais nous devons apprendre à préfent qu'entre ces infectes il y en a qui different par les inclinations que la nature leur a données, & qu'il kur est

PI. 42. 6g. effentiel de suivre. Les uns\* passent leur vie dans des liabitations fixes: chaeun a la sienne qui n'est qu'un trou qu'il

bitations fixes: chacun a la frenne qui n'est qu'un trou qu'il 
s'est creuse au-dessous de la firence de l'eau, dans la terre \*
qui forme le bassiin d'une riviere ou d'une autre eau moins 
courante: rarement quittent ils cetrou pour nager; ce n'est 
guéres que dans les circonstances qui demandent qu'ils 
se creusent un nouveau logement. Les autres sont, pour 
ainsi dire, errants; tantôt il leur plast de nager, & tantôt 
de marcher sur les corps qui se trouvent sous l'eau; tantôt 
ils se cachent sous des pierres ou sous des morceaux de 
bois, tantôt ils se tiennent tranquilles sur ces mêmes

Ceux qui ne changent point de place, & qui font à portée d'être vûs, donnent à l'obfervateur un pecit fpeclacle qui ne fçauroit manquer de fixer fes regards; il voit avec plaifré de chaque côté, & dans la plus longue partie du corps,

• Pl. 46. 5. l'agitation vive dans laquelle font des especes de houppes • sures 1 d. 2. d'une grandeur sont sensible, dont nous n'avons encore de light de rien dit: chacune paroît au premier coup d'œil, saite de l'interes de lies de l'est de l'es

On no fçauroit éxprimer la vitesse alquelle chacune décrit en même temps un arc d'une petite étendue dans un sens, contraire; on est tenté de la comparer à celle d'un éclair. On seroit assessée à prendre ces tousses pour les nagcoires ou pinnes du petit poisses, a quelques Auteurs, comme Clutius, lesont prites pour telles, parce qu'ils n'ont pas sait asses de tenten à leur server le leur serve

DES INSECTES. XII. Mem. 463 l'insecte reste fixe dans le même lieu, est celui où il les tient le plus en mouvement.

Quand pour micux connoître ces houppes, on a recours à des loupes fortes, ou à des microscopes, on les admire encore plus qu'on n'avoit fait, & on croit connoître l'ufage auguel elles font deftinées; on juge qu'elles font les ouïes de cet insecte, qu'il est un vrai poisson, sur-tout lorsqu'on sçait que divers autres poissons, de ceux qui paroiffent appartenir au genre des infectes, ont les ouïes placées en-dehors du corps. Enfin, fi on étudie la conformation qu'elles ont dans différentes especes de ces infectes qui donnent des éphémeres, on leur en trouvera de différentes, & dignes d'être connuës. Mais ce qui peut être remarqué fans le fecours des verres qui groffiffent, & qui doit servir à diviser ces insectes en trois genres, c'est que tous ne portent pas leurs ouïes de la même maniére. Les uns tiennent les leurs paralleles au plan fur lequel ils font poses \*: elles sont disposees par rapport au corps du petit \* Pl. 46. fianimal, comme les rames le sont par rapport à celui d'une gures i & 2. galerc; aussi un de nos Académiciens qui, quoique grand Astronome, aimoit à étudier les plus petits corps animés. feu M. Maraldi ayant vû ces infectes aquatiques, & youfant sçavoir s'ils m'étoient connus, me les désignoit par le nom de petites galeres, qu'il leur avoit imposé.

D'autres de ces insectes tiennent leurs ouïes perpendiculaires ou presque perpendiculaires au plan de position \*, \* Pl. 45. 6g. ou ils les tiennent droites & élevées au-desfus de leur dos : entre celles d'un côté & celles de l'autre, il reste comme unc espece d'allée formée par deux rangées de très-petits arbres. Les ouïes de quelques autres fuivent la courbûre du corps \*, au-deffus duquel les bouts de celles d'un côté vien- \* Pl. 42. fg. nent rencontrer les bouts de celles de l'autre côté: elles 50 sont couchées & dirigées vers la queuë.

Le nombre de ces ouïes n'est pas le même dans les insectes de différentes especes: Swammerdam n'en donne que douze ou fix de chaque côté, à ceux de l'espece sur laquelle il a fait ses observations, & je n'en ai pas trouvé davantage à ceux de quelques autres; mais j'en ai compté fept de chaque côté à plusieurs de ceux de diverses autres especes. La première paire d'ouïes part du premier ou du fecond anneau, & chacune des autres paires, d'un des anneaux fuivants: les trois derniers en sont seuls dépourvûs.

Lorsqu'on vient à examiner la structure des ouïes qui appartiennent aux vers ou aux nymphes de différentes especes, on y trouve des variétés plus confidérables qu'on ne se feroit attendu d'en voir dans des parties destinées aux mêmes fonctions, & dans des parties d'animaux d'ailleurs assés semblables. Dès que le port des ouïes n'est pas le même, il est pourtant naturel de juger qu'elles ne doivent pas être toutes faites fur un même modéle. C'est principa-\* Pl. 46. fig. lement fur les nymphes \* d'une espece commune dans la riviere des Gobelins, & dans beaucoup d'autres eaux, que l'ai observé comment sont faites les ouies disposées comme

les rames d'une galere \*. Il ne faut que le secours d'une 0,0,0,0,0,0, forte loupe pour reconnoître que chaeune de celles-ei est composée de deux tiges à peu-près également longues &

1 & 2.

\* ff. 6.

grosses, qui partent d'un même trone \* fort court, & qui depuis leur origine jusqu'à leur extrémité \*, diminuent de groffeur, en un mot qui font à peu-près coniques : de deux côtés \* de chacune diametralement oppofés, partent des filets eux-mêmes coniques, disposés comme les barbes d'une plume, mais moins pressés les uns contre les autres : comme ces especes de barbes sont très-longues, celles qui partent du côté d'une tige qu'on peut appeller l'inté-

. s. rieur \*, vont croifer celles qui partent du côté intérieur de l'autre

#### DES INSECTES. XII. Mem.

l'autre tige \*. Si on ne se contente pas de ce qu'une loupe \* Pl. 46. fg. ordinaire fait voir, si on met dans un microscope à liqueur 6. h. une portion d'une des tiges dont nous venons de parler, avec quelques-unes de ses barbes coupées assés près de l'endroit d'où elles partent, on voit que l'intérieur de la tige \* \* Fig. 7. ec. est occupé par deux vaisseaux \* dont la figure n'a nulle- \* .. ... ment été dérangée par les fections. On découvre deux vaisseaux semblables \*, mais plus petits dans la proportion \* ... que le demande le lieu où ils sont logés, on découvre, dis-je, deux vaisseaux semblables dans chacun des filets ou barbes \*. Ces vaiffeaux qui conservent si bien leur figure! . f.f. & qui par conféquent ne peuvent être membraneux, font en cela tels que ceux qui dans les infectes sont destinés à ne contenir que de l'air. On croit juger assés sûrement qu'ils sont faits pour le recevoir, lorsqu'après avoir cessé de les confidérer, on a examiné l'intérieur de l'infecte : à l'origine de chaque ouie on trouve deux trachées qui aboutiffent au tronc d'où partent les deux tiges qui sont les . principales parties des ouïes. Pourquoi ces deux trachées iroient-elles se rendre là, si ce n'est pour porter de l'air aux ouïes, ou pour recevoir celui que les ouïes leur renvoyent, ou plûtôt pour faire l'un & l'autre. L'agitation vive & continuelle dans laquelle l'insecte tient chacune de fes ouïes, ne femble tendre qu'à y faire circuler l'air plus promptement: peut-être que lorsqu'elle se porteavec vitesse vers un côté, elle facilite l'entrée à celui qui doit s'y introduire, & que quand elle retourne d'où elle étoit partie, elle facilite la fortie à celui qui doit rentrer dans le corps de l'animal. Il y a probablement ici une méchanique supérieure à celle qui fait jouer nos pompes, mais que nous ne sommes pas en état de découvrir.

Au refle il est aisé de s'affûrer que ces vaisseaux de l'intérieur qui se rendent aux ouïes, sont des trachées; car si Tome VI.

on les examine avec quelque foin, & fur-tout les troncs dont ils partent, on reconnoît qu'ils ont la structure singulière qui est propre à ce genre de vaisseaux des insectes; que chaque vaisseau est fait d'une infinité de tours d'un fil prodigicusement fin & cartilagineux, roulé en spirale autour d'un cylindre ou d'un cône, & appliqués les uns contre les autres: on peut prendre au bout d'un vaisseau coupé, le bout de ce fil, & le dévider comme le fil d'un peloton.

• Pl. 46.fig. . L'infecte aquatique \* à qui les ouies que nous venons 1 & 2. de décrire, ont été données, a le corcelet & la tête d'un brun verdâtre: le corps est d'une couleur un peu plus

de la bouche. la "there

gure 1. 0,0,

claire, & a en-dessus trois rangs de taches, dirigés selon fa longueur: ces taches tirent fur le jaunâtre, & sont oblongues. Ses dents, comme delles des chenilles, font endehors de la bouche, il en a deux paires : celles de la paire \* Fig. 3. 4 antérieure \* reffemblent affés à une main ouverte; chacune a cinq dentetures disposées comme les cinq doigts; \* Fig. 4 & 5. une des dents de la seconde paire \* est placée au dessous d'une de celles de la prémière o ces dents postérieures font plus petites que les deux premiéres, & n'ont que trois dentelures dont l'extérieure est aussi courte par rapport aux autres, que le pouce l'est dans une main humaine par rapport au doigt qui le suit. C'est entre ces dents que se trouve la bouche; de laquelle, lorsqu'on presse la tête ou ses environs, on fait sortir un corps \* m. charnu \* presqu'hémisphérique, qui doit faire l'office de langue : une petite rainure y est creusée vers le milieu

Avec quelqu'attention qu'on observe à la loupe les \* Pl. 45. fi- ouies \* qui s'élevent en ligne droite au-dessus du corps de plusieurs especes de nymphes éphémeres, on ne sçauroit prendre une idée exacte de leur composition: lorsqu'on les voit le mieux, pendant qu'elles font en place, elles S. 41 1

DES INSECTES. XII. Mem.

paroissent faites de deux especes de lames, ou de deux seuilles appliquées l'une contre l'autre, & outre cela de plusieurs filets d'une groffeur sensible; mais quand on a détaché une ouie du corps, en la coupant avec des ciseaux près de fon origine, & qu'on l'examine avec la même loupe ou avec une plus forte, on reconnoît aifément que ce qu'on prenoit pour deux lames, en est une seule \* plice en deux \*, \* Pl. 45. fig. & que les filets qu'on croyoit détachés, parce qu'ils sont Fig. 3. ter un peu plus bruns que le reste, sont des vaisseaux logés ri, ifet. dans l'intérieur de la lame. Tous ces vaisseaux tirent leur origine d'une tige \* creuse & cartilagineuse. La lame est elle- \* Fig. 2. f. même cartilagineuse; son contour approche de celui d'un demi-cercle, mais qui a une échanerûre \*: c'est dans la partie \* .. échancrée, que la lame est pliée en deux parties inégales\*. \* Fig. 3. Lorsqu'elle est dans sa place & dans sa position naturelles, le plan de la feuille ne présente presque que sa tranche à celui qui regarde l'insecte par le côté : le pli est vers le dos; la plus large partie de la lame est la plus proche de la queuë, & la plus petite est la plus proche de la tête. Le mouvement que l'infecte fait faire à chaque ouie ou lame, est de devant en arriére, & de derriére en devant; il agite souvent toutes ses ouïes à la fois; mais toûjours agite-t-il à la fois les douze premiéres; car en certains temps il laisse les deux derniéres tranquilles, pendant qu'il tient toutes les autres en mouvement.

Dans presque toutes les eaux, soit tranquilles, soit courantes, on trouve des vers & des nymphes dont les ouïes ne sont faites que d'une seule lame: le dessus de leur corps est d'un brun verdâtre, leur ventre est blancheâtre, mais leurs ouïes sont plus blanches. Les trois filets \* qui \* Fig. 1.5.6, leur forment une queuë, n'ont des barbes que sur les deux stiers de leur longueur, ou environ; leur bout n'en a point \*; \*fq. en.fq. le filet du milieu en a sur ses deux cours une sur les deux autes n'en ont chacun que sur le côté qui est intérieur par

468 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE rapport à l'angle que forment l'un & l'autre de ces files avec celui du milieu.

ayec celui du milicu.

• Pt. 4.1.6. Quand j'ai examiné la fructure des ouies d'une efjecte
• Pt. 4.1.6. de vers ou de nymphes d'éphémeres \* qui tient les frenpt. 4.5.6. des couchées fur le destus de son corps, je l'ai encore
trouvé différente de l'une & de l'autre de celles qui ont
été décrite si c-levant : (és ouies sont réellement compo-

Pl. 43. fig. 'écs de dux feuilles \* pofées parallelement compo10. 100 ff; 'écs de deux feuilles \* pofées parallelement l'une à l'autre,
10. 100 ff; 'écs de deux feuilles \* pofées parallelement l'une à l'autre,
112 neur finégale: la plus petite a en tout fens environ un quart de
dimenfion de moins que la plus grande. L'une & l'autre
font bien plus longues que larges, & c'est assessée leur
origine, qu'elles ont, le plus de largeur: un de leurs côtés
est concave, e'est cetiq usi s'applique fur le corps obliquement en se dirigeant vers la queue; l'autre, le supérieur,

est convexe, ce dernier est bordé par une frange \* de petits corps oblongs, & d'un diametre à peu-près égal dans

\*4. toute leur longueur. Des corps plus gros & plus pointus \*
partent de diflance en diflance de la furface concave; mais
ils ne font pas affics proches les uns des autres pour former une frange. Enfin chaque feuille des ouies, comme
celles des plantes, eft partagée en deux parties à peu-près

\*1.06. égales, par une cípece de groffe nervûre \* qui va de fon origine à fon extrémité. Cette nervûre eft creufe & eft probablement le vaiffeau definé à recevoir l'air & à le difribuer juiqu'aux franges, juiqu'aux bords du côté convexe & du côté concexe de du côté concave: de ce principal vaiffeau partent des vaiffeaux plus petits qui prennent leur route vers le bord, & qui en s'en approchant, se ramifient.

De tous les insectes qui doivent se transformer en éphémeres, ceux qui portent ces derniéres ouies, sont les plus communs aux environs de Paris, & ceux qui y méritent le plus d'être observés: ils sont voir la plûpart des

DES INSECTES. XII. Mem. années, pendant trois ou quatre jours, une forte de Phênomene aux habitants des bords de la Seine, dont font frappés fur-tout ceux qui logent nouvellement dans des maisons situées sur les quais de Paris: un spectacle bien nouveau, & hien peu attendu s'offre à leurs yeux, lorsqu'en fortant de leur maison le matin, ils voyent le pavé tout jonché d'une espece de jolies mouches qui ressemblent à des papillons, bien plus jonché de ces mouches qu'il ne l'est de fleurs dans les jours des processions solemnelles. La couche des mouches est quelquefois assés épaisse pour couvrir parfaitement le pavé : la terre n'est pas mieux cachée en hyver par la neige, qu'il l'est alors par des mouches. Ce spectacle qui ne sçauroit manquer de paroître étonnant, lorsqu'on le voit pour la première sois, surprend de plus en plus quelqu'un qui raisonne, quand il le retrouve pendant trois ou quatre jours de suite. On peut même être instruit de l'origine de ces mouches, scavoir qu'elles viennent d'infectes qui après avoir pris leur accroiffement dans l'eau, se sont métamorphosés pendant les nuits précédentes, & avoir cependant beaucoup de peine à concevoir que tant d'insectes ayent pu sortir à la fois de la riviere, & comme de concert. La difficulté qu'on se seroit faite. est pu encore être augmentée, si l'on eût cherché de ces infectes dans la riviere même, fans seavoir assés où on les doit trouver; il eût pu se faire que l'on n'en cût pas découvert un seul, où on les auroit eru entassés à mil-

Ils ne nagent dans l'eau que très-rarement, & ce n'est pas dans l'eau même qu'il faut les chercher; ils ont des habitations dans lesquelles elle entre, & où ils sont très-bien cachés; ils sont de ceux qui se tiennent dans des trous percés dans les bancs d'une terre compacte \*, qui ser • Pt. 42.6g. yent à comenir la riviere. Pour examiner la forme & la 1.

Nan ii.

disposition de leurs logements, pour avoir les insectes euxmêmes, je me suis fait conduire plusieurs fois dans un petit bateau sur la riviere de Marne, le long de ses berges, depuis le pont de Charenton, jusqu'au confluent de cette riviere & de la Seine ; j'ai ensuite remonté la Seine en bateau, & j'ai fuivi fon bord le plus élevé par-delà le Port-à-l'Anglois. Lorsque ces rivieres n'étoient pas hautes, depuis le niveau de leurs eaux jusqu'à deux ou trois pieds au-dessus, j'ai toûjours vû . & on verra toûjours dans de semblables temps . la terre toute criblée de trous, dont les ouvertures avoient environ deux ou trois lignes de diametre. Si on détache des mottes de terre dans lesquelles il y en a de percés en trèsgrand nombre, on les trouvera tous vuides: on ne laiffera pas d'en conclurre que ces trous ont été faits & habités par des infectes, mais qui les ont abandonnés dès qu'ils n'ont plus été baignés par l'eau: on en conclura encore que ces infectes font descendus plus bas, & qu'ils ont creusé d'autres trous dans la terre qui est actuellement sous l'eau; & on ne manquera pas de faire détacher de cette terre, si on s'est muni de bêches & de pioches propres à l'enlever, comme je n'avois pas oublié de le faire.

Les mottes de terre que j'ai fait ainfi détacher des bords de l'une ou de l'autre riviere, au - deffous du niveau de l'eau, étoient, comme je l'avois attendu, percées de trous habités: chaque trou avoit un ver ou une nymphe qui devoit par la fuite devenir une éphémere. Les mottes que je faifois enlever à plufieurs pieds de profondeur, n'étoient pas moins criblées, de par conféquent pas moins peuplées que celles qui avoient été détachées affés près de la furface de l'eau. Après s'être convaincu du nombre prodigieux de trous, ou, ce qui eft la même chofe, du nombre prodigieux dinfectes qui fe trouve dans chaque portion du baffin d'une riviere, s'on fait un calcul groffier de l'étenduë des

DES INSECTES. XII. Mem. 471

espaces criblés, on n'est plus surpris que ces espaces puissent fournir, comme ils le font en certaines années, assés de mouches pour joncher les bords de la riviere pendant plusieurs jours de suite, sur une largeur de plusieurs pieds, fur-tout lorsqu'on fait réflexion qu'au moyen de ses aîles qui ont de l'ampleur, chaque mouche peut couvrir une furface plufieurs fois plus grande que celle qu'elle couvroit étant ver. Enfin on n'est pas surpris de trouver dans certains endroits des bords d'une riviere une quantité d'éphémeres amoncelées, qui furpasse la quantité de vers & de nymphes, par qui la même portion de la riviere a pu être habitée, si l'on fait attention que les mouches ne sont pas distribuées également le long des bords, qu'il y a des endroits où on en trouve moins qu'on ne croiroit y en devoir trouver. Toutes ne périssent pas, comme nous le dirons dans la fuite, vis-à-vis l'endroit où elles sont nées; plufieurs circonftances les déterminent ou les forcent à aller finir leur vie plus ou moins loin, tantôt d'un côté & tantôt d'un autre: elles font fouvent contraintes d'obéir au vent.

Pour l'ordinaire les trous sont dirigés horisontalement: la plúpart de leurs ouvertures sont un peu ovales \*: on \* Pl. 42.6... en peut néantmoins observer d'autres plus oblongues \*, 1.6.6... qui ont leur diametre horisontal plus que double du diametre horisontal des autres, sans avoir un plus grand diametre horisontal des autres, sans avoir un plus grand diametre vertical. Quoique la disfribution des unes & des autres n'offre d'abord rien de fort régulier, quoiqu'on ne voye d'abord qu'un morceau de terre compacte presqu'autant cribilé qu'il a pu l'être, on remarque pourtant ensuite que les ouvertures peu ovales sont placées deux à deux \* \* \* e c. e c. sur une même ligne horisontale, qu'il y en a tossjours deux très-proches l'une de l'autre. Après un léger examen on reconnoût aussi que ce n'est pas sans ration que deux

ouvertures presque circulaires sont si proches l'une de l'autre, on reconnoît qu'elles appartiennent à un seul & même • Pl. 42. 55 logement, & qu'une ouverture très oblongue \* tient lieu à

- tel autre des deux circulaires, & qu'elle est faite de deux des 
  e autres qui ont été réunies, parce que la cloison \* qui les séparoit, a été emportée : on est, en un mot, bien tôt en état 
  d'apprendre que le logement de chacun de nos vers d'éphémeres n'en est pas un aussif imple que le trou cylindrique 
  dans lequel se tient un ver de terre, & que celui qu'habite 
  le ver d'éphémere dont Swammerdam adonné une histoire 
  détaillée; le nôtre loge dans une cavité qui a deux bran-
- \* Fig. 2. 64. ches \*, dans une cavité femblable à celle qui fe trouveroit dans un tube de verre qu'on auroit plié en deux également, en ramenant par le fecours de la lampe, une de fes moités s'appliquer fur l'autre: chaque trou eft un tuyau double, ou, plus exactement, un tuyau coudé. Pour s'affürer que leur firucture eft telle, on n'a qu'à couper la motte de terre de manière que la fection paffe par l'ouverture de deux trous très-proches l'un de l'autre, on met :infi à de
- c.l. couvert une languette de terre \* qui répare dans la plus grande partie de leur étenduë, les deux branches creufes l'une de l'autre, mais qui ne les fépare pas jufqu'au bout: au fond du logement il y a un espace dont le diametre est à peuprès égal à celui de chaque branche. L'habitation de notre \* pr. 4.5 fé. ver d'éphémere est comme composée de deux piéces \*: 2 fé. fé. ver d'éphémere est comme composée de deux piéces \*: 2 fé. fé. ver d'éphémere est comme composée de deux piéces \*: 2 fé. fé. fé. de l'autre de l'autre
  - ver d'epitemere ett comme compotee de deux pieces "
    l'avantage qu'il fe procure en la failant telle, eft manifelle, if
    peut y entrer & en fortir enfuite fans être obligé d'aller à reculons, oufans être obligé de fe retourner bout pour bout,
    comme le font en pareil cas beaucoup d'autres infectes,
    qui ne pourroient y parvenir s'ils n'avoient donné au trou
    dans lequel ils fe tiennent, plus de diametre que leur corps
    n'en demande pour se loger. Notre ver d'éphémere a une
    porte pour entrer chés lui, & une porte pour en fortir.

#### DES INSECTES. XII. Mem. 473

C'est toûjours dans une terre compacte, dans une terre dont la confistance approche de celle de la glaife, que ces trous sont percés: i'en ai trouvé dans une vraye glaife d'un gris bleuâtre, d'autres dans une terre plus grife, propre à faire de la fayence, & dont on en a fait autrefois; & d'autres dans une terre blanche comme la marne, mais moins disfoluble à l'eau. Je n'en ai jamais trouvé dans des bancs de gravier; mais j'en ai rencontré dans des terres médiocrement graveleuses. Les trous percés dans du gravier ne seroient pas des habitations solides, leurs voutes auroient trop de disposition à s'ébouler; d'ailleurs le corps tendre de l'insecte y pourroit être exposé à de trop rudes frottements. Les trous qui ne sont pas percés dans une terre assés douce, ont cependant un enduit d'une terre beaucoup plus fine: si cet enduit ne se trouvoit que sur la plus basse partie du trou, ou qu'il y fût sensiblement plus épais qu'ailleurs, on pourroit croire qu'il vient uniquement de la terre que l'eau de la riviere à déposée, lorsque de trouble elle est devenuë claire; mais comme cet enduit a autant d'épaisseur à la partie la plus élevée du trou, qu'à la partie la plus basse, il y a grande apparence que les manœuvres de l'infecte contribuent à l'étendre avec une forte d'égalité.

Le logement est tosjours proportionne à la grandeur de l'animal qui l'habite: quand celui-ci est jeune, & par confequent petit, le trou où il se tient, a peu de diametre, mais il a pour le moins une longueur double de celle du corps du ver. Les nymphes qui n'ont plus à croître, sont logées dans des trous dont le grand diametre est d'environ trois lignes & demire, & qui depuis leur porte d'entrée ou celle de fortie, jusqu'à la courbûre qui fait la communication de l'une à l'autre branche, ont deux pouces & quelques lignes

de longueur.

Tous les vuides que le corps de l'insecte laisse dans son Tome VI. Ooo

logement, ne manquent pas d'être remplis par l'eau, dès que les ouvertures de l'un & de l'autre trou fe trouvent au-deffous de fon niveau: l'infecte on est donc environiné de toutes parts, comme il le séroit au milieu de la riviere, & cela sans courir autant de risque d'être dévoré par les poissons voraces qui y nagent continuellement pour chercher de la proye.

Outre que son habitation sert à le mettre en streté, elle met à sa portée les aliments dont il se nournit : la transparence de son corps permet de voir que ses intessins qui sont faits à peu-près comme ceux des chenilles, c'està-dire, qui vont presqu'en ligne droite d'un bout du corps à l'autre, après s'etre rensses endroits; que ses intessins, dis-je, sont remplis de terre. Les excréments qu'on lui peut voir rendre en certains temps, ne sont que des grains d'une terre à qu'a cté enlevé ce qu'elle avoit de succulent : les murs même de son habitation, leurs enduits, & ce que l'eau y dépose, lui sournissent donc une nourriture convenable.

J'ai lieu de croire que ces infectes passent sous l'eau deux années, & que ce n'est au plûtôt que dans les deux ou trois derniers mois de la séconde, qu'ils quittent l'état de ver pour prendre cetui de nymphe, car je ne me souviens pas d'en avoir observé qu'u custent des fourreaux d'afies sur leur corcelet avant le mois de Juin; mais dans le temps où la denniére métamorphose, celle des nymphes, étoit prochaine, j'ai observé des vers encore petits, qui n'avoient pas la moitié de la grandeur de celles-ci; ils ne pouvoient pourtant être venus que d'œus pondus l'année précédente, à peu-près dans le même mois; or comme ce n'étoit que dans le même mois de l'année suivante qu'ils pouvoient devenir des éphémeres, il s'entit que ces insectes devoient passer deux années dans l'eau avant que leur accroissement stit complet. Il est plus

DES INSECTES. XII. Mem. 475 que probable que la régle est générale pour tous les individus de leur espece.

Tant qu'ils sont vers, leur couleur est un blanc tel que celui d'une chair blanche; le leur n'a qu'une très-foible teinte de jaune; ils n'ont presque de bruns que leurs yeux, & ces vailleaux des ouïes \*, qui font des troncs ou des ramifications \* Pl. 42. fg. de trachées. Cette couleur des vaisseaux qui tranche avec 10.1, nh. celle des lames dans lesquelles ils sont renfermés, les fait paroître détachés du reste, & tromperoit quelqu'un qui s'arrêteroit à la premiére apparence, elle lui feroit juger les ouïes composées de plusieurs filets séparés. Les nymphes nouvellement transformées sont blanches comme les vers, mais quand elles sont prêtes à devenir mouches, leur corps prend des teintes de jaunâtre affés fortes; leur corcelet même en prend de brunes, mais toûjours plus claires que le brun des éphémeres à port d'ouïes en rames de galeres. & à port d'ouïes vertical : ces dernières ont pourtant ellesmêmes en certains temps des nuances moins foncées que celles qu'elles ont en d'autres temps.

Dans leur premier & dans leur second état, les insectes de l'espece à laquelle nous en sommes actuellement, parosisent conformés comme ils avoient besoin de l'être, pour souiller consormés comme ils avoient besoin de l'être, pour souiller dans une terre dure: ils portent affés loin en-devant de leur tête, deux crochets \* écailleux de cou- \*Fig. 1.c,c. leur brune, dont chacun est arrêté au bout d'une essece de manche, ou d'une longue & forte tige un peu contournée en arc \*, de façon que la convexité se trouve sur \*Fig. 5, 6 fon côté extérieur. Chaque la convexité se trouve sur \*Fig. 5, 6 fon côté extérieur. de les vients près de la base, 8 sur son côté convexe deux rangs de courtes, mais de roides dentelàre \*, ou d'especes d'épines près de la base, 8 sur son côté extérieur, elle a quelques courtes épines arrangées plus singuliérement, elles y forment un demi-éperon \*: ces \*Fig. 5 & 6.

4.76 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

derni-éperons & les crochets font des infiruments très-propres à percer des trous dans la terre. L'infecte en a quatre
autres qui ne femblent desinés qu'à détacher celle dont il

\*P. 4.2. % yeut se nourrir; ce sont quatre pièces \*qui , appliquées les
unes contre les autres, semblent former la lévre insérieure,
mais qui peuvent s'écarter les unes des autres. Toutes quatre

font affes maffives près de leur bafe, & fe terminent par un
\* Fig. 8 & 9. bout pointu, armé d'un crochet écailleux \* : les deux d'un crochet écailleux \* : les deux d'un crochet de leur attache,
\* Fig. 8. milieu \* ont une articulation \* affes proche de leur attache,
croc n'ont pas les deux autres; mais les bafes de ces der-

Fig. 8.

que n'ont pas les deux autres; mais les bafes de ces derniéres \* font plus groffes, & ont des appendices que n'ont pas les piéces du milieu. La face de chacune des quatre qui eft tournée vers la bouche, est crufée en gouttière bordée de poils de chaque côté, ce qui forme un conduit qui reçoit apparemment la terre qui a été détachée, & la préfente à la partie charnué qui est dans la bouche.

• Pl. 43. fg. Enfin les jambes de la première paire \* font disposées comme celles des infectes qui ont à s'ouvrir des chemins dans la terre; comme les deux premières des taupes grillons, elles font toûjours dirigées en-devant, & se terminent l'une & l'autre par un solide crochet. Elles ne sont

 k, i. guéres plus longues que celles de la feconde paire \*, qui auffi fe tournent volontiers en-devant, mais elles font

»//. plus fortes. Celles de la troiféme paire \* font les plus longues de toutes, & celles qui fe dirigent ordinairement vers la partie pofférieure. Les nymphes d'éphémeres que j'avois tirées de leurs trous, & mifes dans un bacquet où il y avoit de la terreramollie par l'eau au point d'être réduite en boué, ont fouvent fait ufage devant moi de leurs jambes antérieures pour s'ouvrir un chemin, & aller fe cacher dans une terre qui leur rédificit moins que celle fur laquelle elles ont ordinairement à travailler. L'ouvrage de s'ouyrir un nouveau trou, peut leur paroître rude; au

DES INSECTES. XII. Mem. 477 moins ai-je fait une observation qui m'a semblé prouver qu'elles cherchent à se dispenser de l'entreprendre, lorsqu'elles sont prêtes à se înétamorphoser. J'ai dit que les trous sont dirigés horisontalement i il m'est pourtant arrivé de faire détacher des mottes de terre des bords de la riviere de Seine, qui en avoient d'inclinées en embas, dont pluseurs étoient presque perpendiculaires à l'horison. L'eau alors étoit basse, qui en peu de jours devoient d'evenir des mouches, avoient trouvé plus commode de donner une nouvelle direction à d'anciens trous, où elles ne se tiendroient pas long-temps, que d'en ouvrir de nouveaux.

Au refle les vers & les nymphes de cette efpece d'éphimeres, font délieats en eau, ils en veulent qui fe renouvelle continuellement : non feulement eeux que j'ai tirés de leurs trous, mais ceux qui font reflés dans les mottes de terre où ils évéciont logés eux-mêmes, ont péri au bout de quatre à cinq jours dans de grands bacquets bien remplis d'eau. D'autres efpeces de vers & de nymphes éphémeres au contraire font très-vivaces, & entr'autres une petite efpece très commune, qui porte fes ouïes perpendiculaires au plan de position; elle reste pendant des mois entiers dans des poudriers dont on néglige de renouveller l'eau,

s'y fortifie, & s'y métamorphole en mouche.

Parmi les nymphes ou vers d'éphémeres dont les berges de la Seine & de la Marne font fi peuplées aux environs de Paris, j'en ai trouvé d'une autre espece, mais qui y sont affés rares. Les vers de celle-ci different principalement de ceux de la première espece, en ec que lestiges des crochets qu'ils portent en-devant de la tête sont plus droites: d'ailleurs la grandeur & la couleur des uns & des autres, sont à peu-près les mêmes. Au restle l'espece qui fournit tant de petits habitants aux bords de nos deux

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE rivieres, n'est pas celle qui se multiplie dans la terre des bords de diverses autres rivieres; les bords des embouchûres du Rhin, ceux de la Meuse, du Wal & du Lech, nourrissent les insectes aquatiques qui se transforment en ces éphémeres dont Swammerdam a donné l'histoire. Ces éphémeres & les infectes dont ils viennent, different de nos éphémeres & de leurs infectes aquatiques, par plufieurs particularités dont quelques-unes mériteront que nous les faffions remarquer. Il n'est pas si aisé de décider si les éphémeres dont Clutius a donné une histoire faite dans un goût différent de celles qu'on veut aujourd'hui, remplie de citations, & vuide d'observations, il n'est pas, dis je, si aisé de décider si ces éphémeres different réellement de celles de Swammerdam. La seule inspection des figures que Clutius a fait graver, apprend affés qu'elles ne font pas de celles auxquelles on peut se fier. Quelqu'un qui s'attacheroit à obferver la même riviere tout du long de son cours, pourroit la trouver peuplée en différents endroits de vers d'éphémeres de différentes especes. Le terrain de ses bords n'est pas par-tout de même qualité, à beaucoup près; & celui qui fournit une nourriture très-convenable aux vers d'une certaine espèce, n'en offre qu'une fort mauvaise à ceux d'une autre espece, qui trouvent mieux de quoi se nourrir dans

Il en est de ces différentes especes d'insectes aquatiques, qui sont une sorte de production de disférentes rivieres, comme des fruits de la terre qui ne sont pas tous à maturité dans le même temps. Les éphémeres de Hollande, ou celles dont Swammerdam & celles dont Clutius ont parlé, sont par rapport aux nôtres, ce que sont les especes de fruits précoces par rapport aux fruits d'Eté ou d'Automne. C'êt vers la fête de la S. Jean que paroissent des nuées d'éphémeres dans un pays plus froid que le «

un autre terrain, où les autres seroient mal à leur aise.

DES INSECTES. XII. Mem. nôtre, & ce n'est guéres que vers la mi-Août que de pareilles nuées se montrent aux environs de Paris; car dans chaque pays les éphémeres viennent chaque année avec une sorte de régularité. Ce n'estaussi que pendant un certain nombre de jours confécutifs qu'elles rempliffent l'air aux environs des rivieres. Enfin ce n'est qu'à une certaine heure de chaque jour, que les premiéres commencent à fortir de l'eau pour devenir habitantes de l'air; & cette heure n'est pas la même pour les éphémeres de différentes especes. Celles du Rhin, de la Meuse, du Leck, de l'Issel & du Ouahal, celles en un mot dont a traité Swammerdam. commencent à voler sur ces rivieres vers les six heures du foir . c'est-à-dire , environ deux heures avant que le soleil se couche; & les plus diligentes de celles de la Seine & de la Marne, ne s'élevent en l'air que lorsque le soleil est prêt à se coucher; & ce n'est qu'après qu'il l'est, que le gros de ces mouches forme des nuées. Aussi les saisons des différentes récoltes ne sont pas mieux connuës des laboureurs. que le temps où les éphémeres doivent paroître fur une riviere, l'est de ses pêcheurs: ils sçavent encore que ce temps est compris entre quelques limites, & elles ont quelquefois plus d'étenduë qu'ils ne leur en donnent. Plus de chaud ou plus de froid, des eaux plus hautes ou plus baffes, & d'autres circonftances auxquelles nous ne pensons peut-être pas, peuvent rendre une année plus avancée ou plus tardive en éphémeres.

Ce fut en 1738 que je me proposai d'être plus attentif aux heures où elles naissent aux environs de Paris, & à ce qu'elles sont après leur naissance, que je ne l'avois chargé de m'avertir du jour où les premiéres commenceroient à paroitre, avoit compté que ce seroit entre la S. Laurent & la Notre-Damed'Aost, c'étà-dire, entre le 10 & le 17 de ce

nois quelquefois elles devancent la S. Laurent, mais dans cette année elles furent plus tardives; elles ne fortirent de l'eau en affés grand nombre pour se faire remarquer par quelqu'un qui n'y regarde pas de plus près qu'un pêcheur, que trois jours après le terme fixé, que le 18 Août: cétoit encore avoir affés bien prédit. Le 19 au matin mon pêcheur vint me promettre pour le soir le spectacle que je lui avois para attendre avec impatience ; je m'embarquai ce jour là dans son bateau plus de trois heures avant celle où le solei devoit se coucher. L'examen que je si des bords de la Marne & de la Scine, m'assura que les éphémeres avoient réellement paru la veille en grand nombre: où de terrain étoit plat & un peu à l'abri du vent, je trouvai à see, mais cette de la centre de la

près de l'eau, des tas de ces mouches mortes.

Je ne dois pas oublier de dire, parce que j'aurai bientôt besoin qu'on le sçache, que pendant ma promenade fur l'eau, je sis détacher des mottes de terre des endroits des berges qui me paroiffoient les plus criblés, & qui par conféquent devoient être les plus fournis de nymplies. A mesure qu'une motte étoit détachée, je la faifois mettre dans un grand baequet plein d'eau, dont j'avois eu foin de me pourvoir, & je l'y faifois placer autant qu'il étoit possible dans une position semblable à celle où elle avoit été. Les endroits coupés ou brifés ne manquoient pas d'offrir des nymphes d'éphémeres mises hors de leurs logements, en entier ou en partie, & me prouvoient que l'intérieur de chaque motte en étoit extrêmement rempli, J'avois des occasions de reste d'examiner si dans un temps très-proche de celui de leur derniére transformation, l'extérieur de ces nymphes étoit en quelque chose différent de ce qu'il avoit été dans des temps où leur métamorphose étoit éloignée. Tout ce que je remarquai, c'est qu'elles étoient alors d'une couleur plus jaunâtre, & même brune

brune en quelques endroits. J'eus aflés de quoi examiner & observer, pour m'amuser agréablement jusqu'à l'heure du coucher du foleil; c'étoit le temps attendu, & auquel on m'avoit fait cipérer que je verrois de toutes parts des milliers d'éphémeres fortir de la riviere, & s'élever en l'air. Le foleil enfin fut prêt à se coucher, & se coucha; je vis alors quelques mouches de cette espece voler lur l'eau, mais ce n'étoit pas-là le spectacle promis. Je me tins fur la Seine jusqu'à plus de sept heures & demie, sans en voir le nombre augmenter ; je repassai sur la Marne où il en parut encore moins. Enfin la nuit qui étoit venuë, & des éclairs qui annonçoient un orage prochain, me firent prendre vers huit heures, le parti de rentrer dans le bras de la Marne, qui passe au bas de l'escalier de mon jardin. Quoique très-mécontent d'avoir vû si peu d'éphémeres, je fis néantmoins monter dans le jardin le bacquet dont j'ai parlé: à peine l'eut-on posé proche de la derniére marche de l'escalier, que ceux qui venoient de le placer se récriérent sur la grande quantité d'éphémeres qui en fortoit. Je me failis promptement d'une des lumiéres avec lesquelles on avoit cru devoir venir au-devant de moi dans une nuit très-noire, & je courus au bacquet. J'y vis de tous côtés fur les parties supérieures de diverses mottes qui n'étoient pas couvertes d'eau, des éphémeres dont les unes commençoient à quitter leur dépouille, d'autres étoient plus prêtes à s'en tirer \*, d'autres achevoient d'en fortir \* & \* Pl. 44. fg. s'envoloient : on en voyoit aussi en différents endroits de la 1 Fig. 2. furface de l'eau, dont la transformation étoit plus ou moins avancée. Pendant que je jouissois d'un spectacle plus agréable que celui que j'avois espéré, pendant que j'avois le plaisir de voirtant d'insectes aquatiques passer à l'état d'insectes aîlés, & de bien plus près qu'il ne m'eût été permis de le voir fur la riviere, l'orage préyû arriva, & me força de gagner la

Tome VI.

Ppp

maifon: la feule précaution que je pris en quittant à regret un hacquet fi amufant, fut de le couvrir d'une nappe, pour empêcher leséphémeres de s'envoler. La pluye violente ne fut pas de longue durée; au bout d'une demi-heure, c'est-àdire, avant neuf heures, elle me permit de retourner dans le jardin. Dès que la couverture du bacquet eut été ôtée, le nombre des éphémeres y parut considérablement augmenté, & s'y multiplia encore fous mes yeux: pluseurs s'envolérent, mais j'en trouvai beaucoup plus de noyées; car dès que ces insectes, qui ne pouvoient se passer de plus à redouter: s'ils tombent dedans, si elle mouille leurs ailes, c'en est fait d'eux, ils périssent des la fordroit même où lis viennent de nattre en quelque sorte.

Les éphémeres qui s'étoient transformées & qui se transformoient continuellement dans le bacquet, auroient fuffi affûrément pour l'en faire paroître très-rempli; mais bien-tôt le nombre de celles qui y étoient, fut augmenté par des étrangéres qui, attirées par la lumiére que je tenois desfus, venoient s'y rendre de plus loin, & s'y noyer pour la plûpart. Pour ôter à celles-ci l'occasion de périr, & pour en examiner de faincs, je fis recouvrir le bacquet de la nappe, au-dessus de laquelle je fis tenir la lumiére : bientôt la nappe fut presque cachée sous une couche de ces mouches qui étoient tombées dessus, on les prenoit par pincées fur le pied du flambeau. Celles qui étoient tombées ne se trouvoient pourtant pas dans le cas des papillons, qui ne peuvent plus se soûtenir sur leurs afles parce qu'ils viennent de se les brûler, elles tomboient parce qu'il y a un temps où fatiguées de voler, elles veulent se poser ou sont dans la nécessité de le faire.

Mais ce que je voyois autour du bacquet n'étoit rien en comparaison de ce que je devois voir au bord de la riviere:

j'avois ignoré jusque-là ce qui s'y passoit, les exclamations de mon jardinier qui étoit descendu au bas de l'escalier, m'y appellérent; je m'arrêtai fur la marche qui précédoit celle qui étoit presqu'au niveau de l'eau : ce fut alors que j'eus un spectacle qui surpassoit beaucoup celui que j'avois defiré & attendu. La quantité d'éphémeres qui rempliffoient l'air au-dessus de tout le courant du bras de riviere, & surtout auprès du bord où j'étois, n'est ni exprimable ni concevable; mais c'étoit principalement autour de moi & de ceux qui m'avoient accompagné, qu'elle étoit plus prodigieuse. Lorsque la neige tombe à plus gros floccons, & plus pressés les uns contre les autres, l'air n'en est pas si rempli que celui qui nous environnoit, l'étoit d'éphémeres. A peine eus-je resté quelques minutes dans la même place, que la marche fur laquelle mes pieds posoient, fut toute couverte d'une couche d'éphémeres, qui n'avoit nulle part moins de deux ou trois pouces d'épaisseur, & qui en certains endroits en avoit plus de quatre. Près de la dernière marche, une étenduë de la furface de l'eau de cinq à fix pieds au moins en tout sens, étoit entiérement cachée par une couche d'éphémeres; ce que le courant plus lent là qu'ailleurs, en emportoit, étoit plus que remplacé par celles qui tomboient continuellement dans cet endroit. Plusieurs fois je sus obligé d'abandonner ma place, & de remonter au haut de l'escalier, ne pouvant plus soûtenir cette pluye d'éphémeres, qui ne tombant pas ou aussi perpendiculairement qu'une pluye ordinaire, ou avec une obliquité aussi constante, frappoit sans discontinuation. & d'une manière très-incommode, toutes les parties de mon vifage; des éphémeres entroient dans mes yeux, dans ma bouche, dans mon nés. Si on a été quelquefois inquiété dans de belles foirées d'Eté par des papillons nocturnes, que l'on n'imagine pas l'incommodité

qu'on a ressentie alors, comparable à celle dont je parle, elle ne l'est point, parce que le nombre de ces papillons est toûjours très-petit en comparaison de celui des éphé-

meres qui pleuvoient sur nous.

S'il est singulier que les especes de papillons qui ne volent que la nuit, qui semblent fuir le jour, soient précisément celles qui viennent chercher la lumiére jusque dans nos appartements, il le doit paroître encore davantage que ces éphémeres qui ne doivent naître qu'après que le foleil est couché & le jour tombé, qui ne doivent pas même voir le lever de l'aurore, ayent un amour si marqué pour ce qui est lumineux. C'étoit une mauvaise commission que d'être chargé de tenir un flambeau à la main, celui qui y en tenoit un, avoit dans peu d'instants son habit tout couvert de ces mouches, elles venoient de toutes parts l'accabler. La lumiére de ce flambeau occasionnoit, & mettoit à portée de voir un spectacle tout autre que celui d'une pluye qui tombe; on en étoit enchanté dès qu'on l'avoit apperçu. Tous ceux qui étoient avec moi, même les gens les plus groffiers, mes domeftiques, ne se lassoient pas de le considérer. On n'a jamais fait de sphere, quelque compliquée qu'on l'ait faite, fournie d'autant de cercles qu'on voyoit de zones qui avoient la lu-\* Pl. 45. fig. miére pour foyer \*: il en paroissoit des infinités qui se croisoient en tout sens, qui étoient dans toutes les inclinaifons imaginables les unes par rapport aux autres, & qui étoient plus ou moins excentriques. Chaque zone étoit faite d'une file continue d'éphémeres, & sembloit un galon d'argent contourné en cercle, & profondément découpé, un galon fait de triangles égaux, mis bout à bout, de manière qu'un des angles de celui qui suivoit, étoit appuyé fur le milieu de la base de celui qui précédoit : c'étoit

un galon mû avec une grande vîtesse. Des éphémeres dont

DES INSECTES. XII. Mem. 485 on ne diffinguoit alors que les aîles, & qui circuloient autour de la lumiére, formoient cette apparence: chacune de ces mouches, après avoir décrit une ou deux orbites, tomboit à terre, ou dans l'eau, mais sans s'être brûlée auparavant.

Au bout d'une demi-heure, & même plûtôt, la grande pluye d'éphémeres commença à s'affoiblir, les nuées de ces mouches furent moins épaiffes, & le devinrent de moins en moins: enfin vers les dix heures, à peine en voyoit-on voler quelques-unes fur la rivlere, & il n'y en

avoit plus qui vinffent se rendre à la lumiére.

Je devois être curieux de Çavoir fi le même phénomene reparoîtroit le lendemain & les jours fuivants: le vingt me fit voir une aussi prodigieuse quantité d'éphémeres, que celle que j'avois vûë le dix-neus; mais elle fut notablement moins grande le vingt-un, à peine y ên eut-il le tiers de ce qu'il y en avoit eu les deux jours précédents. Ce fut chaque jour entre huit heures & un quart & huit heures & demie qu'elles commencérent à paroître, ce suit vers les neuf heures qu'elles commencérent à rempir l'air, & ce stu dans la demi-heure suivante qu'il en parut aussi fourni qu'il l'est de floccons de neige, lorsqu'elle tombe en grande abondance: enfin vers les dix heures on cessa presque d'en voir voler. Le vingt dès neus heures & demie, il en ressoit presque a l'air; & je n'en vovois plus aucune se rendre à la lumière.

Le vingt-un après-midi, l'air fut affés froid pour la faifon, la liqueur du thermometre ne monta qu'à dix-fep degrés. Il fembleroit que la chaleur devroit accélérer la transformation des nymphes éphémeres: des expériences nous ont prouvé ailleurs qu'elle n'eft pas moins puiffante fur les crifalides que fur les œufs, pourquoi ne le feroitelle pas de même fur les nymphes! Il fembloit donc que

#### 486 Memoires pour l'Histoire

les éphémeres auroient dû fe tirer plus tard de leur enveloppe, le jour où elles s'étoient trouvées dans une eau moins chaude; cependant ce jour-là, elles parurent à la même heure que les jours précédents, comme û c'étoit à une heure marquée par l'horloge qu'elles le dussent saire,

Le vingt-deux fut encore plus froid que ne l'avoit été le vingt-un. La liqueur du thermometre ne monta qu'à 15. degrés: il plut le matin à diverses reprises, & à verte pendant toute l'après-midi : cette dernière circonstance avoit rendu ma curiolité plus vive, par rapport à la maniére dont se comporteroient le soir les éphémeres; comme il en avoit moins paru la veille que le jour d'auparavant, j'appréhendois que le temps où elles devoient cesser de paroître, ne fût arrivé, mais il ne l'étoit pas encore. Celles qui devoient sortir le soir de la riviere, s'il y en avoit qui duffent fortir, prendroient-elles le temps d'une groffe pluye pour quitter leur dépouille, pour passer dans l'air; temps où les infectes, comme les autres animaux aîlés, cherchent l'abri! Enfin l'eau de la riviere ayant été encore plus refroidie que le jour précédent par une longue & abondante pluye, les éphémeres ne devoient-elles pas se métamorphoser plus tard! car étoit-il à présumer que pour une action fi importante elles duffent se conduire, pour ainsi dire, à l'horloge! Si l'instant de leur métamorphose n'est pas fixé par le froid ou le chaud du jour, s'il est en leur pouvoir de le différer, si elles ne veulent paroitre en l'air que lorsqu'un certain degré d'obscurité s'y est répandu; loin que le moment de leur transformation eût dû être retardé le jour dont il s'agit, il cût dû être avancé. la nuit étant venue demeilleure heure qu'à l'ordinaire. Pour sçavoir comment tout se passeroit, je, me rendis un peu avant huit heures du foir sur le bord de la riviere avec un parapluye qui m'étoit encore nécessaire, quoique la pluye

fût bien diminuée; aucune éphémere ne paroiffoit encore alors en l'air: vers les huit heures & un quart elles commencérent à y voler, leur nombre alla en augmentant, il ne fut pourtant pas auffi confidérable qu'il avoit été le jour précédent, parce que le temps étoit arrivé où il refloit

beaucoup moins de nymphes dans la riviere.

Quelle qu'ait été péndant le jour la température de l'air, qu'il ait fait chaud ou froid pour la faiton, que le foleil ait todjours brillé, ou qu'il ait plu abondamment, l'heure à laquelle nos éphémeres commencent à fe tirer de leur fourreau, est donc la même, & une autre heure paroît marquée, par-delà laquelle il ne leur est plus permis de le faire. En moins de deux heures ce nombre de mouches affés immenfe pour former en l'air des nuées, & y faire tomber une grosse pluye & continue, fort donc de la riviere, & au bout de ces deux heures, elles laissent à l'air toute la sérénité.

Mais qu'est devenuë cette prodigieuse quantité de mouches, quand il n'en paroît plus dans l'air! Elles sont déja mortes ou mourantes pour la plûpart, une grande, & très-grande partie est tombée dans la riviere même. Les poissons n'ont aucun jour dans l'année où ils puissent faire une aussi ample chére, où il leur soit aussi aisé de se gorger d'un mets délicat : gourmands comme ils font, s'ils sçavent prévoir, ils voyent avec regret que leur estomach ne scauroit suffire à recevoir toute la pâture qui est à leur disposition, & qu'ils en laisseront beaucoup plus perdre qu'ils n'en peuvent manger : ces jours font donc pour eux des jours de régal, une manne leur tombe du ciel. Les pêcheurs ont aussi donné à nos éphémeres le nom de manne, & c'est celui sous lequel elles sont connues d'eux le long des rivieres du royaume: ils disent que la manne a commencé à paroître, que la manne a tombé abon-

# 488 Memoires pour l'Histoire

damment une telle nuit, pour faire entendre qu'on a commencé à voir des éphémeres, ou qu'il y en a eu beaucoup.

Celles qui étant tombées fur l'eau n'y ont pas été d'abord la proye des poissons, n'en périssent guéres plus tard, elles font bien-tôt noyées: le reste des éphémeres tombe fur les bords de la riviere, ou aux environs. La durée de la vie de celles-ci n'est pas si courte : mais autant vaudroit-il pour elles que leur fin cût été plus proche: entaffées les unes fur les autres, fans avoir affés de force pour changer de place, sans se donner aucun mouvement confidérable. & très-mal à leur aife, elles meurent les unes après les autres: celles qui pouffent leur vie le plus loin, & qui sont par rapport aux autres plus que des centénaires, voyent lever le folcil. Parmi des milliers que j'avois mis le foir dans une cloche de verre, & dans des poudriers, le lendemain à fix heures du matin j'en trouvai deux en vie; mais ce font · là de grandes exceptions à la régle générale; la vic ordinaire de ces mouches n'est que de deux ou trois heures, encore faut-il pour cela qu'elles ne tombent pas dans la riviere. La durée ordinaire de celles que Swammerdam a le plus observées, est de quatre à cing heures.

Je retournai à Paris le vingt-deux à dix heures du foir; mais je laiffai un perfonne chargée du foin d'observer fi les éphémeres paroîtroient les jours suivants: elles se firent voir encore pendant quatre à cinq jours, leur quantité allant toûjours en diminuant. Ainsi quand les pécheurs difent que la manne ne tombe que trois jours de fuite, ils difent assessés au la care le control que faire entendre que ce n'est que pendant ce peu de jours qu'elle fournit de la nourriture aux poissons avec tant d'abondance. Dans les jours qui précedent, & dans ceux qui suivent, ce n'est entre guéres

guéres que pour des observateurs qu'elle paroit. Ceci au reste, comme tout ce qui est de physique, peut varier entre certaines limites; aussi quand j'ai fixé l'heure à laquelle nos éphémeres se métamorphosent, à huit heures un quart, je n'ai voulu que faire entendre que c'est alors qu'elles commencent à paroître en affés grande quantité pour se faire remarquer, il peut s'en trouver dont la transformation foit plus preffée. J'ai dit que j'avois vû voler vers le coucher du foleil quelques éphémeres sur la riviere de Seine, elles pouvoient être précoces par rapport à celles qui vinrent près d'une heure plus tard; peut-être pourtant n'étoient-elles pas de la même espece : c'est surquoi je ne ferois pas resté dans l'incertitude, si j'eusse pu en at-

traper quelqu'une.

Toute courte qu'est la durée de la vie de ces mouches, elle suffit pour leur donner le temps de remplir la fin pour laquelle elles font nées: elles ne paroiffent au jour que pour perpétuer leur espece, ou plûtôt, puisqu'elle dure si peu sous la forme de mouches, pour perpétuer celle des vers & des nymphes aquatiques dont elles fortent. Nous allons voir bien-tôt qu'à peine les éphémeres font nées. qu'elles sont prêtes à pondre, & qu'elles pondent; mais nous devons nous arrêter un inflant à admirer la facilité & la promptitude avec lesquelles elles naissent, c'est-à-dire, avec lesquelles elles se tirent de la dépouille de nymphe. Aucun des insectes que je connois, n'exécute une opération si grande, qui semble devoir être si laborieuse, & qui l'est réellement pour la plûpart d'eux, avec tant d'aifance & de célérité. Le bacquet dont j'ai parlé, & d'autres que j'ai de même tenu pleins de mottes de terre bien peuplées de nymphes, m'ont mis à portée d'observer ce que je n'eusse pas pu voir dans la riviere. Nous ne tirons guéres nos bras plus vîte d'un habit, que l'éphémere tire

fon corps, ses aîles, ses jambes, les longs filets qui lui font une queuë, du vêtement très-composé qui fournit un fourreau à chaque partie, & un fourreau dans lequel elle est plissée ou au moins très-gênée. Les éphémeres qui vouloient se transformer, étoient souvent sur des mottes de terre que l'eau ne couvroit pas, & quelquefois à la surface de l'eau même. Dès qu'il s'étoit fait une fente au corcelet, dès qu'une portion du corcelet avoit commencé à paroître par cette fente, le reste étoit achevé presque dans un instant. On ne s'attendroit pas qu'une mouche qui, quand elle peut faire le plus d'usage de ses aîles, est foible & délicate, eût toute la force qu'a celle-ci pour finir une parcille opération: j'ai souvent tâché d'en arrêter les progrès pour mieux voir comment chaque partie étoit logée dans l'étui d'où elle étoit prête à fortir, j'ai faisi une mouche qui ne commençoit qu'à dégager sa tête, j'ai pressé la tête dans l'instant même où elle venoit de se montrer; j'ai pouffé la cruauté quelquefois jusqu'à l'applatir & l'écraser entre mes doigts: la métamorphose que je voulois suspendre, s'accomplissoit malgré moi. J'ai jetté dans de l'esprit de vin des éphémeres qui ne s'étoient tirées qu'en partie de leur fourreau: elles ont achevé de se dépouiller dans cette liqueur si redoutable, & y ont péri sur le

4. f. 6. f.

champ. Trois filets\* ou deux au moins qu'elles portent au derrière, plus longs que le corps, le corcetet & la tête pris enfemble, & plus longs que les étuis dans lefquels ils étoient logés, font ce qu'il y a de plus difficile à dégager: lorfque l'éphémere veut les retirer trop brufquement de leurs étuis, elle les caffe quelquefois: plus fouvent l'éphémere qui a fait fortir fes parties antérieures de leurs four-reaux particuliers, & dont les ailes fe font développées dans l'inflant, est impatiente de faire usage de celles-ci: avant que de s'être défaite de fa dépouillé, elle s'éleve dans les

DES INSECTES. XII. Mem. 491
airs, & l'y transporte. Le plus souvent alors la dépouille ne
tient qu'aux filets de la queuë \*; l'éphémere qui la traîne \* Pt. 44. 6g.
après elle, paroit alors du double plus grande qu'elle n'est \*
réellement. Dans le premier quart d'heure où elles cominencent à paroitre, on en voit beaucoup aux filets defquelles la découille est penduë; mais dans la suite il n'en

mencent à paroître, on en voit beaucoup aux filets defquelles la dépouille eft penduë; mais dans la fuite il n'en paroît plus ou prefque plus, à qui elle foit reflée; il elf apparemment plus ordinaire à celles qui naiffent les premières, de l'emporter; elles s'en défont pendant qu'elles volent.

Une observation que Swammerdam a faite sur une autre espece d'éphémeres que la nôtre, prouve parfaitement
que la nature a tout disposé pour que chaque partie de
ces mouches sût par elle-même en état de se développer
promptement. Il détacha une aile encore rensermée dans
son sourreau, duquel il sa tira lui-même sur le champ, &
la poss sur l'eau; l'aile s'y déplia, & prit toute l'étendus
qu'elle eût acquise si elle sût restée dans sa place naturelle,
& qu'elle eût conservé une communication avec les vaisfeaux du corcelet.

Cette dépouille dont notre éphémere a fçu fe tirer si promptement, ne doit pourtant pas être regardée comme un simple habit dont c'els s'est défaite parce qu'il étoit trop vieux. Si c'est un vétement, c'en est un auquel restent attachées les dents, les sévres, les cornes propres à percer la terre, les outes, & ensin beaucoup de parties admirablement organisées, qui étoient essentieles à l'insecte tant qu'il a été habitant de l'eau, & qui lui deviennent inutiles les contre l'activitées de l'est parties de l'est

lorsqu'il ne doit vivre que dans l'air.

Les éphémeres de notre espece sont d'affés grandes mouches, si on comprend dans leur longueur celle de leur queuë, ou des filets qu'elles portent au derrière \*; mesu- \*Pl.4.1.6. rées ainsi, leur longueur est de plus de deux pouces; mais \*/\*/\*/.
elle se réduit à 7 à 8 lignes, si on en retranche celle de

Qqq ij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE leurs filets. De quelque façon qu'on les mesure, elles restent toûjours dans la classe des mouches à corps long; la forme du leur le demande; il a dix anneaux dont les premiers ont plus de diametre que ceux qui les fuivent, ces

derniers en ont de moins en moins. Les deux aîles inférieu-\* Pl. 44. fg. res \* font très petites en comparaison des supérieures \*, qui ont de l'ampleur, & dont la coupe ressemble beaucoup à celle des aîles du plus grand nombre des especes de papillons; auffi, comme nous l'avons déja dit, nos éphémeres font-elles prifes pour des papillons par tous ceux qui ignorent que pour être de la classe de ces derniers. il faudroit qu'elles euffent des aîles renduës opaques par des pouffiéres ou écailles qui y feroient attachées. Les leurs font très transparentes, & semblent être faites d'une gaze blanche; leur blanc paroît fale & un peu rougeâtre. lorfque les grandes aîles étant appliquées l'une contre l'autre, composent un tout moins transparent. Les longs silets qui leur font une queuë, font de la couleur des ailes. Les animaux aîlés qui font pofés à terre, ont besoin de leurs jambes pour se niettre en état de voler, il faut qu'elles élevent le corps affés haut au dessus du plan sur lequel elles sont, pour que les aîles puissent battre l'air, sans frapper ce plan : les jambes antérieures de nos épliémeres ne sont que trop longues, mais étant portées en-devant, & presqu'à plat, elles ne font pas austi propres à soûlever le corps, que le feroient des jambes de longueur médiocre ; les quatre autres sont courtes, & le sont peut-être trop; de-là il arrive que ces éphémeres s'élevent en l'air avec peine en bien des circonstances, & que pour s'y élever elles s'aident des longs filets de leur queuë. J'ai remarqué que les éphémeres qui étoient tombées sur une serviette étenduë fur mes genoux, ne parvenoient à s'envoler, qu'après s'être pouffées enhaut avec les longs filets de leur queuë, DES INSECTES. XII. Mem. 493 & que ces filets soutenoient même le corps en partie dans les premiers instants où les ailes le faisoient monter, en l'air.

Leur téte eft courte & triangulaire; elle a deux yeux à rézeau "d'un affés beau noir, & trois yeux liffés "bien "Pl. 44 fg. hifants, placés & montés, pour ainfi dire, d'une manière; ?, ?, ?; i. particulière à ce genre de mouches, & qui a déja été expliquée ailleurs ": chacun de ceux-ci femble ferti dans un "Tome PV. chatton brun | f'eui left d'une couleur plus claire que le chat. Mim. 6. PL ton. Ils font disposés en triangle comme le sont les yeux analogues des mouches les plus communes; mais le triangle qui se trouve fur le derirére de la tête de celles-ci, est plus fur le devant de la tête des éphémeres, car un des petits yeux est posé vis-à-vis le milieu de l'espace que laissent tri clles les deux antenns ". & plus près que ces demicres ", a. du bout de la tête. Des deux autres yeux lisses, il y en a un de placé près de la basé de chaque antenne, entre celle-ci & un des yeux à rézeau.

Le coreclet de cette mouche est de ceux qui sont diviscs en deux: sa première partie ou l'antérieure est blanche, & c'est à elle que tiennent les deux premières jambes \*, dont la longueur est excessive par rapport à celle \* s. s. des autres; elles sont brunes dans toute leur étendue; l'inscête les porte en devant, & si on n'y regardoit pas de près, on les prendroit pour des antennes, on lui en croiroit de longues, pendant qu'il les a courtes. La séconde partie du corcelet, plus grosse se plus longue que la première, est rougeatre; c'est elle qui est chargée de soutenir les quarre ailes & les quatre dernières jambes; celles-ci font blanches; trois mises bout à bout égaleroient à peine

une des premières en longueur. Le deffus de chaque anneau est d'un blanc jaunâtre, sur lequel se trouve une tache longue faite de veines d'un brun clair qui tire sur

Qqq iij

494 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE l'agathe. Tout le dessous du ventre & du corcelet est blancheatre.

On croit bien que nos éphémeres n'appartiennent n'à la claffe des mouches qui ont des dents, n'i à la claffe des mouches qui ont une trompe: quel ufage pourroientelles faire de celle-ci, ou de celles là! Dès qu'elles doivent mourir fi vîte, il leur feroit fort intuile d'avoir des inflruments propres à prépare à à ramafler des aliments. Quatre ou cinq petites barbes font pourtant couchées au-deffous d'une ouverture à laquelle on donnera, fil on veut, le nom • PI. 43. fig. de bouche \*, mais qui n'en doit guéres faire les fonctions.

11. Quand on prefie la tête, on fait fortir par eette ouverture

\* a. une petite vessile \*.

Parmi ces mouches on en trouve qui ont une queuë

\* Pl. 44-56 faite de trois filets égaux en longueur \*, & d'autres qui

\* pl. 45-56 faite de trois filets égaux en longueur \*, de d'autres qui

\* file 3, f.f. n'ont que deux grands filets \*: celui du milieu \* est extre

de la longueur des autres. Celles à qui le filet du milieu

manque presque, sont les mâles; en échange de ce filet,

\* Fig. 11. b.b. ils en ont quarre courts \* en-dessou du ventre, & qui

\* de des manuels de des proposes aux parties données aux autres mâles

pour faifir leurs fémelles.

Les fémelles éphémeres ne paroiffent guéres avoir autre chofe à faire dans leur vie, que de pondre leurs œufs: elles font en état de s'en délivrer dès qu'elles ont l'ufage de leurs ailes: il femble même que ce foit un befoin dont elles foient preffées. C'elt à l'eau de la riviere qu'elles les devoient confier, & à laquelle la plûpart les confient; cependant, comme fielles n'en étoient pas infitruites, comme fielles ne connoiffoient pas la différence d'un folide à un liquide, elles laiffent leurs œufs fur tous les corps fur lefquels il leur arrive de fe pofer ou de tomber. Tout a été ménagé pour qu'un infecte qui a fi peu à vivre, pût finir fes diffe-

rentes opérations en très-peu de temps. Il n'y a guéres de fémelles qui doivent mettre au jour un nombre d'œufs auffi grand que celui qu'y met une éphémere, & tout a été difposé pour qu'elle pondit tant d'œuss dans le temps qui suffiroit à peine à une autre fémelle pour en pondre un feul. Les siens sont arrangés en deux longs paquets, en deux especes de grappes, dont chacune est composée de grains qui se touchent . J'ai mesuré de ces grappes qui avoient trois li- \* Pl. 44- figgnes & demie, & d'autres qui avoient quatre lignes de lon- 7 & s. gueur: leur diametre est toûjours de plus d'une demi-ligne, & quelquefois de près d'une ligne : aussi le corps des fémelles, & fur-tout des fémelles qui n'ont pas pondu, est plus long & plus gros que celui des mâles. Mais pour être en état de donner une idée plus juste de leur sécondité, qu'on ne la sçauroit prendre sur les dimensions des grappes, je détachai & separai les uns des autres tous les grains ronds, ou tous les œufs qui en composoient une, & je les comptai avec soin; j'en trouvai plus de 350, il en entre peut-être plus de 400 dans d'autres grappes. Chaque éphémere a

la lumiére vinrent se rendre sur cette nappe: quand j'examinai celles qui étoient tombées dessus, je trouvai un nombre de grappes d'œufs proportionné à celui des fémelles qui étoient fur la nappe. Ce jour où il avoit tant plu, & où je fus obligé de tenir un parapluye fur ma tête pendant que j'attendois au

bord de la riviere, l'heure où les éphémeres devoient

donc à pondre 7 à 800 œufs, & c'est pour elle une opération d'un moment, & qu'elle est, comme je l'ai dit: forcée de faire où elle se trouve, ou qu'elle fait au moins fans discernement. On se souvient de ce bacquet dont j'ai beaucoup parlé, & je ferai ressouvenir de plus que je le couvris d'une nappe pour empêcher les éphémeres qui y naissoient, d'en sortir: beaucoup d'étrangères attirées par

paroître, j'étois affis fur une marche d'escalier. & j'avois étendu fur mes genoux une serviette pour recevoir les mouches qui, après s'être rendues autour de moi, devoient tomber; il en tomba en grand nombre fur la ferviette, & j'y trouvai aussi un grand nombre de grappes d'œufs. Enfin je trouvai beaucoup plus de ces grappes parmi les éphémeres qui s'étoient accumulées en tas sur les marches de l'escalier. Celles que je prenois, & que je mettois dans un poudrier, y faifoient leurs œufs fur le champ.

Non sculement les œuss ont été disposés en grappes, ce qui accélere la ponte; mais pour la rendre encore une fois plus prompte, la mouche les fait fortir toutes deux en même \* Pl. 44. fig. temps \*: leur fortie n'est pourtant pas si prompte, qu'on n'ait le loisir de l'observer, & on l'observe avec plaisir.

L'éphémere pour se disposer à pondre, releve le bout postérieur de son corps\*, à qui elle fait faire un angle pres-

6. 0, 0.

que droit avec le reste \* de la partie supérieure ; c'est alors \* Fig. 6. 0, 0. qu'elle pousse en-dehors les deux grappes à la fois \* : deux ouvertures placées en-dessous vers l'extrémité du fixiéme anneau, leur donnent un libre passage: les bouts de l'une & de l'autre commencent à se montrer en même temps: toutes deux ayancent ensuite également en-dehors. Quand elles font forties plus d'à moitié ou presqu'en entier, elles femblent deux groffes cornes attachées au derriére de l'infecte, mais deux cornes qui deviennent de plus en plus longues à chaque inflant: celui où elles font entiérement mites hors du corps arrive bien-tôt, toutes deux ne tiennent plus à rien & tombent à la fois. Si on faisit l'éphé-: mere entre ses doigts, on ne retarde en rien sa ponte, & on est en état de remarquer dès que les deux grappes sont.

forties, les deux ouvertures par où elles ont passé. Peu après on voit paroître en-dehors de chacune de ces ouvertures une veffie blanche \*, qui semble pleine d'air, & . 10. U, U. qui

qui est peut-être une des vessies pulmonaires. Si chacune de ces vessies n'est pas le principal agent employé pour pousser hors du corps une des grappes, au moins paroîtil qu'elle est celui qui sert à la faire tomber, qui l'empêche

de rester collée contre les bords du trou.

L'air qu'elles respirent, peut beaucoup les aider dans cette importante opération : celui dont elles remplissent la partie antérieure de leur corps, peut lorsqu'il est comprimé, faire effort contre les grappes. Elles ont sur leur corcelet quatre stigmates \* très-propres à lui donner entrée; \* Pl. 43.44. tes deux qui font placés à fa partie postérieure, sont les plus grands: ces quatre stigmates sont cause apparemment que l'éphémere qui tombe dans l'eau, s'y noye si vîte. J'ai négligé, & j'ai eu tort, de tâcher de voir ce ce qui se passe dans l'intérieur de l'éphémere pendant qu'elle en fait sortir ses œufs; mais j'ai considéré avec plaifir, proche & vis-à-vis d'une lumiére, & au travers d'une loupe d'un court foyer, le corps d'une éphémere qui avoit fait ses œufs, & celui d'une éphémere mâle, ses enveloppes ont un assés grand degré de transparence, aussi permettent-elles de voir ce qui se passe dans l'intéricur, & on y voit beaucoup de choses amusantes. Les mouches des vers mangeurs de pucerons, nous ont donné autrefois occasion de parler \* d'especes de nuages disposés \* Tome ?. par tranches minces, qui se meuvent parallelement les uns aux autres, de l'origine du corps vers le derriére, & qui difparoiffent ensuite, mais qui sont continuellement remplacés par de nouvelles couches nébuleuses qui ne cessent de fe former vers l'origine du corps: j'ai bien mieux vû ces couches dans le corps de l'éphémere, & en plus grand nombre, que dans les mouches qui viennent d'être citées, elles y cheminoient le plus souvent dans un sens directement contraire. Je tenois la tête de l'éphémere en embas, & j'ai fouvent Tome VI.

vû à la fois six à sept tranches obscures dont chacune avoit, ou paroissoit avoir le diametre du corps, & qui toutes marchoient à la fois vers le premier anneau; celle qui y étoit arrivée disparoissoit dans le moment, mais une nouvelle couche se montroit près du derriére, & ne devoit s'évanouir que quand elle feroit arrivée affés près du corcelet. Dans d'autres circonstances, j'ai vû de semblables tranches marcher dans un fens directement contraire, partir d'auprès du corcelet. & se rendre vers le derrière : enfin d'autres fois j'ai vû partir en même temps d'un anneau plus proche du derrière que du corcelet, deux tranches obscures, dont l'une prenoit sa route du côté de la tête, & l'autre la sienne vers la queuë. L'air que ees mouches respirent, semble être la cause de ces apparences, comme j'ai dit ailleurs que je le soupçonnois. J'ai encore lieu de soupçonner que le cœur, ou le vaisseau qui en tient lieu, est placé dans les éphémeres près de leur derriére: là j'ai obtervé avec plaifir un vaisseau qui seringuoit par intervalles de la liqueur vers la partie antérieure.

Nos éphémeres qui paroiffent aimer & chereher la lumière d'un flambeau, n'ont pas apparemment des yeux faits pour la foûtenir; elles doivent natire pendant la nuit, & la lueur qui est répanduë alors dans l'air, trop foible pour nos yeux, est probablement eelle qui convient le mieux à ces mouches pour voir les objets qu'elles ont befoin de discerner; un plus grand degré de lumière les éblouit, & les met hors d'état de distinguer les uns des autres les disférents corps; aussi viennent-elles les frapper en volant, elles ne sçavent pas les éviter en changeant de route: leur rencontre les détermine à tomber, ou à voler en embas, & elles laissent leurs œus sur les corps où elles se trouvent. Celles qui ne sont pas éblouies par une trop grande lumière, volent à fleur d'eau, & s'ap-

puyent avec les filets de leur queuë fur l'eau même, pendant qu'elles lui confient leurs deux grappes d'œufs. Elles n'ont pas besoin d'en prendre d'autre soin, la pesanteur de ces grappes qui furpasse celle de l'eau, les fait tomber fur le champ au fond de la riviere. Là les œufs font bien-tôt dispersés, ou au moins séparés les uns des autres; la colle qui lestient ensemble est dissoluble à l'eau ordinaire. J'ai mis le soir plusieurs de ces grappes dans des poudriers pleins d'eau; le lendemain au matin le fond du poudrier n'avoit que des tas de grains aussi fins que des grains de sable, mais de figure plus régulière, & tous détachés les uns des autres, il ne restoit aucune forme de grappe. Si on met de celles-ci dans une liqueur d'une autre nature, dans de l'esprit de vin, elles y restent dans l'état où on les y a mises; cette liqueur spiritueuse n'est pas le dissolvant de la colle qui tient les grains attachés les uns aux autres.

Mais comment ces œufs font-ils fécondés, comment ont-ils le temps de l'être! car il semble que chaque sémelle ne s'est pas plûtôt élevée en l'air, qu'à peine y a-telle volé quelques inflants, qu'elle se rabbat vers la surface de l'eau pour faire sa ponte. En quel temps les mâles s'accouplent-ils avec les fémelles! C'est sur quoi je n'ai rien à dire d'affes précis: des infectes qui ne paroiffent que pendant la nuit, ne prennent pas pour paroître, un temps où l'on puisse les bien suivre des yeux. Swammerdam qui a observé une autre espece d'éphémeres qui se montre de meilleure heure, qui commence à se répandre dans l'air, plus de deux heures avant que le foleil se couche, prétend que les œufs sont fécondés sans accouplement; que les mâles des éphémeres jettent sur les œufs que les fémelles viennent de pondre, un lait, une liqueur vivifiante, comme on croit communément que le font les mâles de la plûpart des poiffons. Si les œufs de l'espece d'éphémeres de Swammerdam

ou de l'espece commune sur le Rhin, étoient fécondés ainsi, il seroit plus que probable que ceux des éphémeres de la Seine & de la Marne le seroient de la même manière. Quand la nature varie extrêmement ses façons d'opérer, c'est rarement par rapport aux especes d'un même genre. Or il me paroît extrêmement difficile à concevoir que les œufs de nos éphémeres puissent être fécondés par une liqueur laiteuse, versée dessus par les mâles: les deux grappes ne sont pas plûtôt hors du corps de la fémelle, dont nous les avons vû fortir si promptement, qu'elles tombent au fond de l'eau, comme deux petites pierres. J'aurois dû voir des mâles répandre de la liqueur laiteuse sur les grappes d'œufs déposées sur les nappes & les ferviettes; car pourquoi ne leur arriveroit-il pas de se méprendre, comme il arrive aux fémelles! si celles-ci ont l'imbécillité de laisser leurs œufs dans des endroits où les vers n'en sçauroient éclorre, pourquoi les mâles aussi mal habiles n'iroient ils pas arroser ces mêmes œufs ! & c'est ce que je ne leur ai point vû faire. La quantité de liqueur dardée peut à la vérité être si petite qu'elle m'ait échappé, car ce que j'en ai fait sortir de leur corps en le pressant, étoit bien peu de chose; mais il en paroît d'autant moins concevable qu'elle puisse parvenir à agir sur des œufs qui se précipitent si vîte au fond de l'eau.

J'inclinerois plus à penfer que les mâles s'accouplent avec les fémelles, mais que comme la vie des uns & des autres eft la plus courte de celles des animaux connus, leur accouplement aufii eft le plus court de tous, beau-coup plus court que celui des oifeaux qui dure fi peu. Peut-être qu'il fuffit à un mâle de fe placer un inflant fur fa fémelle, pour la rendre féconde; peut-être que celles-ci ne s'élevent après être forties de l'eau, & ne volent

DES INSECTES. XII. Mem. quelques inflants, que pour se mettre à portée des approches d'un mâle. Peut-être même ai-je vû des faits affés politifs pour décider cette question, & sur lesquels je compterois davantage, si je les avois vûs autrement qu'à la lueur de quelques bougies que je faisois tenir à fleur d'eau. J'ai remarqué alors que les éphémeres qui paroiffoient tombées fur l'eau, ne s'y noyoient pas toutes, qu'il y en avoit beaucoup qui s'élevoient à quelques pieds de hauteur, pour redescendre ensuite, & qui répétoient ce manége à diverses reprises: j'ai cru voir même alors, & pluficurs spectateurs ont cru le voir comme moi , les mâles s'accoupler avec les fémelles: on voyoit au moins voler des éphémeres si proche de la surface de l'eau, que le bout de leur queuë la touchoit, & étoit même un peu au-dessous, elles sembloient chercher avec activité à se poser sur d'autres éphémeres. Nous en prîmes quelques-unes de celles qui paroiffoient accouplées; mais si elles avoient été jointes, elles ceffoient de l'être lorfque nous voulions examiner ce qui en étoit. Sur cette serviette que je tenois étenduë fur mes genoux, pendant que j'avois un parapluye fur . la tête, je vis des mâles se poser sur les sémelles, & qui parurent se joindre à elles, mais je ne pus m'affûrer d'avoir rien vû de complet. Enfin les mâles ont des appendices charnues sous le corps \*, près du derrière, qui semblent \* Pl. 44. 6g. leur avoir été données pour faisir celui de la fémelle: elles 11.a,a,b,b, sont placées & faites comme des parties accordées à d'autres mâles d'infectes pour un semblable usage.

Il feroit plus aifé de s'inftruire du nombre des jours au bout duquel les vers fortent des œufs qui ont été fécondés; je l'ignore cependant parce que je me fuis contenté de mettre des grappes dans l'eau d'un poudrier, que je n'ai pas changée; cette eau n'a pas été apparemment favorable au développement des embryons, qui peut demander une

Rrr iii

eau courante, ou plus souvent renouvellée. Au reste il importe peu de sçavoir combien de jours ces vers restent à éclorre ; mais on ne doit pas douter que dès qu'ils font nés, ils ne sçachent se faire des trous où ils sont plus en fûreté, moins expolés à être la proye des poissons voraces, que ne le font les poissons naissants qui sont obligés de se tenir au milieu de l'eau. La fécondité des meres étant très-grande, comme nous l'avons vû, & les petits peu expofés, il n'est pas étonnant que certaines années nous fassent voir sur les rivieres, des nuées & des pluyes de ces mouches. Mais toutes les années ne sont pas également abondantes en éphémeres : quand une l'a été. il en devroit revenir une pareille au bout de deux ans: ce retour seroit réglé, si des circonstances à nous inconnues, des mortalités extraordinaires, ne l'interrompoient pas, & cela parce que c'est au bout de deux ans que les nymphes d'éphémeres ont pris dans l'eau tout leur accroissement. & qu'elles arrivent à leur état de perfection.

Ce n'est pas à nous de sçavoir pourquoi il convenoit que la durée qui est preservite à la vie de nos éphémeres, sitt i courte: il y auroit trop de présomption à en vouloir deviner des raisons: les convenances sur lesquelles des termes différents de vie plus ou moins longs, devoient être donnés à différents animaux, dépendent d'une totalité de viès qui n'elt pas à notre portée. Mais peut-être est-il plus aifé de deviner pourquoi ces quantités immenses d'éphémeres devoient naitre en deux ou trois jours, & dans deux à trois heures de chacun de ces jours; car ces temps fixés à leur aussilfance femblent une suite nécessaire de la courte vie qui leur a été accordée. Dès que l'Etre, dont les volontés sont lumière & puissance, vouloit que leur espece se confervât. & fournit chaque année le nombre d'individus qu'elle donne, quoique la manière dont les mâles ope ent

DES INSECTES. XII. Mem. 503 at écondation des crufs, ne nous foit pas affés connuê, it eft für qu'ils l'operent, èt que pour l'opérer, ils doivent rencontrer les s'emelles ou leurs œufs. Or s'il côt été réglé que la même quantité de s'emelles & de màles qui naît en trois ou quatre jours, & s'eulement pendant deux à trois heures de chaque jour, naîtroit à toutes les heures du jour, & cela pendant un ou plusieurs mois, il est évident qu'il feroit arrivé très-rarement que les s'émelles & les mâles auroient pu se joindre: pour peu qu'il côt fallu se chercher, ils n'auroient pas eu le temps de se trouver avant que de mourir; la plúpart des s'émelles s'eroient péries s'ans que leurs œus fussions de s'emelles s'eroient péries s'ans que leurs œus fussions au soncé en diminuant, & l'épece, quelque nom-

La conjecture précédente est confirmée par des mouches de plusieurs especes, qui appartiennent à la classe des éphémeres: jamais on ne voit voler à la fois autant, à beaucoup près, des éphémeres de chacune de ces especes, qu'on en voit voler de celles de l'espece dont il s'est principalement agi jusqu'ici: les unes naissent dans des temps asses des proposes de ceux où sont nées d'autres mouches de leur espece; aussi une plus longue vie leur a été accordée, une vie au moins de pluseurs jours: il y en a eu telle qui n'a péri chés moi gu'au bout de six à s'ept jours, & qui peut-être eût vécu plus long-temps, si la liberté de voler ne lui eût pas été resusée.

breuse qu'elle fût, cût pu être détruite.

Ces derniéres éphémeres, après avoir quitté la dépouille fous laquelle elles ne pouvoient vivre que dans l'œu, après tre devenuës en état de parcourir les airs, après en un mot être devenuës mouches, se trouvent dans un cas où n'est aucune mouche des autres especes connuës, ni aucun autre insecte ailé. Rien ne semble leur manquer, & il ne paroit pas qu'elles ayent rien de trop; cependant elles doivent

encore foûtenir une opération équivalente à celle d'une métamorphose, & qui semble même plus difficile, elles ont encore à se défaire d'une dépouille: qu'elles en puissent tirer leur tête, leurs jambes, leur corps, & les longs filets de leur queuë, ce sont des merveilles avec lesquelles on s'est familiarifé en voyant quantité d'autres insectes se transformer, ou simplement changer de peau; mais il y a ici une merveille toute nouvelle. Dans les transformations des autres mouches, & même dans la transformation de celles-ci, nous avons vû des aîles très-molles, & par conféquent très-flexibles, fortir des fourreaux dans lesquels elles étoient pliffées; mais voilà ici des aîles bien développées, bien étenduës, qui semblent avoir pris toute leur consistance, & par conséquent être devenues cassantes, car celles qui ont une fois soûtenu un insecte en l'air, le sont, & se laissent très peu plier. Enfin ces aîles qui ont beaucoup d'ampleur, sont si minces qu'on n'imagine pas qu'elles foient renfermées dans une espece d'étui, & quand on sçait que l'aîle en a un d'où elle se doit tirer, on ne conçoit pas comment malgré fon ampleur, elle pourra fortir faine par le bout étroit de cet étui, par une affés petite ouverture qui se fait auprès de l'origine de l'aîle : tout cela se fait cependant, & on a souvent des occasions de se procurer le plaisir de le voir.

Ces éphémeres, après être forties de l'eau, s'élevent fouvent fort haut en l'air, elles y volent affes long-temps, ou au moins vont-elles en volant affes loin du lieu de leur naiffance: on en trouve à la campagne dans des bois éloignés de toute eau, & à Paris, elles fe rendent dans des maifons éloignées de la riviere: il y est pourtant plus ordinaire d'en voir dans celles qui en font voisines. Les endroits où elles s'y fixent le plus fouvent, les mettent très à portée d'être vûës: leurs pieds sont armés de crochets fins

fins qu'ils trouvent suffisamment prite sur les carreaux de verre, pour s'y cramponner folidement. L'éphémere tient alors ses quatre aîles appliquées les unes contre les autres, & perpendiculaires au plan du corps \* : elles font pofées \* Pl. 46. fig. comme le font celles de la plûpart des papillons diurnes. 14-On trouve de même de ces éphémeres cramponnées contre des murs, contre des arbres, & souvent dans la position verticale, avant la tête en enhaut; cette position pourtant ne leur est pas si effentielle qu'elles n'en prennent

d'autres, & quelquefois une horifontale, lorsque l'appui

fur lequel elles se sont arrêtées, le demande.

Sans changer de place, fans fe donner de mouvement fenfible, l'éphémere attend le moment où elle pourra se tirer d'un vêtement qui lui est apparemment incommode, & dont il faut qu'elle se défasse; & quelquefois elle l'attend pendant plus de 24 heures. Le 19 Mai à midi, je renfermai dans un poudrier une éphémere plus grande que celles dont il a été tant parlé, & dont les aîles étoient d'un beau jaune citron: ce ne fut que le lendemain à neuf heures & demie du foir qu'elle parvînt à se dépouiller. Un Samedi du mois de Juin fur les cinq heures du foir, je renfermai dans un poudrier une éphémere d'une grandeur médiocre, que j'avois trouvé attachée à une feuille de faule, elle fortit de fon fourreau la nuit du Dimanche au Lundi, ce ne fut que ce dernier jour à sept heures du matin que je l'en vis dehors Elle vécut encore au moins pendant quatre jours dans ce poudrier, c'està-dire, que je l'eus vivante pendant près d'une semaine, & j'ignore combien il y avoit de temps qu'elle étoit née quand je la pris. Au reste l'opération dans laquelle l'éphémere quitte sa derniére dépouille, ressemble dans l'effentiel à toutes celles où un insecte se défait d'une, enveloppe; la durée n'en est pas longue : dès que la peau

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE s'est senduë au-dessus du corcelet, la fente s'aggrandit de moment en moment; le corcelet s'éleve au-dessus, la tête se dégage, & se porte en avant. Ce qu'on est plus curieux \*Pl. 46. fig. d'observer alors, c'est comment chaque asle \* est tirée a. hors de son étui \*; on l'en voit sortir plissée suivant fa longueur, réduite à la groffeur & à la figure d'un filet, \* 0,0. dans sa partie qui fort \*, & dans sa partie qui s'est encore peu éloignée de l'ouverture qui lui a donné paffage: c'est en avançant peu à peu, en se portant en devant que l'insecte les dégage l'une & l'autre. Dès qu'elles sont sorties, elles ne sont pas long-temps à s'étendre, à s'applanir, tous les plis s'effacent vîte. On devine affés pourquoi elles ont pu se plisser sans se casser; que c'est que chacune d'elles avoit été conservée humide & molle dans son sourreau : les fourreaux feuls s'étoient desféchés, & avoient feuls pris la confistance nécessaire pour battre l'air avee fuccès, pour mettre l'insecte en état de voler. La grande espece d'éphémeres, dont il vient d'être fait mention, tient plus à la vie, qu'il ne semble permis à une éphémere d'y tenir. Pour empêcher une de ces mouches de se tirer entiérement de sa dépouille, lorsqu'elle en fut à moitié sortie, je lui écrasai la tête, elle se trouva hors d'état d'achever l'opération; mais au bout de douze à quinze

Parmi les éphémeres qui portent ce nom à bon titre, il y en a de très-petites especes qui n'attendent pas long-temps après être sorties de l'eau, pour quitter cette dépouille qu'elles ne peuvent laisser que lorsqu'elles sont mou-tes. La riviere de Loire mên a fait connôtre deux especes de celles-ci, dont les unes doivent être appellées diurnes, & les autres nocturnes. Le 11 September 1741, vers les 5 heures du soir, pendant que j'étois sur la levéè

heures, le corps n'étoit pas encore mort, il se donnoit des

mouvements.

qui conduit de Saint-Dié à Blois, & affés proche de cette derniére ville, j'observai en l'air autour de ma berline, de petites nuées de mouches de la grandeur desquelles je donnerai affés d'idée, en disant que je les crus être de ces tipules qu'on voit affés souvent attroupées en l'air, mais je ne sus pas long-temps sans les connoître pour ce qu'elles étoient. Des milliers de ces éphémeres s'attacherent en dehors à la glace de devant de la berline, & elles s'attacherent en nombre considérablement plus grand sur mes gens. A peine s'étoient-elles posées & cramponnées quelque part, qu'elles se tiroient de leur dépouille: ce n'étoit pour chaque petite mouche qu'une affaire d'une minute ou deux; aussi en moins d'une demi-heure les habits, & fur-tout les chapeaux de mes gens, furent tous blancs: le grand nombre de dépouilles qui y étoient resté accrochées, les rendirent tels. Cespetites éphémeres avoient le corps & le corcelet bruns, avec un peu de jaunâtre, & des filets bruns dans les aîles.

Quelques années auparavant, des éphémeres d'une autre efipece, presqu'aussi petite que la précédente, parurent à Blois pendant la nuit; je ne les vis pas voler, mais lorsque le matin après être remonté dans ma berline, j'en levai les glaces, je les trouvai pienes de dépouilles d'éphémeres qui y étoient cramponnées; je trouvai aussi quelques-unes des éphémeres mortes dans l'opération, ou peu après. L'auberge où j'avois couché, est la Galere, qui

est située sur le bord de la riviere.

Au reste je ne dois pas oublier de dire que le 11 de Septembre, où je vis avant soleil couché tant de petites éphémeres, & que le 26 Octobre où beaucoup d'autres se rendirent en grand nombre dans ma berline, il avoit fait beau & chaud pour la saiton: le 26 Octobre la liqueur du thermometre montaà 13 degrés. Il y a lieu de croire que letemps chaud détermine celles de ces derniéres

especes à se métamorphoser, & à fortir de l'eau. J'ai parcouru les bords de la Loire dans les mêmes faisons, pendant bien des années de suite, sans y avoir vû les unes ou les autres de ces éphémeres, apparentment parce que ce n'étoit pas dans des jours favorables à leur transformation.

Les éphémeres de l'espece sur laquelle Swammerdam a donné des observations, sont aussi de celles qui après avoir volé, ont encore à se défaire d'une dépouille; mais il prétend que les mâles y font feuls obligés. S'il est singulier que dans certaines especes d'éphémères, les males & les fémelles foient dans la nécessité, après leur transformation, de quitter, pour ainsi dire, un habit qui ne semble pas avoir eu le temps de devenir vieux; que dans d'autres especes les mâles soient seuls assujettis à cette loi; il l'est encore plus que les mâles & les fémelles de certaines especes en soient dispensés. J'avois vû tant de fois des éphémeres quitter une dépouille, que je ne doutois pas que celles qui pleuvent fur la Seine & fur la Marne dans certaines nuits, ne dûffent se dépouiller comme les autres, mais ç'a été inutilement que j'ai cherché à voir de celles-ci dans cette opération: quelque promptement qu'elle se fit, & quoique ce fût pendant la nuit, le moment n'auroit pu m'en échapper lorsque j'avois des nuées de ces mouches à ma disposition. Afin qu'il ne me restat fur cet article aucun lieu à doute, je pris dans mes bacquets, des éphémeres, dans l'instant où elles venoient de se transformer, j'y en pris de mâles & de fémelles, je les renfermai dans des poudriers, toutes y périrent fans se défaire d'une dépouille.

Si on ouvre le corps d'une nymphe, même pluficurs jours avant celui où elle doit se métamorphoser, on trouve à celle qui doit devenir une mouche sémelle, les deux DES INSECTES. XII. Men., 509 grappes d'œufs bien diffinctes, & dont les grains font autant d'œufs fenfibles. Si cette nymphe & celle qui doit devenir une éphémere mâle, paffent à l'état d'infecte ailé, c'est pour que l'une puiffe pondre fes œufs, & que l'aure puiffe se féconder. Enfin dans plusfeurs especes, la mouche mâle ne peut opérer la sécondation des œufs, & dans d'autres especes, la fémelle ne peut donner des œufs bien conditionnés, qu'après avoir quitté une dépouille complette, qui cependant ne changeoit rien dans leur forme extérieure.

Je n'oserois affûrer que toutes les fémelles pondentleurs œufs réunis en une ou deux masses équivalentes aux grappes que nous avons décrites; mais il y a toute' apparence que c'est une régle générale, au moins par rapport à celles dont la durée de la vie est courte. L'espece d'éphémeres de Swammerdam pond des grappes d'œufs affés semblables à celles des éphémeres de la Seine & dela Marne. Mais M. Guettard, dont l'attention à fuivre les infectes, m'a déja valu beaucoup de bonnes observations, m'a fait voir des œufs d'éphémeres, arrangés plûtôt en manière de lanière ou de cordon \*, qu'en grappe: chacun \* Pl. 45. firede ces derniers œufs est brun & oblong, & ils font collés 10 & 11. à la file les uns des autres \* : ils forment un étroit ruban, \* Fig. 12qui a pour toute largeur la longueur d'un œuf. Un desderniers jours du mois de Juillet, pendant qu'il étoit aux Thuilleries, des éphémeres parurent en grande quantité, vers le coucher du foleil, sur le grand ballin; il remarqua un corps longuet, une espece de filet qui pendoit au derriére de plusieurs de ces mouches, il en prit quelquesunes à qui ce filet pendoit, & il lui fut aifé de reconnoître alors que chaque filet étoit plat & fait d'œufs collés les uns contre les autres.

J'ignore si ces éphémeres ont tous leurs œuss réunix's Sis iij

dans un seul cordon, ou si elles en ont deux qu'elles font sortir l'un après l'autre de leur corps; au moins M. Guettard n'a-t-il remarqué aucune de ces mouches qui est deux cordons à la sois pendus au derriére. Dans le corps d'une éphémere d'une autre espece qui vient d'une nymphe à port d'ouies en rames, dans le corps, dis-je, de cette éphémere que j'ouvris, je ne trouvai qu'une seule grappe: les cuss dont elle étoit formée, étoient blancs, oblongs comme des œus ordinaires, & ne pouvoient être vis bien distincement qu'avec le secours de la loupe.

Ce fut en 1738 que je vis naître tant d'éphémeres sur un bras de la Marne, & que je fusattentifà observer l'heure à laquelle elles commencerent à y voler pendant quelques jours de fuite, & celle après laquelle elles cesserent de se montrer en l'air. L'année suivante je ne les oubliai pas: curieux de scavoir si les allûres des mouches de cette efpece étoient à peu-près les mêmes chaque année, je chargeai en 1739 mon pêcheur, comme je l'avois fait en 1738, de venir m'avertir dès qu'il en auroit vû paroître: il vint le 6 Août me donner un avis semblable à celui qu'il ne m'avoit donné que le 10 de l'année d'auparavant; ainfa en 1739 les éphémeres commencerent à paroître fur la Seine & sur la Marne 13 jours plûtôt qu'en 1738, mais la quantité n'en fut pas, à beaucoup près, si grande. Je ne pus profiter que le 7 de l'avis que j'avois reçu; j'allai ce jour-là à Charenton, & j'en revins le foir même: il ne me fut permis d'y retourner que le 9. Le 7 je repartis de Charenton à huit heures trois quarts, fans avoir eu le plaisir de voir voler une seule épliémere : elles parurent pourtant pendant la nuit, & en plus grand nombre que la veille : chaque jour dès le matin, j'avois des preuves de ce qui s'étoit passé pendant la nuit : mon jardinier arrivoit chés moi à Paris.

DES INSECTES. XII. Mem. avec un poudrier rempli d'éphémeres qui avoient volé la veille. J'ai lieu de croire auffi qu'il s'acquitta fidélement de la commission que je lui avois donnée, d'être attentif à remarquer l'heure à laquelle elles commenceroient à voler chaque foir: il ne lui étoit pas auffi indifférent qu'il eût pu l'être à d'autres hommes de son étoffe, de sçavoir comment ces mouches se conduisoient; il avoit pris intérêt à ce qui les regardoit. Il me rapporta que chaque foir elles n'avoient volé que vers les neuf heures & demie pour le plûtôt, ou vers les neuf heures trois quarts. Le o j'allai encore à Charenton, & j'en revins après neuf heures, fans en avoir vû une feule, & mon jardinier m'affûra les avoir attenduës jusqu'à près de dix heures fans en avoir vû paroître aucune. Chaque foir en 1739, les éphémeres parurent donc constamment une heure & un quart au moins plus tard qu'elles n'avoient fait en 1738. Il y a affûrément une cause de cette variété. Dès que les nymphes attendent pour se métamorphoser en mouches, que le folcil foit couché, & même quelque temps après qu'il l'est, si les éphémeres n'eussent paru en 1739 qu'environ. 20 minutes plus tard qu'en 1738, elles auroient paru dans l'une & dans l'autre année à la même heure, après le coucher du foleil, car il fe coucha d'environ 20 minutes plûtôt pour les éphémeres de 1738, que pour celles de 1739; mais la différence entre le temps où les unes, & celui où les autres se montrerent dans ces deux années, est quatre fois plus grande que celle de 20 minutes. Une autre cause que le coucher du soleil, plus avancé ou plusretardé, semble donc avoir influé dans ce qui détermina les éphémeres à paroître plus tard en 1739 qu'en: 1738. On pourroit soupçonner qu'elles n'évitent pas feulement la lumière du foleil, qu'elles craignent même

celle de la lune. Mais le 7 Août 1739, elle se coucha

8 heures 42 minutes & le 10 Août 1738 elle

å 8 heures 43 minutes, & le 19 Août 1738, clle ne fe coucha qu'à 8 heures 59 minutes, cependant les éphémeres parurent bien avant 9 heures en 1738, & après en 1739; ainsi l'heure du coucher de la lune ne régle pas celle qu'elles choissifient pour fe transformer. La cause qui avance ou retarde dans une année l'heure où elles commencent à se métamorphoser, dépend donc de quelqu'autre circonslance qui ne m'est pas connuë.

# EXPLICATION DES FIGURES DU DOUZIEME MEMOIRE.

PLANCHE XLII.

LA Figure 1 fait voir un morceau de glaife, qui a été détaché du bord de la riviere de Marne, au-deffous du miveau de l'eau, dans lequel plufeurs vers ou nymphes d'éphémeres étoient logés, m m n p q, ce morceau de glaife, o, o, deux ouvertures qui appartiennent au même trou. c, languette de terre qui refle entre les deux ouvertures o, o. Quand la languette c eft emportée, les deux ouvertures n'en font plus qu'une, telle que celle marquée a a.

La Figure a est celle d'une coupe d'une portion du morceau de glaise de la figure première, faite par un plan parallele à m m nn, & qui a passile que deux ouvertures o, o. La partie supérieure que la coupe a détachée, ayant été emportée, l'intérieur d'un trou de ver éphémere est à découvert. o, o, les ouvertures du trou. c l, languette qui divisse le trou en deux dans presque toute sa longueur, & qui le rend semblable à un tuyau recoussé, dont les deux branches sont appliquées l'une contre l'autre.

La Figure 3 représente un ver éphémere de ceux qui habitent DES INSECTES. XII. Mem. 513
habitent les trous des figures précédentes, un peu plus
petit qu'il ne l'est quand il se transforme en nymphe.

Dans les Figures 4 & 5, le ver de la figure 3 eft trés-groffi; il t'u par-deffus dans l'une, & de côtédans l'une, à, a, fig. 4, les a ntennes.c, c, les deux grands crochets qu'il porte en-devant de la tête. i, i, les yeux. o s, o s, la fuite des ouies qui font couchées fur le dos; les bouts de celles d'un côté rencontrent les bouts de celles d'un côté rencontrent les bouts de celles d'un la figure 5. f, o, f, to trois filets qui font la queuë de ce ver.

La Figure 6 fait voir une portion d'un des filets f, figures 4 & 5, très-grossie. f g, tige du filet. p p, p p, poils

qui bordent la tige.

La Figure 7 montre en grand & par-deffous, la tête du ver de la figure 3. c, c, les deux grands crochets. Quatre pièces dont les deux extérieures font marquées 6, b, & dont les deux intérieures se réunifient en d, fontenfemble équivalentes aux lévres inférieures de plusfeurs infécetes, à celles qui font divifées en trois portions, dont chacune fepeut mouvoir féparément. Le corpsqui paroît entre les deux piéces d, eft probablement analogue à la langue.

La Figure 8 représente plus en grand & détachée, une des pièces d de la figure 7, en a elle a une articulation,

& elle se termine par un crochet écailleux c.

La Figure 9 nous montre une des piéces b de la figure 7, plus grande que dans cette derniére figure, & la fait

voir de côté. e, crochet qui la termine.

Dans la Figure 10 une des ouïes du ver de la figure 3, est représentée très groffie,  $t \circ o \circ s \circ t : t$ , une des lames dont cette ouïe est composée, & la plus grande.  $n \circ e \circ k f n$ , l'autre lame de cette ouïe,  $t \cdot l$ , vaisseau qui va tout du long de la grande lame. o, o, quelques-uns

des frangeons ou longs mammelons, qu'on a écartés les uns des autres à deffein; en ff les frangeons font plus preffés les uns contre les autres. Sur le côté concave les mammelons i, i, &c. font plus longs & plus écartés les uns des autres. L'autre lame a une flucture affés femblable à celle de la précédente. n, k, le vaiffeau qui la partage en deux, f, la frange de fon côté convexe, e, e, e, &c. les mammelons oblongs de fon côté concave.

# PLANCHE X LIII.

La Figure 1 représente très-grossie une nymphe d'éphémere, dont le ver est représenté dans les figures 3, 4 & 5 de la planche 42. La distrêcnce la plus remarquable qu'offre la nouvelle figure, consiste dans les deux sourceaux d'ailes m, m, qui se trouvent sur le corps de la nymphe, & qu'on ne voit pas sur celui du ver. a, a, les antenne. e, e, deux grands crochets. i, i, les yeux. g g, kk, ll, les trois paires de jambes. o s, o s, les deux rangées d'ouies. f, e, f, les flets qui composent la queuè.

La Figure 2 est celle d'une jambe de la premiére paire, plus grosse que dans la figure premiére.

La Figure 3 est celle d'une jambe de la seconde paire.

La Figure 4 est celle d'une jambe de la troisséme paire. La Figure 5 montre plus en grand un des crochets e de la figure première, dans la même vitê, mais en entier. e, le crochet; la tige qui le porte, a deux rangs d'épines fur sa face lupérieure: on voit aussi que d'un côté ecte tige est bordée de poils; mais la pièce la plus singulière qui tienne à cette tige, est une espece de molette d'éperon e r, qui se trouve à la hauteur de la bouche. Les dents de cette molette semblent devoir être celles de l'inscête.

La Figure 6 fait voir seulement la partie supérieure du

INSECTES. XII. Mem. crochet de la figure 5; tout ce qui étoit dans celle-ci audessous du milieu de la molette d'éperon a été emporté, au moyen de quoi la molette e r paroît presqu'en entier dans la figure 6.

Dans la Figure 7 le crochet des figures précédentes est vû plus grossi & par sa face intérieure, qui par embas est un peu inclinée. La molette d'éperon ne paroît pas, & ne doit pas paroître dans cette figure : le bord intérieur a de groffes & courtes dents; quelques gros poils p, p, par-

tent de ce même bord.

La Figure 8 représente la partie antérieure d'une nymphe, transformée plus nouvellement que celle de la figure premiére; dans celle-ci on ne voit que les deux fourreaux des grandes aîles, & dans la figure 8 on voit quatre fourreaux d'aîles; ceux des deux grandes m, m, & ceux des deux petites l. l.

La Figure 9 représente le corcelet d'une nymphe dont la transformation étoit aussi ancienne que celle de la nymphe de la figure premiére. m, un fourreau d'une grande aîle dans sa position naturelle. n, le fourreau de l'autre grande aîle, qui a été relevé pour mettre à découvert le fourreau / d'une petite aîle qu'il couvroit auparavant, comme le fourreau m couvre actuellement le fourreau de

l'autre petite aîle.

La Figure 10 est très en grand celle de la partie antéricure d'une mouche éphémere venuë d'une nymphe telle que celle de la fig. premiére. On la voit de côté ayant les aîles relevées, parce qu'on s'y est sur-tout proposé de mettre en vûë les deux grands stigmates f, f. y, un des veux à rézeau.

La Figure 11 montre très en grand & par-dessous, la partie antérieure de la mouche éphémere vûë de côté dans la fig. 10, à qui on a ôté les aîles. a, a, les antennes. y, y, les Ttt ij

yeux à rézeau. i, un des petits yeux, ou de ceux qui ont un chatton. u, endroit où devroit être la bouche, & d'où on ne fait fortir qu'une veffie. Au-deffous on voit quarte languettes charnuës, dirigées vers la partie possérieure.

#### PLANCHE XLIV.

La Figure 1 représente une éphémere e de celles qui viennent des nymphes & des vers gravés dans les planches précédentes, vilé dans un moment où elle s'est tirée en grande partie de son sourreau f; elle est ici un peu plus grande que nature.

Dans la Figure 2 une éphémere e qui n'a qu'à peu-près sa grandeur naturelle, paroît presqu'entiérement hors de son sourreau f; elle n'a plus à en dégager que les filets de

fa queuë.

La Figure 3 est celle d'une éphémere mâle, & la fig. 4 celle d'une éphémere sémelle; celle-ci, un peu plus grande que l'autre, a une queuë composée de trois filets sgaux f, e, f, plus longs qu'ils ne sont dans la figure; & l'autre n'a que deux longs filets f, f, & un très-court e.

La Figure 5 repréferne l'éphémere de la figure 4 trèsgroffie. a, a, les antennes. i, i, i, fes trois yeux liffes, dont chacun eft monté dans une espece de chatton. y, y, les yeux à rézeau. g, g, les deux jambes de la première paire. k, k, les deux jambes de la seconde paire. l, l, les deux aites supérieures. n, n, les deux ailes inféreures. Les trois filets de la queuë ont été coupés en f, e, f; il auroit fallu trop de place pour leur donner une longueur proportionnée à celle des autres parties.

La Figure 6 montre une éphémere qui a fait fortir ses deux grappes d'œusso, o de son corps, auquel elles ne tiennent plus chacune que par leur extrémité. DES INSECTES. XII. Mem. 517 La Figure 7 est celle d'une grappe d'œus de grandeur naturelle.

Dans la Figure 8 la grappe d'œufs de la figure 7 est affés groffie pour faire voir qu'elle est composée d'un trèsgrand nombre d'œufs collés les uns contre les autres.

La Fig. 9 repréfente en grand la partie poltérieure d'une éphémere qui a commencé à faire sortir de son corps se deux grappes d'œus. Alors la partie postérieure du corps qr., fait presqu'un angle droit avec la partie r ſ, qui la précede.

La Figure 10 fait voir encore la partie posseriere du corps d'une éphémere q r, qui fait un angle avec celle r f, qui la précede; mais elle la représente dans un moment où le sedeux grappes d'œuss sont tombées. u, u, deux vesses pleines d'air qui paroissent en la place des grappes.

La Figure 11 réprélènie la partie postérieure d'une éphémere mâle, ou de celle de la figure 3 vûë par-def-fous, & très-groffie. a, a, b, b, quatre appendices charnuës qu'on ne trouve point à la fémelle, & analogues aux parties au moyen défquelles les mâles de divers infectes ài-fiffent leur fémelle. f, f, les deux grands filets de la queuë qui ici n'ont qu'une partie de leur longueur. e, le court filet qui a toute la sienne.

#### PLANCHE XLV.

La Figure 1 représente grossie, une nymphe d'éphémere dont la véritable grandeur ne surpasse guéres celle de la nymphede la planche 46, figure 15; elle cit d'une espece qu'on trouve communément dans différentes eaux, & qui tient les ouies o, o, o, o, o, o, c levées au-dessus de sor corps. q fg, q e g, g f g, les trois filets de la queue. Les extrémités fg, eg, fg, g, les trois foltes de la queue. Les partie q e de celui du milieu a des poils de deux côtés; & la partie q f de chacun des deux autres n'a des poils qu'à  $\frac{1}{2}$  Tet. iii

#### 18 Memoires pour l'Histoire

fon côté intérieur. m, fourreaux des grandes ailes. J'ai eu dans des bacquets pleins d'eau plufieurs de ces nymphes, qui m'ont donné dans le mois de Mai des éphémeres dont les ailes, quoique transparentes, sont brunes.

La Figure 2 montre une des ouies « de la figure précédente, telle qu'elle paroît vûë au microscope. , tronc par lequel elle tenoit au corps, & auquel se rendent des trachées. r, r, r, f, différentes branches qui partent du tronc, & qui se ramissent. e, échancrûre. Quand cette ouie est portée par l'inséete, elle est pliée en deux parties inégales; le pli qui ramene une partie vers l'autre partie, passe par l'échancrûre e, alors la portion efs. se trouve sur la portion extret.

Dans la Figure 3 on voit encore l'ouïe de la figure 2, mais moins grande, & pliée en deux comme elle l'eft lorf-qu'elle tient au corps de l'infecte. t, la tige. e, l'échancrûre par laquelle paffe le pli qui rapproche les bords de la portion e f.r.d. etch bords de la portion e f.r.d.

La Figure 5 est en très-grand celle du filet du milieu de la queuë de la nymphe des figures 1 & + qf,qf, frange de poils qui la borde de deux côtés,fg, la partie qui est rafe; cette grandeur permet de voir qu'elle est, comme le reste, composée d'especes de vertébres ou d'anneaux, mais beaucoup plus courts.

La Figure 6 montre une portion d'un des filets extérieurs q f de la queuë, figures 1 & 4, grossie au microscope ff, DES INSECTES. XII. Mem. 519 frange de poils qui borde le côté intérieur. //, le côté extérieur qui est hissé.

La Figure 7 donne une image, mais très-imparfaite, des cercles que différentes files d'éphémeres formoient autour d'une lumiére dans les heures de la nuit où il pleuvoit de ces infectes fur la Marne: le nombre de ces cercles étoit beaucoup plus grand qu'il ne l'ét ici.

La Figure 8 fait voir une portion d'une trachée d'éphémere, groffie au microfcope; sa surface a de petites cannesser comme en doit avoir celle d'un fil qui couvre entiérement la surface d'un tuyau, autour duquel il est

roulé.

La Figure 9 est encore celle d'une portion de trachée plus courte que la précédente, mais qui n'est pas moins grosse. ¿ e, sil qui a été dévidé de cette trachée. aa de, portion de tuyau qui a été mise à découvert lorsque le fil fe e, a été dévidé de dessi le tuyau. Je n'ai pas toûjours trouvé cette portion d'un tuyau membraneux : il est asses aturel cependant de croire qu'il y a toûjours une espece de tuyau qui recouver les parois intérieures de celui qui est fait d'un fil roulé, car les tours de ce dernier, pour être maintenus les uns contre les autres, paroissent attachés sir un tuyau membraneux; une membrane doit, ce semble, tapisser la cavité, mais elle est si fine qu'elle est ordinairement déchirée & mise en piéces lorsqu'on dévide le fil.

La Figure 10 montre dans fa grandeur naturelle un cordon d'cusfs que des éphémeres d'une affés petite efpece font fortir de leur corps, pendant qu'elles voltigent au-deffus de l'eau. Sur le foir d'un des derniers jours de Juillet 1740, M. Guettard vit l'air tout rempli de ces éphémeres au-deffus du grand baffin des Thuilleries, & il en remarqua beaucoup du derriére desquelles pendoit

un cordon; il prit & m'apporta plufieurs de ces cordons; il m'apporta auffi des éphémeres, mais qui avoient été trop maltraitées par la main qui les avoit faifies en l'air, pour être en état d'être deffinées.

La Figure 1 : repréfente

La Figure 11 repréfente en grand une petite portion du cordon de la figure 10; & la fig. 12 repréfente une beaucoup plus petite portion du même cordon, mais beaucoup plus en grand : l'une & l'autre font voir qu'il est composé d'œus, & montrent en même temps la figure & l'arrangement régulier de ces œus.

#### PLANCHE XLVI.

La Figure 1 représente une nymphe d'éphémere de grandeur naturelle, qui est représentée grossile dans la fig. 2; cette nymphe est d'unne éspec commune dans la riviere des Gobelins & en beaucoup d'autres eaux; elle porte se souise en rames de galere, ou paralleles au plan de position 0,0,0,0,0,0,0,0 figure 2, les six ouies de chaque côté. ff, f, les sourreaux des deux grandes ailes. a, a, les antennes. i, i, les yeux: l'arrangement des taches qu'elle a sur le corps, est sensible dans la figure 2, & ne peut être vû dans la figure premiére.

La Figure 3 est celle de la tête de la nymphe précédente, extrêmement grossie & vië par-dessus, i; i, les yeux, a, a, les antennes coupées en a. l, lévre supérieure. d, d, les deux grandes dents qu'on a forcées à se porter en

avant.

Les Figures 4 & 5 font voir par-deffous, la tête qui paroit en -deffus figure 3.1, la têvre fupérieure. d. d. les deux grandes dents. e. e. deux dents plus petites. m, mammelon charnu & hémifphérique, que je regarde comme la langue. Souvent il a une espece d'entaille ou de couliffe qui semble le diviser en deux parties égales, figure 4, & qui

DES INSECTES. XII. Mem. 521 qui feroit eroir qu'il y a deux parties charmuës, où il ne s'en trouve cependaut qu'une, si dans d'autres temps la coulisse ne paroissoir pas essacée comme elle l'est dans la

figure 5. i, i, les yeux.

Dans la Figurie 6 une des ouïes  $\sigma$  des figures 1 & 2 est représentée vûë au microscope.  $t_i$  le trone auquel des trachces se rendent. t  $b_i$  t c, deux tiges à peu près égales qui partent du trone t, mais dont l'une a  $\tilde{t}$  té coupée en c, f, f, g, branches ou barbes, dont les unes partent d'un côté & les autres de l'autre côté de la tige  $\delta t$ . h, barbes qui partent de la tige t c. Dans l'angle c t b, les barbes d'une des tiers gréches colles de l'autre côté.

des tiges croisent celles de l'autre tige.

La Figure 7 est celle d'une portion d'une tige t b, ou t e de la figure précédente, vûë à un microscope qui grossit très - considérablement. e t la portion de tige. u u deux vaisseaux qui sont logés dans l'intérieur un plus grand, & qui paroissent étre des vaisseaux à in. Cette sig. sit voir que chaque sont logés deux vaisseaux plus petits, qui doivent aussi être regardés comme des vaisseaux à air.

La Figure 8 montre l'éphémere e de la nymphe de la figure première, dans le moment où elle acheve de se tirer

de son fourreau f.

La Figure 9 représente en grand une éphémere telle que celle de la figure 8, ou une autre qui, après être devenuë mouche & avoir volé, avoit encore à quitter une dépouille complette, mais qu'elle laisse sanger de forme. Lei l'éphémere a presque fini cette dernière opération. a, a, se alles qui se sont déja triése en grande partie de leurs sourreaux m, m. En o p & en q o paroissent encore deux portions des alles a qui sont plisses & prêtes à fortir par les ouvertures o, o, f, la dépouille dont le reste est eaché sous le corps de l'éphémere. Cette

Tome VI. Vuu

éphémere est de celles qui ont quatre yeux à rézeau; outre les deux ordinaires y, y, elles en ont encore deux plus faillants i, i.

La Figure 10 est celle d'une petite nymphe d'éphémere, dont j'ai eu un grand nombre dans les cloches & les bacquets où je conservois d'autres insectes aquatiques. Dans la Figure 11 la nymphe de la figure 10 est extrê-

mement groffie.

La Figure 12 repréfente la dépouille laiffée par l'éphémere qui étoit la nymphe de la figure 10, autant groffie que l'ét étet de dernière nymphe dans la figure 11. ef, e f, les deux bords de la fente faite au-deffous du corcelet. t j, t j, les deux bords de la fente faite au-deffous de la tête. C'est au moyen de sentes pareilles, faites à son fourreau, que toute éphémere se trouve en état de s'en tirer.

La Figure 13 fait voir dans sa grandeur naturelle l'éphémere qui a été la nymphe de la figure 10; ses ailes sont de couleur citron; je n'ai pu lui trouver les deux petites.

Dans la Figure 14 l'éphémere de la figure 13 est représentée beaucoup plus grande que nature, ayant ses ailes sur son dos, comme les y tiennent toutes les éphémeres qui se préparent à quitter leur derniére dépouille.



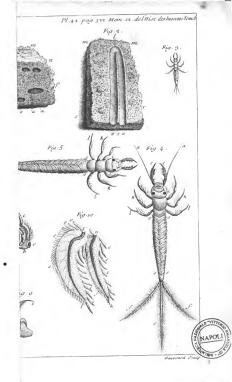

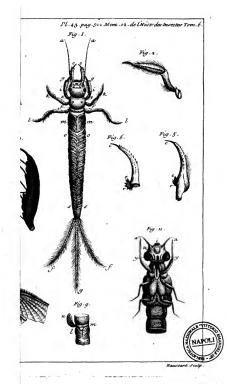

Do not Google



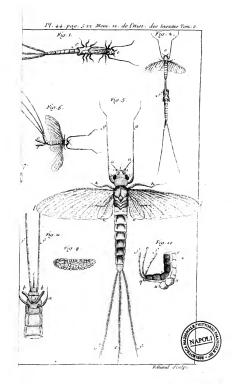



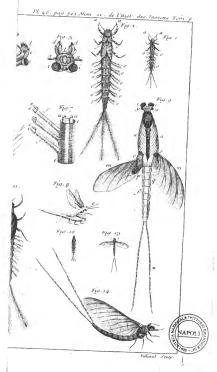

At - - by Google

## 

## TREIZIEME MEMOIRE.

# ADDITION A L'HISTOIRE DES PUCERONS,

DONNEE DANS LE TROISIEME VOLUME \*, \* 3' Mini.

Sur la manière dont ils se multiplient.

PARMI les pucerons qui naissent d'une même mere. il y en a qui ne parviennent jamais à avoir des aîles, & d'autres qui, après leur derniére transformation, en ont quatre fort grandes, par rapport à la grandeur de leur petit corps. Ceux-ci appartiennent incontestablement à la classe des mouches à quatre aîles, à laquelle on ne scauroit s'empêcher d'accorder aussi les pucerons dépourvus d'aîles; comme on a été forcé de mettre dans celle des papillons. des fémelles de plusieurs especes\*, à qui les aîles man- \* Tom. 2, quent, pendant que leurs mâles en ont d'amples & de belles. Mém. 9. Quelqu'accoûtumés que nous foyons à ne donner le nom de mouche qu'à des insectes ailés, nous devons en reconnoître de non aîlés pour de véritables mouches, & les pucerons nous font voir de ceux-ci en grand nombre. L'hiftoire des pucerons est par conséquent une partie de l'histoire générale des mouches à quatre aîles, & elle cût été naturellement placée dans ce fixiéme volume, fi nous n'eussions été déterminés à la faire paroître d'avance dans le troisiéme, parce qu'elle fournit des faits propres à répandre un grand jour sur la formation des galles, dont il s'agit dans le dernier des Mémoires du volume qui vient d'être cité.

L'histoire des pucerons que nous avons publice alors. apprend quels sont les caractéres propres à ces petits infectes qu'on ne trouve que trop ailément, & en trop grande quantité fur les plantes, fur les arbuftes & fur les arbres, foit de nos jardins, foit de la campagne; elle donne une idée du prodigieux nombre de leurs cípeces, qui ne sont pas seulement répandues sur les parties des végétaux qui s'élevent au-dessus de la surface de la terre, mais dont plusieurs se tiennent constamment attachées à leurs racines; & elle raconte les singularités les plus remarquables que ceux de plusieurs especes nous out offertes; mais un article de leur vie, le plus important de tous, & fur lequel nous n'étions pas en état de prononcer alors décisivement, demande que nous revenions à eux. Nous avons bien prouvé qu'ils sont vivipares, que les aîlés & non aîlés le font: nous avons expliqué comment ils parviennent à mettre leurs petits au jour ; mais nous n'avons rien dit d'affés positif par rapport à la manière dont leur fécondation est opérée. Ce point sur lequel nous sommes plus instruits à présent, est peut être la plus grande singularité que l'histoire naturelle nous ait fait voir jusqu'ici, une singularité intéressante pour les physiciens, & même pour les métaphyliciens, & très-propre à justifier. l'emploi du temps passé à observer les plus petits insectes.

On 'ne se seroit pas attendu que l'étude des pueerons eût dû nous apprendre, comme elle va le faire, à être réservés à prononcer sur la généralité des loix de la nature. S'il y en a quelqu'une qui ait paru n'être sujette à aucune exception, c'est celle qui veut que deux animaux de chaque espece, soient obligés de concourir pour donner naissance à de nouveaux individus de leur espece. L'universalité de cette loi a été consimmé par les observations faites jusqu'à présent, tant sur les plus grands que

INSECTES. XIII. Mem. fur les plus petits animaux. Il est vrai qu'après avoir trouvé pendant long temps parmi les uns & les autres des mâles & des fémelles, depuis qu'on a mieux étudié les infectes que ne l'avoient fait les Anciens, on a reconnu que tous les individus de quelques-unes de leurs especes, réunisfoient en eux les deux fexes; que les limaces, que les limacons, que les vers de terre &c. étoient mâles & fémelles en même temps. Mais la généralité de la loi qui exige pour la génération le concours de deux individus de la même espece, n'en a dû paroître que mieux établie, & plus néceffaire, puisqu'on a vû que des animaux qui sembloient être faits pour se soustraire à cette loi, y étoient cependant foûmis; car on a pu s'affûrer qu'un limaçon, quoique mâle & fémelle, & qu'un ver de terre en qui se trouve de même ce qui constituë les deux sexes, n'étoient en état de mettre au jour des œufs féconds, qu'après que l'un s'étoit uni avec un fecond limacon, & l'autre avec un fecond ver de terre. En un mot il n'a pas été accordé à ces animaux de se séconder eux-mêmes: des faits sans nombre ont done confirmé une régle qui jusqu'à nos jours n'avoit paru démentie par aucun fait affés politif.

D'habiles observaieurs, Leuwenhoeck & Cestoni, ont pourtant osse avancer que chaque puerenn se sufficion à un autre puerenn, if mettoti au jour des petits qui lui devenoient semblables. Après avoir observé des puerenns à différentes lucures dujour, & peut-être pendant la nuit, ils n'avoient jamais pu parvenir à en voir d'accouplés; & de-là ils ont eru être en droit de conclurre qu'ils ne s'accouploient pas. Il est vai qu'il sembloit difficile que des inscettes quiste tiennent affés tranquilles sur des semilles où ils sont, souvent à découvert, cussent pu cacher leurs accouplements à des veux éclairés qui avoient cherché à les voir. Il sut pourtant

Vuu iii,

avouer que cette preuve étoit trop légere pour établir une exception à une règle d'une généralité si reconnuë. Ce n'étoit pas affés de n'avoir jamais vû deux pucerons joints ensemble dans les circonstances où on avoit cherché à les surprendre dans cet état, il cût fallu prouver qu'il n'y a aucune circonstance où ils le soient. On pouvoit soupconner qu'il n'y avoit que certains temps, que certaines heures, ou peutêtre certains moments de la nuit qui fussent favorables à une opération si importante; on la pouvoit supposer d'une durce si courte qu'elle ne laissoit pas à l'observateur le temps nécessaire pour l'appercevoir. Enfin les pucerons sont appliqués les uns contre les autres, ils s'entre-touchent par des parties différentes, ils marchent en certains temps, & paffent les uns sur les autres; on pouvoit soupçonner qu'alors les occasions de se rendre réciproquement féconds, ne leur manquoient pas. Or des foupçons suffisent pour empêcher d'accorder une propolition qui met une exception à l'ordre général : une telle proposition demande à être démontrée dans la plus grande rigueur. Enfin, s'il en étoit besoin, M. Cestoni nous fourniroit lui-même un exemple, & dans un cas précifément pareil à celui dont il s'agit actuellement, propre à apprendre à se tenir en garde contre des preuves négatives de la généralité desquelles on peut rarement être affés certain. Sur ce qu'il n'avoit jamais vû de gallinfectes accouplées, il a prétendu qu'elles étoient des hermaphrodites de la plus singulière espece; que chaeune avoit tout ce qui lui falloit pour devenir féconde sans aucun secours étranger. L'immobilité parfaite dans laquelle elles paffent la plus grande & la derniére partie de leur vic, étoit très-favorable à ce sentiment. J'ai pourtant prouyé ailleurs \* que ces gallinsecles si immobiles ont des mâles beaucoup plus petits qu'elles ne sont, & trèsagiles, qui les viennent chercher, & qui se joignent à elles.

\* Tome 4, Mein. 1. p. 28 & Suiv.

Il y a des accouplements d'infectes, qui quoique réefs, ne peuvent être apperçûs: tels font ceux des reines des abeilles, qui commencent & s'accompliffent dans des lieux impénétrables à nos regards. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore été obfervés, parce qu'on a ignoré les feules circonflances dans lefquelles ils peuvent être vûs. Quoique ceux des fourmis fe faffent dans des endroits très-éclairés, je ne fçache pas qu'ils ayent été vûs encore par d'autres que ceux à qui j'ai appris à les voir.

Des faits que les pucerons m'avoient permis de bien observer, m'avoient au moins convaincu que l'Auteur de la Nature les avoit exceptés d'une loi qui avoit paru générale pour tous les infectes dont la condition est de paffer par plufieurs métamorphofes, & qui a été donnée pour telle par Swammerdam. Cette loi veut que ce ne soit qu'après la derniére de leurs transformations, que les fémelles deviennent fécondes. Une chenille, par exemple, ne s'accouple point avec une autre chenille; ce font les papillons mâles qui s'accouplent avec les papillons fémelles, après quoi celles-ci pondent des œufs, d'où éclosent des chenilles. J'eus lieu de croire que les pucerons n'étoient pas soumis à cette loi, sur co qu'ayant ouvert le corps de plusieurs de ces insectes qui n'avoient pas subi teur derniére métamorphose, j'y trouvai des fœtus bien formés, & que je devois juger être vivants. Il m'a été facilc de porter jusqu'à la démonstration, une conjecture plus que vraisemblable. J'ai renfermé un puccron qui devoit devenir aîlé, mais dont les aîles étoient cachées & plices fous la dépouille dont il lui restoit à se défaire, j'ai dis-je, renfermé ce puceron dans un vasc de verre où il ne pouvoit avoir de communication avec puceron quelconque: il lui étoit impossible d'en fortir, & il l'étoit à tout autre de s'y introduire. Ce puceron mis dans une folitude qui

ne pouvoit être troublée, s'est métamorphose; il y est devenu ailé, & n'a pas tardé ensuite à donner des petits viants. Cette expérience qui a été répétée pluseurs fois avec le même succès, a donc prouvé incontestablement que les pucerons, pour devenir séconds, n'ont pas besoin de s'accoupler avec d'autres pucerons après leur demiére métamorphose, & que s'il y a entr'eux des accouplements

nécessaires, ils la précedent.

En quel temps donc de leur vie les pucerons sont-ils fécondés, dès que celui où ils doivent l'être, n'est pas le temps prescrit aux autres insecles! Dans l'embarras où l'on étoit de sçavoir à quel terme d'accroissement ils en étoient, lorsque les embryons pouvoient commencer à se développer dans leurs corps, on étoit conduit à soupconner que non seulement ils avoient été soustraits à la régle qui a fixé pour les autres insectes le temps de l'accouplement après leur derniére transformation, qu'ils l'avoient même été à celle qui demande que tout animal connu jusqu'ici, ne puisse contribuer à la multiplication de son espece, sans le secours d'un autre animal de cette espece. Enfin il étoit assés naturel de soupconner que le puceron qui vient de naître, n'a pas besoin d'être fécondé. qu'il ne lui reste qu'à finir son croît, pour devenir en état de mettre au jour des petits. Au moins paroissoit-il qu'on pouvoit s'affûrer si une idée si étrange, mais non dénuée de probabilité, étoit vraye ou fausse, & cela par le moyen d'une expérience semblable à celle qui m'avoit appris que les pucerons n'avoient aucun besoin de s'accoupler après leur dernière métamorphose, pour être en état de faire des petits. Tout ce que la nouvelle expérience demandoit de plus, c'étoit qu'on la commençat de meilleure heure. Il s'agissoit d'être attentif au moment où un puccron sortiroit du corps de sa mere, moment qui n'est pas difficile à trouver,

à trouver, de faisir le puceron dès qu'il seroit né, de le séparer des autres, & de le rensermer dans un lieu où rien ne lui manqueroit de nécessaire à sa vie, mais où il ne lui feroit pas possible d'avoir de commerce avec aucun puceron, soit de son espece, soit d'espece quelconque.

J'ai rapporté dans le Tome 3 \*, les tentatives que j'a- \* Page 229. vois faites pour élever dans une parfaite solitude des pucerons du chou, dont chacun dans le moment même de sa naissance, avoit été séparé de sa mere, & de tous ses semblables. Divers accidents firent périr les uns plûtôt, & les autres plus tard; aucun d'eux ne parvint à l'âge où je le voulois voir arriver, à celui où ils n'ont plus de dépouille à quitter; mais j'ai eu lieu de croire, & j'en ai averti, qu'on parviendroit à élever jusqu'à cet âge des pucerons tenus dans une parfaite solitude, si on se donnoit la peine de répéter affés de fois l'expérience indiquée. J'espérai même qu'elle seroit bien-tôt tentée avec toutes les précautions & tous les foins propres à l'amener à une heureuse fin. Les insectes se sont acquis depuis quelques années des observateurs au zéle, à la sagacité & à la patience desquels rien, ce semble, ne doit échapper de ce que l'histoire de ces petits animaux peut offrir d'intéressant : ils font toûjours disposés à diriger leur attention & leurs recherches vers le côté où il paroît rester à faire des découvertes; & je leur dois en mon particulier beaucoup de reconnoissance de ce qu'ils veulent bien me communiquer les nouveautés qui ont récompensé leurs travaux. Je pouvois donc me promettre que la seule annonce de l'expérience sur les pucerons, mettroit de bons ouvriers en œuvre. Il n'en eût pas fallu davantage pour engager M. Bonnet de Geneve, à la fuivre; je l'y exhortai cependant encore dans une de mes lettres, en réponse à une des siennes, où il m'avoit obligeamment demandé de lui marquer les recherches dans lesquelles j'aimerois

Xxx

Tome VI.

530 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE le mieux qu'il m'aidât. C'est à lui qu'étoit réservé le

plaifir de voir réuffir le premier une expérience très-importante: il s'en étoit rendu bien digne par les foins affidus & la scrupuleuse exactitude qu'il avoit apportés à la

bien faire.

Il se détermina à prendre pour cette curieuse expérience, un puceron du fusain, dont une mere accoucha fous ses yeux le 20 Mai 1740, à 5 heures du soir; car l'heure de la naissance d'un insecte qui alloit devenir précieux, ne nous est pas indifférente; ne mériteroit-elle point que les faiseurs d'horoscope examinassent le concours des Astres qui y avoient présidé! Leurs influences ont sans doute autant de pouvoir sur le sort des insectes, que sur celui des hommes. A peine le puceron étoit-il né, que M. Bonnet détacha une petite branche de l'arbuste sur lequel il se trouvoit; il ne laissa à cette branche que cing à fix feuilles, qu'il examina de tous côtés avec la plus grande attention. Après s'être bien affûré qu'aucun puceron n'y étoit attaché, ni à la tige, il fit passer celui qui venoit de naître, fur une de ces feuilles. On a vû ailleurs que les pucerons ont une trompe qu'ils tiennent le plus souvent picquée dans les plantes, & avec laquelle ils pompent le suc dont ils se nourrissent. Pour mettre le nouveau né en état de vivre & de croître, il étoit donc effentiel de conserver les feuilles qui lui avoient été données, fraîches & fucculentes; c'est dans cette vûë que M. Bonnet fit entrer la tige qui les portoit dans une bouteille pleine d'eau, en-dehors de laquelle les feuilles resterent. Après avoir pourvû à sa nourriture, ce qu'il y avoit de plus important, étoit de prendre des précautions fûres pour le tenir dans une parfaite solitude. Entre les différents moyens de le faire, celui dont se servit M. Bonnet, est un des meilleurs: dans un vase de terre

de verre \* jusqu'auprès de son col \* où elle se trouva bien + Pl. 47, fie. foûtenuë & bien aflujettie: il ne s'agiffoit plus que de fer- 2. mer toute entrée aux puccrons à qui il auroit pu prendre envie de venir rendre visite à celui qui étoit sur une des feuilles. Bien-tôt on s'affûra que ce dernier pafferoit sa vie dans une parfaite folitude, en le couvrant d'un vafe de verre\*, comme on couvre les laitues d'une cloche: on cut \* Fig. 4. P. grand soin d'appliquer exactement les bords de ce vase. beaucoup plus petit qu'une cloche, contre la terre; on îmagine de reste qu'il étoit facile d'empêcher qu'il ne restat aucun vuide entre la terre & eux. Quand le puceron ainsi renfermé cût été mis auprès du pied de fusain le plus peuplé d'insectes de son espece, on n'eût eu nullement à craindre que quelques-uns de ceux-ci fussent parvenus jusqu'à lui; mais M. Bonnet le mit dans un lieu où on ne pouvoit pas même foupçonner que d'autres pucerons viendroient faire des tentatives en faveur du folitaire : il le transporta dans son cabinet; or quand on connoît les inclinations de ces petits infectes, quand on fçait combien ils font peu allants, que rien ne les porte à entrer dans nos maifons, on jugera que là il ne pouvoit s'en rendre aucun qui fist des efforts, qui d'ailleurs auroient été inutiles, pour aller trouver le prisonnier.

Ce puceron devint presque l'unique objet des attentions de M. Bonnet; il ne se contentoit pas de l'observer journellement, il l'observoit à toutes les heures du jour, & souvent pluseurs sois dans la même heure: plein d'inquiétude pour ce petit insecte, il prévoyoit tout ce qui pouvoit être à craindre pour une vie qui lui étoit devenue chére: il appréhenda que sa prison ne sit peu saine, qu'il me se trouvait mal dans un lieu où l'air rendu trop humide par les vapeurs qui ne pouvoient s'échapper, ne se renouvelloit point: il craignit que les seuilles de la petite branche ne s'altérassent, & que devenués jaunes, elies ne

donnaffent plus au puceron qu'un suc mal conditionné. Pour aller au-devant de tous les accidents dont les suites eussein tou être funestes, M. Bonnet avoit soin de mettre son puceron à découvert plusieurs sois chaque jour, de le régaler d'un air nouveau & moins humide; mais pendant tout le temps où il le faisoit jouir d'un bon air, il n'ôtoit pas les yeux de dessibuir souvent même il l'observoit avec la loupe, pour s'instruire de ses actions les moins im-

portantes. Un puceron si bien soigné ne pouvoit guéres manquer de prospérer. J'ai dit ailleurs que tous ont à quitter plusieurs dépouilles, & qu'après avoir laissé la dernière, ils font parvenus à leur dernier terme d'accroiffement. Je ne me suis pas trop embarrassé de faire les observations propres à apprendre quel est le nombre de celles dont ils se défont. Le puceron de M. Bonnet en avoit quatre à quitter: il se tira pour la premiére fois d'une peau qui déja étoit devenue vicille, le 23 Mai, sur le soir; c'est-à-dire. lorsqu'il fut âgé de trois jours. Au bout de trois autres jours, le 26 Mai, à deux heures après-midi, il se dépouilla pour la feconde fois. Il quitta une troisième dépouille le 20 fur les sept heures du matin, & enfin il se défit de la quatriéme & derniére le 31 vers les sept heures du soir. C'est toûjours une rude & dangereuse opération pour un infecte, que de quitter un vêtement si complet, & appliqué si exactement sur toutes les parties qu'il couvre, & auxquelles il est si uni qu'il fait corps avec elles. M. Bonnet qui sçavoit que plusieurs insectes périssent dans leurs muës, ne pouvoit être tranquille lorsque quelqu'une de celles de son puceron étoit prête d'arriver; mais la derniére le jetta dans les plus vives allarmes: dans des moments qui la précéderent de peu, il le trouva sans mouvement, ayant le corps renflé & luifant. Cette derniére circonftance étoit bien inquiétante pour quelqu'un qui sçavoit

qu'il arrive quelquefois aux pucerons d'être dévorés tout vivans par un ver logé dans leur intérieur, & qu'alors leur peau en devient plus brillante. Bien-tôt pourtant M. Bonnet fut raffûré par rapport à la dangereuse maladie qu'il avoit soupçonnée à ce puceron, qui devenoit de plus en plus cher à mesure qu'il approchoit du terme où il devoit donner la folution d'une question importante. Il commenca à se tirer de sa dépouille; mais ce fut d'une manière propre à renouveller les allarmes, ce ne fut pas avec son adresse ordinaire; il se coucha sur le côté, il se renversa même ensuite sur le dos, ayant les quatre jambes en l'air: posé alors sur une feuille pendante, & presque verticale, il n'eût pas manqué de faire une chûte fatale, si le bout de son corps n'eût été encore retenu par la dépouille qui étoit bien accrochée à la feuille. Tout néantmoins se termina heureusement, il se remit sur ses jambes, & acheva de se tirer de sa derniére dépouille : il étoit alors arrivé au terme où on avoit tâché de l'amener par tant de foins, il étoit devenu un puceron parfait.

Dès le lendemain, premier Juin, M. Bonnet fut récompenfé de toutes les peines qu'il avoit prifes pour ce petit nifecte : fur les fept heures du foir, il vit enfin avec un
grand contentement, que son puceron avoit accouché. Il
lui parut alors bien décidé, qu'un puceron qui depuis l'inftant de la naislance n'a eu aucun commerce avec ceux de
son espece, devient en état de mettre au jour des petits vivants. Le sien continua d'accoucher journellement, &
souvent plus leurs fois dans le méme jour, & sous ses yeux,
M. Bonnet continua à donner se attentions à un petit animal qui avoit si bien répondu à ses souhaits: il tint un regitre de naissance d'une espece dont on n'en a pas encore
tenu jusqu'ici; il y marqua le jour & l'heure de celle de chaque nouveau puceron dont la mere se délivra. Depuis le 1
unin jusqu'au 2 1 du même mois, elle en mit 55 au jour,

#### 534 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE & cela dans les temps marqués dans un regître, qui par sa singularité m'a paru mériter d'être publié.

TABLE des jours & heures des Pucerons mis au jour depuis le premier Juin jufqu'au 21 du même mois inclusivement, par celui qui depuis sa naissance avoit été tenu dans une parsaite solitude.

Comme M. Bonnet ne perdoit prefque pas de vôt dans la journée la Mere puceron, la plipart des petits font nét four fet yeux. Ceux qui font marqués d'une étoite », font les feuls qui foient venus au jour dans un temps où il ne lui avoit pas été permis de continuer les obsérvations.

| Jours<br>de<br>JUIN. | Nombre<br>des Pucerons<br>nés<br>dans chaque jour. | NOMBRE DES PUCERONS nés chaque matin, & les heures de leur naillance. | Nombre<br>des Pucerons<br>des chaque après-midi,<br>& les heures<br>de leur naissance.                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2 Pucerons                                         | o P.                                                                  | à 7 <sup>h</sup> ± · · · · 1 P.<br>9 · · · · 1 P.                                                                                                                                                                          |
| 2                    | 10 Pucerons                                        | 6 1 P.<br>6 1 P.<br>6 ½ 1 P.<br>7 ½ 1 P.<br>8 ½ 1 P.<br>8 ½ 1 P.      | à midi ‡ 1 P.<br>1 ½ 1 P.<br>6 ½ 1 P.                                                                                                                                                                                      |
| 3                    | 7 Pucerons                                         | à 10 <sup>h</sup> 1 P.                                                | \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                         |
| 4                    | 10 Pucerons                                        | 6 1 P.<br>6 1 P.<br>6 1 P.                                            | $\begin{cases} \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot \dots \cdot 1 \cdot P, \\ 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \dots \cdot 1 \cdot P, \\ 6 \cdot \dots \cdot 1 \cdot P, \\ 9 \cdot \dots \cdot 2 \cdot P, \end{cases}$ |
| 5                    | 8 Pucerons                                         | à 5 <sup>h</sup> 4 P.*                                                | \begin{cases} \frac{1}{2} & 1^h \cdots & 1 P. \\ 2 & \frac{1}{4} \cdots & 1 P. \\ 6 & \frac{1}{4} \cdots & 1 P. \\ 7 \cdots & 1 P. \\ \end{cases}                                                                          |
| 6                    | 5 Pucerons                                         | 1 6 3 P.                                                              | \$ midi ‡ τ P. 2 ½ τ P.                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                  | LOILS. AI.                                                                                                                                        | 11. Intein. 53                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours<br>de<br>JUIN. | Nombre<br>Des Puceron<br>nés<br>dans chaque jour | nés chaque matin .                                                                                                                                | NOMBRE DES PUCERONS nés chaque après-midi & les heures de leur naiffance.                                                                                                  |
| 7                    | 4 Pucerons                                       | { a 5h · 1 · 1 P.*                                                                                                                                | à 7h · · · · · · P.                                                                                                                                                        |
| 8                    | 8 Pucerons                                       | \$\frac{1}{4} \frac{5}{1} \cdots \cdot 2 \cdot P.\$  9 \cdots \cdot 1 \cdot P.  9 \frac{1}{2} \cdots \cdot 1 \cdot P.  10 \cdots \cdot 1 \cdot P. | $\begin{cases} \frac{\lambda}{a} \text{ midi } \frac{I}{4}, \dots 1 \text{ P.} \\ 2\frac{I}{3}, \dots 1 \text{ P.} \\ \text{vers le foir.} \dots 1 \text{ P.} \end{cases}$ |
| 9                    | 4 Pucerons                                       | } a 6 <sup>b</sup> 2···· 1 P.*                                                                                                                    | à 1h 1 P.                                                                                                                                                                  |
| 10                   | 3 Pucerons                                       | à 10 <sup>h</sup> ‡ 1 P.                                                                                                                          | 1 1h 1 P.*<br>4 ½ 1 P.                                                                                                                                                     |
| 11                   | 6 Pucerons                                       | a 6 <sup>h</sup> 1 1 P.<br>7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1 P.                                                                                     | à 5h ½ 1 P.<br>6½ 1 P.<br>7½ 1 P.                                                                                                                                          |
| 12                   | 3 Pucerons                                       | à 6 2 P.*                                                                                                                                         | à midi ‡ 1 P.                                                                                                                                                              |
| 13                   | 1 Puceron                                        | à 1 1 h 1 P.                                                                                                                                      | o P.                                                                                                                                                                       |
| 14                   | 4 Pucerons                                       | à 6 <sup>h</sup> 3 P.*<br>7 <sup>1</sup> 1 P.                                                                                                     | o P.                                                                                                                                                                       |
| 15                   | 5 Pucerons                                       | à 5h 3 P.*<br>8 1 P.*                                                                                                                             | à 10h 1 P.*                                                                                                                                                                |
| 16                   | 6 Pucerons                                       | à 5 <sup>h</sup> · · · · 3 P.*<br>9 ½ · · · · 1 P.<br>10 ½ · · · · 1 P.                                                                           | à 6h 1 P.*                                                                                                                                                                 |
| 17                   | 3 Pucerons                                       | à 7h 1 P.                                                                                                                                         | à 3 <sup>h</sup> · · · · · 1 P.<br>9 · · · · 1 P.*                                                                                                                         |
| 18                   | 2 Pucerons                                       | à 6 <sup>h</sup> 1 P. }                                                                                                                           | o P.                                                                                                                                                                       |
| 19                   | 2 Pucerons                                       | à 5h 1 P.*                                                                                                                                        | à 46 5 · · · · · P.                                                                                                                                                        |
| 20                   | o Puceron                                        | o P.                                                                                                                                              | o P.                                                                                                                                                                       |
| 21                   | 2 Pucerons                                       | о Р.                                                                                                                                              | à 7 <sup>h</sup> ; 2 P.*                                                                                                                                                   |
|                      | SOMME TOT                                        | ALE 95 Puc                                                                                                                                        | crons.                                                                                                                                                                     |

Peut-être que la fécondité du puceron étoit épuifée par les 95 accouchements rapportés dans cette table, qu'ils remplifsoient le nombre de ceux qu'il devoit faire dans sa vie; & c'en étoit bien assés: ils avoient été plus fréquents dans les premiers jours du mois, & devinrent plus rares plusieurs jours avant le 21. M. Bonnet n'en trouva aucun à écrire sur sa liste pour le 22, le 23, le 24 & le 25. Incertain pourtant si ce puceron, après quelque repos, ne recommenceroit pas à mettre des petits au jour, il ne cessa de l'observer que le 26 à 6 heures du matin, qu'il fut obligé de quitter la campagne pour aller à Geneve : il en fut ramené dès le lendemain à cinq heures du matin, par le desir de le revoir; mais son impatience sut mal payée. Il crut avoir fait une perte considérable, quand à son retour il ne trouva plus ce puceron sur les feuilles où il l'avoit laisse, & qu'il eut fait des recherches inutiles pour découvrir où il étoit allé. Depuis plusieurs jours, depuis qu'il avoit été constaté que sans avoir eu de communication avec aucun autre insecte de son espece, il avoit commencé & continué d'accoucher, M. Bonnet ne jugea plus qu'il fût nécessaire de le tenir renfermé sous l'espece de cloche de verre dont il avoit été couvert dans les temps précédents. Il se tenoit aussi tranquille sur les seuilles qui lui avoient été accordées, que lorsqu'il étoit prisonnier; s'il marchoit, c'étoit sur la même feuille, ou pour passer de celle-ci fur une autre: il y en eut même une fur laquelle il resta constamment dans la même place pendant huit jours; mais enfin le 26 il voulut faire usage de sa liberté pour aller voir de nouveaux pays. A vrai dire néantmoins le reste des faits que sa vie eût offerts, ne pouvoit être que peu important en comparaison de celui qu'il avoit appris. N'eût-il mis au jour qu'un scul petit, sans avoir eu commerce avec aucun autre puceron, le fait essentiel étoit prouvé, qu'il y a dans la nature des animaux DES INSECTES. XIII. Mem. 537 qui naissent en état de multiplier leur espece sans avoir besoin d'être sécondés par d'autres.

Sûr du plaisir que les observations de M. Bonnet seroient à l'Académie, je tardal peu à lui lire sa lettre du 13 Juillet, dans laquelle elles étoient détaillées. Il parut à l'Académie entiére que M. Bonnet avoit porté les précautions & les soins même au-delà de ce qu'on cût ofé le souhaiter : quelque convaincue qu'elle fût qu'il n'avoit rien négligé pour éclairer toutes les démarches de son puceron, qu'il avoit été pour lui un Argus plus difficile à tromper que celui de la fable, elle jugea néantmoins qu'une seule expérience, quoique très-bien faite, ne suffi- . soit pas pour ôter tout doute par rapport à un fait contraire à une loi dont la généralité avoit semblé établie par le concours unanime de tous les faits vûs jusqu'alors. On n'a que trop d'exemples de circonstances qui ont échappé à des yeux clairyoyants & attentifs, L'Académie ne put donc s'empêcher de desirer que la même expérience fût répétée par M. Bonnet, autant de fois, & sur le plus de pucerons de différentes especes qu'il lui seroit possible; je fus chargé de l'en prier de sa part, & je le fis. J'ose dire même qu'un fait si étrange demandoit à être vû & attesté par différents observateurs, & j'espérai que ceux avec qui j'ai le plaisir d'être en relation, feroient tout ce qui seroit en eux pour s'affûrer de sa réalité; c'étoit une grande & intéressante nouvelle dont je ne manquai pas de les informer: je l'écrivis d'abord à Strasbourg à M. Bazin, en l'exhortant à faire une expérience que je sçavois qu'il entreprendroit volontiers. M. Trembley qui est le premier à qui l'histoire naturelle a fait voir des faits plus étonnants encore, & plus merveilleux que celui d'un animal qui se suffit à lui-même, apprit celui-ci de M. Bonnet & de moi, & il en fit part à la Haie où il demeure, à

Tome VI.

M. Lyonet, un des plus affidus observateurs des insectes. Ces trois Mefficurs firent chacun de leur côté des expériences, & M. Bonnet réitéra les siennes pour s'assûrer que les pucerons qui ont vécu dans une parfaite solitude depuis le moment de leur naissance, sont en état de mettre des petits au jour, dès qu'ils sont arrivés à leur dernicr terme d'accroiffement. Ils les firent fur des especes différentes & prirent différents moyens tous très-bons pour s'affûrer que le puceron qui avoit été féparé de sa mere dans l'instant de sa naissance, & avoit passé sa vie sans avoir de communication avec aucun autre puceron, devenoit fécond. Enfin ils ont tous fait des expériences qui ont cu le succès desiré: ils ont vû & revû des pucerons de différentes especes qui ont mis des petits au jour, sans s'être joints depuis leur naissance avec aucun insecte de leur espece, & même sans s'être trouvés proche d'aucun d'cux.

Le choix de l'espece de pucerons que M. Bazin destina à sa première expérience, fut houreux: il tomba sur celle qui aime les pavots, dont les petits ont fini leur croît en moins de huit jours, & souvent en sept, c'est-à-dire, en quatre jours environ de moins qu'il n'en fallut à celui du fusain, mis en expérience par M. Bonnet; & c'est quelque chose que de ménager quatre jours aux soins & à l'impatience de l'observateur, & de les retrancher sur ceux où la vie du petit insecte est exposée à des risques. Les premiéres tentatives que je fis pour m'affûrer si ces insectes étoient féconds par eux-mêmes, m'eussent appris la vérité de ce fait, si ceux sur qui je les sis, avoient été d'une espece dont les pucerons âgés seulement de sept jours, sont en état d'accoucher; car un des pucerons du chou, à qui i'avois interdit tout commerce avec les autres pucerons. ayoit neuf jours lorsqu'il périt. Ceux du payot méritent

#### DES INSECTES. XIII. Mem. encore d'être préférés à beaucoup d'autres, en ce qu'ils font de ceux qui restent volontiers & plus long-temps dans une même place. Quoiqu'en général les pucerons soient affés fédentaires, il y en a pourtant qui aiment à marcher, & les courses, même fort courtes, sont souvent funestes à ceux qui font renfermés: plus foibles peut-être que ceux qui jouissent d'un air libre, il leur arrive asses ordinairement de tomber de desfus leur feuille, & ils ont toûjours peine à se relever de leur chûte; s'ils tombent dans l'eau. ou seulement sur des corps rendus humides par celle qui est employée à conserver la fraîcheur aux feuilles dont ils se doivent nourrir, ils périssent immanquablement. Ce fut donc fur un puceron du pavot que M. Bazin fit sa premiére expérience. Le 29 Juillet il tint fous ses yeux, & sur une feuille de cette plante, une mere à qui il avoit déja vû faire plusieurs petits, & qui en faisoit sortir un de fon corps; dès que celui ci fut né, dès qu'il ne tint plus au corps de la mere, il l'enleva doucement, & le mit fur une feuille de pavot qu'il avoit examinée avec soin pour s'assurer qu'aucun autre puceron n'y étoit attaché, il plongea la queuë de cette feuille dans l'eau qui rempliffoit un poudrier, une partie de la feuille étoit soûtenue par l'eau même. Enfin il fit entrer le poudrier qui étoit de grandeur médiocre, dans un plus grand qu'il couvrit d'un papier bien ficellé autour du bord du vase. Il ne craignit point que les vapeurs trop humides nuilissent à son puceron; parce qu'il avoit vû dans les jardins de ces insectes qu'i avoient soûtenu pendant plusieurs jours de forts brouillards, sans avoir paru en souffrir. Le sien se trouva bien où il l'avoit mis, il resta presque tossjours dans la même place, croissant journellement, & avec tant de succès, que lorsque M. Bazin alla l'examiner le 7 Août dès le matin.

il vit qu'il avoit déja accouché de sept petits pucerons.

Ýууij

Il a depuis réitéré cette expérience fur d'autres pucerons du pavot, & il l'a faite fur ceux du rosier, &c. plusieurs de

ces expériences lui ont réuffi.

M. Trembley s'y est pris autrement que M's Bonnet & Bazin, pour s'affûrer que les pucerons devenoient féconds sans s'être accouplés. Ce fut sur deux de ceux du sureau qu'il fit ses premiers essais. L'un sortit du corps de la mere le 28 Septembre à dix heures du soir, & l'autre le lendemain à huit heures du matin. Il en usa de la même manière par rapport à l'un & à l'autre. Dès que le premier fut né, il le posa sur une des seuilles qu'il avoit laisfées au bout d'un tendre jet de sureau dont il s'étoit muni. Il avoit aussi eu la précaution de s'assûrer, même avec la loupe, qu'aucun puceron ne se trouvoit, soit sur la tige, foit sur les feuilles. Il fit ensuite entrer ce jet de sureau \* Pl. 47. fig. dans un tube de verre\*, ouvert par les deux bouts \*, qui \*, A avoit cinq pouces de longueur, & cinq lignes de diametre; il plongea un des bouts de ce tube dans l'eau, qui s'éle-\* Fig. 6. voit d'un pouce au-dessus du fond d'un vase \*, & qui s'éleya par consequent d'autant dans le tube. Enfin il boucha le bout supérieur du tube avec du coton \*, ce qui suffisoit pour ôter au puceron nouveau-né la fiberté de sortir, & celle d'entrer à ceux à qui il eût pu prendre envie de se rendre auprès de lui. La faison dans laquelle il fit ses expériences, n'étoit pas favorable à l'accroissement des insec-

périences, n'étoit pas favorable à l'accroiffement des infectes; if fut obligé de changer plufieurs fois ses puccrons de branches. Ce ne fut que le 25 Novembre que le premier des deux accoucha; le seocnd qui n'étoit que de dix heures moins vieux que l'autre, ne commença à accoucherque le 28 du même mois. Ils continuerent l'un & l'autre de mettre des petits au jour; mais les intervalles entre les accouchements furent fort inégaux, & il y en eut de dix jours. L'un & l'autre n'ont point fait de petits dans les

INSECTES. XIII. Mem. jours où la liqueur de mon thermometre s'est élevée à moins de cinq degrés au dessus de la congélation; & pendant tout le temps où M. Trembley les a vû accoucher, la liqueur de mon thermometre ne s'est pas élevée à plus de dix; mais ils ont accouché plus rarement qu'ils n'euffent fait dans une saison plus douce, au Printemps co: en Eté;

Des pucerons naiffants du rosier, & de ceux du faule; ont aussi été mis & tenus dans une parfaite solitude par M. Lyonet, au moyen d'un vase de verre qui recouvroit celui où trempoit dans l'eau la branche sur les feuilles de laquelle le puceron étoit polé. Là ils ont fait des petits vi-

vants. Quelqu'étrange qu'il puisse paroître qu'il y ait dans la nature, des animaux dont chacun est par lui-même en état de multiplier les individus de son espece, dont chacun y peut contribuer fans avoir eu de commerce avec aucunautre depuis l'instant de sa naissance, il n'est pas possible de ne pas regarder ce fait comme certain, quand on feait qu'il est attesté par tant d'excellents observateurs qui l'ont vû & revû, & qui ont appris les moyens de le voir à ceux qui en feront curieux. Rien ne me femble moins nécesfaire que de joindre mon témoignage au leur. Je mériterois cependant des reproches fi je n'avois pas cherché à m'affûrer par mes propres yeux, d'une vérité qui avoit été démontrée par des expériences du foin desquelles d'autres avoient bien voulu se charger à mon instigation. Je ne . me fuis donc pas cru dispensé de tenter ces mêmes expériences. J'ai eu recours à deux moyens différents pour interdire à un puceron naissant toute communication avec ceux de son espece. Le premier a été de remplir d'eau un poudrier de grandeur médiocre, que j'ai couvert enfuite d'un parchemin mouillé bien tendu, & bien affujetti autour des bords du vase\*. J'ai fait à ce couvercle un trou propre à laisser \* Pl. 47. fe.

paffer une petite tige; son bout fupérieur qui s'élevoit audeffus du couverle, avoit quelques feuilles destinées à donner le suc qui devoit soumir à l'accroissement du puceron. Après en avoir pris un qui venoit de sortir sous mesyeux du corps de la mere, je le mettois sur une des feuilles. Cela fait je posois le petit poudrier sur le milieu d'un lit

Cela fait je pofois le petit poudrier fur le milieu d'un lit.

\*Pl. 47. 65 de coton \*, épais d'un pouce, & qui avoit beaucoup plus de diametre que le poudrier; il en avoit même plus qu'un fecond poudrier plus grand que le premier. Ce grand

fecond poudrier plus grand que le premier. Ce grand \* Fig. 12. poudrier étoit renversé le haut en-bas \*, & mis sur le petit qui se trouvoit renfermé dans l'autre. Les bords du grand étoient appliqués sur le lit de coton, contre lequel on avoit soin de les presser. Les pucerons que j'ai tenus en prison sous le grand poudrier, étoient de ceux du pêcher, de ceux du fureau, & de ceux du groseiller. Aucun d'eux n'y est parvenu à l'âge où ils accouchent, les uns sont péris plûtôt, & les autres plus tard, je n'en ai pas eu qui ayent vécu plus de cinq à fix jours; ils tomboient de desfus les feuilles, & ne se trouvoient pas en état d'v remonter. Les pucerons sur lesquels j'ai fait ces essais. craignent apparemment plus l'air humide que ceux du pavot, sur lesquels M. Bazin a tenté avec un plein succès: ses premières expériences. Cette manière en est une trèsfure pour tenir un puceron dans une parfaite solitude; mais: elle eût demandé que mes occupations m'eussent permis de donner autant de temps au puceron que j'avois renfermé sous chaque poudrier, que M. Bonnet en avoit donné au sien ; qu'il m'eût été permis plusieurs fois dans le jour d'enlever le grand poudrier pour laisser jouir le petit insecte d'un air moins humide, & pour permettre à l'eau qui s'étoit attachée à ses différentes parties, de s'évaporer.

Le second moyen dont je me suis servi, me convenoit mieux, & conviendra mieux à tous ceux qui chaque jour

# DES INSECTES. XIII. Mem. 54

se doivent pendant plusieurs heures de suite à des occupations réglées. Ce second moyen exige moins d'assiduité de l'observateur, & revient à celui que j'ai indiqué ailleurs \*. \* Tome 3. Le petit poudrier ayant été rempli d'eau, & couvert de parchemin \*, comme il a été dit ci-dessus, & après que \* Pl. 47. fie. l'avois introduit dedans une tige de plante, & mis un pu- 11. ceron naissant sur une des feuilles de cette tige, je faisois entrer le petit poudrier dans un beaucoup plus grand \*, \* Fig. 13. fur le fond duquel je le fixois avec du coton entaffé & pressé entre la surface intérieure du grand poudrier & la surface extérieure du petit. Quelquefois j'ai suspendu le petit poudrier dans le grand, au moyen de trois cordons \* \* 4.1. qui me donnoient la commodité de tirer sans peine le petit en-dehors toutes les fois que je le voulois. Enfin après que celui-ci avoit été ajusté dans le grand, je mettois à ce dernier un couvercle de gaze, bien tendu, & bien affujetti autour du colet du poudrier avec une ficelle. Les mailles de cette gaze étoient si petites qu'il n'étoit pas possible qu'elles donnassent passage au plus petit puceron naisfant. D'ailleurs je n'ai jamais vû, & peut-être n'y a-t-il jamais eu de puceron qui ait fait des tentatives pour paffer au travers de cette gaze. L'avantage d'un couvercle à jour fur les couvercles pleins, est visible dans le cas dont il s'agit: les vapeurs ont la liberté de s'échapper du grand poudrier, le puceron n'est pas exposé à être continuellement dans un air humide. Les premiers que je mis en expérience, quoique de ceux qui semblent craindre le moins l'humidité, ne vinrent pourtant pas tous à bien, & je dois avertir que quatre ou cinq périrent en autant de différents poudriers, afin qu'on sçache qu'on ne doit pas se rebuter forsque les premières tentatives ne sont pas heureuses. Mais l'eus lieu d'être content d'un puceron du pavot, né devant moi le 12 Juin vers midi, & que je renfermai sur le champ

ávec les précautions qui ont été expliquées en dernier lieu; il croiffoit à fouhait journellement; enfin âgé de moins de fept jours, dès le 19 du même mois à 10 heures du matin, il accoucha devant moi d'un petit vivant & bien conditionné. Dans la même journée, avant deux heures près-midi, il avoit encore mis au jour deux autres petits: il n'en accoucha que d'un le 20, & cela dès le matin; mais le 21 à 7 heures du matin, il avoit fait trois nouveaux petits.

Au reste j'ai négligé de tenir un regître de la suite de ses accouchements. Si je croyois qu'on sût curieux d'en voir plus d'un de cette espece, je pourrois encore en faire paroître deux nouveaux; tenus par M. Bonnet avec autant d'exactitude que le premier qu'on a trouvé ci-dessus. Les accouchements rapportés dans ces deux derniers regitres, font encore ceux de deux pucerons du fusain, qui furent renfermés dès le moment de leur naissance . & fur lesquels M. Bonnet répéta sa premiére expérience pour satisfaire au desir de l'Académie. L'un de ces pucerons naquit le 20 Mai à 10 houres du matin, & l'autre le même jour fur les 5 heures du foir; nous l'appellerons le plus jeune, quoiqu'il ne le fût que de 7 heures. L'ancien commença à accoucher le 30 Mai à 9 heures & demie du foir, & jusqu'au 15 Juin inclusivement, il mit au jour 90 petits. Le plus jeune ne commença à accoucher que le premier Juin à 4 heures & demie du soir, & jusqu'au 17 Juin inclusivement, il donna naissance à 40 petits seuloment: ce plus jeune étoit moins gros en naissant, & il resta toûjours moins gros que l'autre; il avoit peut-être le corps moins rempli de fœtus, auffi fut - il moins fécond. Peutêtre que l'un & l'autre auroient encore continué d'accoucher; mais une fiévre dont M. Bonnet fut attaqué, le força de cesser de les soigner; & il soupçonne qu'ils périrent

#### DES INSECTES. XIII. Mem.

périrent de faim. Il y a pourtant apparence que le corps de l'aucièn commerçoit à être épuié de fectus, car il n'accoucha pas le 15,00 doit prélumer au contraire que le plus jeune eût encore mis des petits au jour, sur ce qu'il en fit fept le 17, quoiqu'il n'en eût fait que deux le 10.

Les pucerons des plus grandes especes connuës, sont encore de fi petits animaux, qu'on ne sçauroit se promettre de découvrir par la diffection, si les parties des deux fexes se trouvent dans leur intérieur, si outre les parties propres aux fémelles vivipares, qui y font incontestablement, ils y ont des parties analogues à celles au moyen desquelles se fait une jonction des mâles avec les sémelles , après laquelle les embryons fe développent & croifsent dans le corps de celles-ci. Au reste le concours des deux sexes n'a été jugé absolument nécessaire pour la génération, que sur ce qu'on avoit vû qu'elle ne se faisoit qu'après ce concours; mais les raifons pour lesquelles l'Auteur de tant de machines admirables a établi que les organes, par le moyen desquels il en paroîtroit journellement de nouvelles qui remplaceroient celles qui seroient détruites; les raisons, dis je, pour lesquelles il a établi que ces organes, ne seroient pas réunis dans le même individu, ne sont pas de celles que nous pouvons deviner. Quand nous dirions que ce partage étoit nécessaire pour disposer les animaux d'une même espece à aimer à être ensemble & à se chercher, ce seroit en affigner une raison morale, qui pourroit paroître bonne par rapport aux animaux qui vivent en fociété; mais qu'importoit-il à ceux qui ne s'entr'aident pas dans leurs travaux, & qui menent la vie la plus folitaire, de devoir rester joints deux ensemble une seule fois, & pendant un temps très-court, après lequel ils se séparent tous deux, & ne se connoissent plus! Il Tome VI. Zzz

féroit encore bien plus difficile d'en donner une raifon phyfique, depuis qu'on fçait que les organes de l'un & de l'autre fexe se trouvent réunis dans des animaux affés petits, tels que les vers de terre, les limaçons, les limaces, &c. car ce n'est pas faute de place que ces deux sortes d'organes n'ont pas été données à la fois au corps d'animaux beaucoup plus grands. C'est encore par des vôtes dans lesquelles il ne nous est pas permis de pénétrer, que ces vers de terre, que ces limaces, &c. qui font mâles & semelles, ne peuvent l'être pour eux-mêmes; que la multiplication de l'espece demande qu'un individu se joigne avec un autre; car il semble qu'il restoit très peu à faire pour que l'animal qui a les deux sexes, sût mis en état de se séconder lui-même.

Mais la question que les pucerons font naître, & qu'ils ne mettent pas en état de décider, est s'ils ont les deux sexes; s'il se passe dans leur intérieur un accouplement entre leurs parties fémelles & leurs parties mâles, analogue à celui qui se fait entre deux individus de différents sexes, ou entre les individus qui ont l'un & l'autre sexe. Peut-être que cela est ainsi; on ne voit pourtant pas la nécessité absoluë de cette opération intérieure; cette nécessité ne pourroit être appuyée que par l'analogie; or il s'agit actuellement d'animaux par rapport auxquels l'analogie la plus conftante se trouve en défaut. Nous fommes obligés de reconnoître que la conception, que l'inftant où la génération commence, est celui où un animal, un embryon d'une petitesse indéfinie, commence à se développer, & est mis en état de continuer à croître; car si l'on veut faire former des germes, si l'on veut imaginer des moyens de faire prendre l'organisation du corps d'un animal à des liqueurs ou à des matiéres qui ont plus de consistance, on sentira bien tôt l'impossibilité de faire exécuter un tel ouvrage par les par-

#### DES INSECTES. XIII. Mem. ties qui contiennent les embryons, lorsqu'ils commencent à être fenfibles; on n'y fçauroit trouver l'appareil nécuffaire pour produire de si étonnantes machines; l'être créé le plus intelligent, & continuellement occupé à y mettre la main, n'en viendroit pas à bout. Un si grand ouvrage n'a pu être fait que par l'intelligence par excellence: Ou nous ne devons pas raisonner sur la génération, ou nous devons nous réduire à considérer l'embryon dans l'instant où il est mis en état de commencer à croître. Cet embryon étoit-il originairement dans la fémelle, & le mâle ne fait-il que fournir une liqueur ou des esprits sans lesquels il étoit hors d'état de commencer à se développer ! ou la liqueur que le mâle fait pénétrer dans les organes de la fémelle, y porte-t-elle des embryons à milliers, entre lesquels il y en a un ou plusieurs qui s'introduisent dans des œufs, ou qui, de quelqu'autre manière que ce soit, se trouvent enfuite dans un lieu où tout ce qui est nécessaire à leur développement leur est fourni! Les Sçavants sont partagés entre ces deux systemes, mais ils doivent se réunir pour reconnoître que les animaux qui font féconds par eux-mêmes, ont dans leur intérieur des germes, des embryons qui doivent leur devenir semblables un jour. Or quelle difficulté peut-on trouver à concevoir que ces embryons, que ceux qui font contenus dans le corps

d'un puceron, commencent à se développer dès que le puceron commence à croître! que paroit-il leur failoir pour cela de plus que ce qu'il saut aux parties mêmes du puceron! Si lorsque le suc nourricier est porté aux parties du puceron, il est aussi porté aux embryons, ceuxci doivent croître en même temps que ces parties. Si des faits sans nombre ne nous eussent papris qu'il saut quelque chose de plus pour faire commencer le développement des embryons dans les autres animaux; si

nous n'avions pas vû des mâles & des fémelles, nous euffions jugé que l'œuvre de la génération s'accompliffoit dans tous de la façon simple dont nous voulons faire penser qu'elle peut s'accomplir dans les pucerons. Tant qu'un insecte qui doit devenir papillon, reste chenille, les parties qui ne lui feront propres que lorsqu'il sera papillon, les ailes, par exemple, la trompe, &c. font pour lui des parties aussi étrangères que le peuvent être pour le puceron les petits qu'il mettra au jour après sa dernière transformation: comme ces ailes & cette trompe du papillon croiffent dans la chenille des qu'elle commence ellemême à croître; il est très-naturel de penser que de même les embryons se développent dans le corps du puceron. des qu'il commence à croître; & c'est ce que paroissent prouver les fœtus bien formés qu'on trouve dans des pucerons encore éloignés du terme où ils ont fini leur croît, & où ils se transforment. Loin, ce me semble, qu'on doive avoir quelque peine à accorder que la génération des pucerons se puisse faire d'une manière si simple, on ne doit être embarrassé que de ce que, pour opérer la génération des autres animaux, une voye plus composée a été prise par celui qui ne sçauroit manquer de choisir les moyens les plus parfaits & les plus convenables.

Mais' plufieurs fçavants naturalifles, & de ceux même qui s'étoient affûrés par leurs propres yeux qu'un puceron, à qui depuis l'inflant de fa naiffance il avoit été impossible de communiquer avec aucun autre, devenoit en etat de mettre au jour des petits vivants, ont cependant eu peine à croire qu'il fût affés démontré que les effeces de ces infectes se conservaffent sans accouplement. Ils ont eu un soupçon qui paroîtra singulier; mais il est permis de se prêter à des diées qui ont quelque chosé d'étrange, forfau'il s'agit de rendre ration d'un fait qui met une

DES INSECTES. XIII. Mem. 549

exception aux loix les plus connues & les plus générales. Ils ont pensé qu'il y avoit peut-être des accouplements parmi les pucerons, & beaucoup plus efficaces que ceux des autres animaux, que le même servoit pour plus d'une génération; que les accouplements étoient nécessaires, mais qu'ils n'avoient hesoin d'être répétés qu'après quelques générations; que l'acte qui avoit fécondé la mere. avoit fécondé le petit qui en devoit naître; que quoique celui-ci depuis sa naissance n'eût communiqué avec aucun autre, il pourroit, après avoir pris son accroissement. mettre au jour des pucerons, mais qui peut-être feroient des especes de mulets, ou incapables d'en produire d'autres; ou que si l'effet de l'accouplement s'étoit étendujusqu'à cux, ils ne pourroient faire naître que des petits inféconds; en un mot, que l'accouplement pouvoit être efficace pour un nombre de générations déterminé. & non par-delà.

Les expériences nécessaires pour décider si une idée qui paroiffoit au moins avancée affés gratuitement, étoit vraye ou fausse, méritoient plus d'être faites, qu'il ne pourroit le sembler, mais elles demandoient de la patience. M. Bonnet qui avoit voué celle dont il est si bien pourvû, à ces petits insectes, ne craignit point de se charger d'une fuite d'observations qui devoit demander une longue affiduité. Il s'agiffoit d'abord de tenir dans une parfaite solitude un puceron depuis le moment de sa naissance, jusqu'à ce qu'il eût accouché d'un petit qui seroit condamné, comme sa mere l'avoit été, à n'avoir commerce avec aucun autre puccron. Si après fa derniére métamorphofe il donnoit des petits, il falloit s'affûrer par les mêmes précautions qu'on avoit prifes pour ceux des deux premiéres générations, si sans s'être accouplés ils seroient encore en état de mettre des petits au jour, & continuer ainsi ses expériences

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE sur plusieurs générations qui se seroient succédées. Après des tentatives sur des pucerons du rosier, sur des pucerons du fureau, fur des pucerons du grofeiller, que divers contre-temps rendirent inutiles, M. Bonnet en commença de plus heureuses sur un puceron du sureau, qu'il renferma à sa manière ordinaire le 12 Juillet sur les 3 lieures après-midi, c'est-à-dire, dès qu'il fut né. Le 20 du même mois à 6 heures du matin, il avoit déja fait 3 petits; mais M. Bonnet attendit julgu'au 22 vers midi, à renfermer & à condamner à vivre seul un paceron de la seconde génération, parce qu'il ne put parvenir plûtôt à être présent à la naissance d'un de ceux dont accoucha cette mere à qui le commerce avoit été interdit avec tout autre puceron, depuis qu'elle étoit née. Il usa toûjours dans la suite de la même précaution; il ne condamna à vivre seuls que des pucerons nés sous ses yeux, & soustraits à leur mere dans l'instant où ils venoient de naître. Une troisième génération, ou la seonde de celles qu'on sçavoit être venuës sans accouplement, commença le premier Août: ce fut ce jour-là qu'accoucha le puceron qui avoit été renfermé le 22 Juillet. Le 4 du mois d'Août sur les 4 heures après-midi, M. Bonnet séquestra du commerce des autres un puceron de la troisiéme génération. Le o du même mois à 6 heures du foir, une quatriéme génération dûë à ce dernier, avoit déja vû le jour, il avoit donné naissance à quatre petits. Le même jour vers minuit, tout commerce avec ceux de son espece fut interdit à un puceron de la quatriéme génération, né à cette heure. Ce dernier fut trouvé le 18 du même mois entre six à sept heures du matin avec quatre petits qu'il avoit mis au jour, ceux-ci étoient de la cinquiéme génération, ou de la quatriéme de celles qu'on sçavoit sûre-

ment avoir été produites sans jonction. Le lendemain

INSECTES. XIII. Mem. 551 M. Bonnet renferma un puceron de la cinquiéme génération; mais n'ayant eu à lui offrir que des tiges de sureau qui, quoique jeunes, s'étoient trop endurcies, il mourut avant que d'être parvenu à l'âge où il eût pu donner postérité.

Il semble que c'en étoit bien assés d'avoir des observations qui prouvoient que quatre générations confécutives de pucerons pouvoient être fécondées, quoique les pucerons de chacune de ces générations fussent restés vierges. Cette durée de fécondité a été encore confirmée, & même, je crois, fur un plus grand nombre de générations, par M. Lyonet, & sur deux différentes especes de ces petits insectes, entr'autres fur une affés petite espece du saule. Les nonaîlés \* de cette derniére font verds, & ont les yeux noirs. \* Pl. 47. fig-Leur partie postérieure se termine par une fort petite 7,8,9 & 10. queuë à chaque côté de laquelle est une corne recourbée en dedans, & placée plus bas que celle du commun des pucerons; leurs aîles font noirâtres. De génération en génération M. Lyonet enleva à une mere non-aîlée le petit dont elle venoit d'accoucher, & souvent pour plus grande précaution, celui dont elle n'avoit pas encore achevé de se délivrer, & il le renferma dans un lieu aussi inaccessible à tout autre puceron, que celui où la mere avoit été tenuë, c'est-à-dire, sous un vase de verre qui en couvroit un autre, où trempoit une branche de faule sur une des feuilles de laquelle avoit été mis le puceron condamné à vivre seul. Tous les 8 à 10 jours il vit paroître une nouvelle génération, & il eut une suite de générations sans qu'aucun accouplement y eût contribué. Il a négligé de me marquer le nombre de ces générations, s'étant principalement proposé de m'apprendre un fait qui malgré toutes les expériences précédentes, donne lieu de douter si les especes de pucerons peuvent être perpétuées

fans accouplement, si leur fécondité ne s'épuise pas après un nombre de générations plus grand que le nombre de celles qu'on a observées. M. Lyonet établit une colonie de ces petits infectes fur une branche de faule à découvert, mais tenuë dans l'eau en partie, afin que ses seuilles conservassent plus long-temps de la fraîcheur. Cette colonie fut composée des pucerons surnuméraires, nés des meres forcées à vivre dans une parfaite folitude. Tous les pucerons nouvellement nés qui étoient de trop pour les expériences, il les transportoit sur les feuilles de la branche de faule : examinant un jour les pucerons qui y étoient, il vit avec surprise un puceron aîlé dans la posture où sont ordinairement les mouches mâles qui fécondent des fémelles. Bien-tôt il eut lieu de penser que ce n'étoit pas le hazard qui avoit ainfi placé le puceron aîlé fur le non-ailé. Le premier se tenoit cramponné, & paroissoit tranquille fur le fecond, pendant que celui-ci fembloit inquiet, allant tantôt d'un côté, & tantôt d'un autre. M. Lyonet chercha à observer ce couple de près, & parvint à se mettre à portée de l'examiner au travers d'une loupe: il vit que la partie postérieure du puceron aîlé se recourboit par dessus celle de l'autre, & venoit s'appliquer étroitement pardessous. Cette union dura près d'une heure, & enfin le puceron ailé s'envola. La colonie que M. Lyonet avoit établie fur la branche de faule, lui donna plufieurs occafions de revoir des pucerons dans l'attitude de l'accouple. ment; mais ce qui acheva de le convaincre que les accouplements qu'il avoit vûs, étoient réels, c'est qu'ayant écrasé par mégarde deux pucerons unis, pendant qu'il donnoit fon attention à ceux d'un autre couple, il trouva l'extrémité postérieure d'un des deux qu'il avoit fait périr, accrochée à l'extrémité postérieure de l'autre.

Il y a donc réellement des accouplements dans une espece

DES INSECTES. XIII. Mem. espece d'insectes où il sembloit si peu naturel d'en imaginer. Si c'est une grande merveille, & qui pour être cruë, demandoit à être prouvée par d'aussi longues suites d'expériences exactes, que celles que nous avons rapportées; si, dis-je, c'est une grande merveille qu'il y ait des animaux qui foient féconds fans s'être joints entr'eux depuis l'instant de leur naissance, c'en est une aussi grande qu'il y ait de ces mêmes animaux obligés de s'accoupler les uns avec les autres; car dès qu'il y a des accouplements parmi eux, ils ne sont pas inutiles, ils sont même néceffaires; mais à quoi doivent-ils servir! est-ce à réparer la fécondité épuifée dans des infectes qui de mere en mere ont été vierges pendant plusieurs générations! Nous devons avoir regret de ce que M. Lyonet n'a pu pousser ses curieuses observations aussi loin qu'il l'eût souhaité. elles nous eussent instruits de deux faits importants par rapport auxquels il est desagréable de rester dans l'incertitude, 1°. Si la fécondité étoit épuisée dans les pucerons de la derniére génération qu'il avoit euë, si des puccrons de cette génération qui en avoit donné qui s'étoient accouplés, s'étant trouvés en fociété, si, dis-je, des pucerons de la même génération, féquestrés de tout commerce, eussent été inféconds, ou s'ils eussent mis des petits au jour. 2º Si les pucerons qui naîtroient de pucerons qui s'étoient accouplés, seroient en tout semblables à ceux à la naiffance defquels l'accouplement n'avoit eu aucune part. Malheureusement les feuilles de faule sur lesquelles étoient établis les pucerons qui avoient offert à M. Lyonet un phénomene dont les fuites étoient intéreffantes, se dessécherent, & cela dans une faison où il n'étoit pas possible de leur en substituer de fraîches. Les pucerons qui s'étoient accouplés, ne donnerent point de postérité. plusieurs périrent sur la branche, & ceux qui voulurent Tome VI.

Aaaa

#### 554. MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ta quitter, se noyerent: il ne put par la même raison, s'assturer si la sécondité étoit épuissée dans les puccrons rensermés chacun séparément depuis leur naissance, sous un vasée de verre.

Nous devons avouer qu'il n'y a qu'un concours des preuves les plus décifives qui puiffe forcer à croire que des animaux qui pendant quatre à cinq générations, & peutêtre pendant un nombre de générations beaucoup plus grand, ſe ſont ſuffi à eux-mêmes pour conferver leu referee, ayent beſoin, après un nombre de générations déterminé, d'être fécondés pour plufieurs autres générations. L'age où une fémelle puceron ſeroit devenué en fetat de ſotlerui les approches du paile. & où elle auroit

tions. L'âge où une fémelle puceron feroit devenué en état de foûtenir les approches du mâle, & où elle auroit befoin de les fouffiir, ne fe compteroit pas simplement comme dans les autres animaux, par le temps écoulé depuis fa naiffance; cet âge fe compteroit principalement par le nombre des générations dont sa naiffance auroit été précédée.

On auroit moins de peine à accorder que les pucerons s'accouplent avant que d'êten nes, dans le ventre même de leur mere, qu'à concevoir l'efficacité d'un accouplement qui s'étend si loin. M. Trembley a été attentis d'acaminer si les obsérvations ne favoriseroient pas cette idée d'accouplements faits, pour ainsi dire, avant l'enfance. Si les puccrons s'accouploient les uns avec les autres lorsqu'ils sont prêts à naitre, la mere en devroit accoucher de deux de fuite; mais M. Trembley n'a rien vû de réglé dans les intervalles des accouchements.

Il est certain qu'il y a des accouplements entre des pucerons qui ont fini leur croît, & entre des pucerons venus de meres qui ne s'étoient pas accouplées; l'incertitude dans laquelle nous fommes fur la fin pour laquelle ils fe font, & les recherches qui restent à faire pour nous en éclaireir,

# DES INSECTES. XIII. Mem. 555

nous apprennent au moins combien les plus petits infectcs font dignes de notre attention, & combien ils demandent que nous fassions d'expériences & d'observations, se nous voulons être instruits des moyens qu'a choisis leur Auteur pour perpétuer leurs especes. Quelques faits de l'histoire des pucerons, qui méritent d'être rapportés, peuvent nous faire naître une idée fort singulière sur l'effet que les accouplements produisent en eux, & qui ne sera pas dénuée de toute vraisemblance. M. Lyonet a vû des pucerons noirs, non-ailés, qui se tiennent sur le gramen, s'accoupler entr'eux. M. Bonnet a beaucoup observé une espece de puceron du chêne, & une des plus grosses, parmi laquelle il y en a d'aîlés & de non-aîlés, à l'ordinaire. Le dessus du corps des non-aîlés est brun & mat, le desfous est de même couleur, & plus luifant; leurs antennes, leur trompe & leurs jambes sont d'un rougeatre de marron; près du derriére, au lieu de cornes, ils n'ont que deux tubercules arrondis. Mais ce qui mérite plus d'être sçu, & à quoi on n'a pas fait affés d'attention dans les autres especes dc puccrons, & quoiqu'il s'y trouve apparemment, c'est que dans celle-ci il y en a d'aîlés de différentes grandeurs. Les plus petits sont très-petits par rapport aux autres. M. Bonnet a vû ces très-petits pucerons aîlés s'accoupler avec des non-ailés. Ce sont des mâles, & des mâles très-ardents. Celui qui se trouve près d'une fémelle, monte sur elle avant que de s'être donné le temps de se tourner comme il devroit: quoique sa tête se trouve vers le derriére de celle-ci, ce n'est que quand il est sur son corps qu'il se retourne bout pour bout. M. Bonnet a vû le même se joindre plus de douze fois avec des fémelles différentes, dans une seule matinée. Non seulement tout ce qui marque des accouplements complets entre des inscctes, s'est passé sous ses yeux, mais foit dans le mâle vivant, foit dans le mâle mort,

Aaaa ij

il a vû la partic qu'il doit introduire dans l'intérieur de la fémelle, qui elt un petit corps longuet, blanc, & recourbé en faucille vers le dos. Il découvrit même au derriére du petit puceron ailé deux appendices bruns, analogues aux crochets qui ont été donnés aux mâles d'infêctes de divers genres, pour faifir leur freuelle. Enfin il n'a jamais fait fortir d'embryons du corps de ceux à qui on ne peut refuier le nom de mâles, & en a toûjours fait fortir du corps des fémelles non-ailées, & des groffes fémelles ailées.

Nous devons faire remarquer que les accouplements des différentes efpeces de pucerons dont nous venons de parler, n'ont été vûs que dans les approches de l'hyver, & que les obfervateurs les plus attentifs û uivre les pucerons dans les faifons où ils fe multiplient beaucoup, & où ils couvrent les feuilles & les tiges des plantes, n'ont jamais

vû de pucerons accouplés.

Une autre observation aussi effentielle pour la question à éclaircir, & plus curieuse, c'est que les pucerons nonaîlés avec lesquels M. Bonnet avoit vû le mâle aîlé se joindre, au lieu de mettre au jour des petits vivants, pondirent des especes d'œufs, ou plus exactement, se délivrerent de corps oblongs, plus petits qu'un puceron naiffant n'eût dû être. : Ces corps étoient enveloppés d'une membrane qui avoit du reffort, & qui étant brifée, laissoit épancher une liqueur épaisse que M. Bonnet compare au corps graiffeux des chenilles; ceux qui avoient été dépofés depuis quelques jours, donnoient une liqueur verte. M. Lyonet a fait plufieurs observations du même genre que celle-ci; il m'a écrit qu'il avoit vû plusieurs especes de pucerons vivipares, dont la dernière génération de chaque année avoit donné des corps oblongs, qui sembloient être des œufs. Mais ces corps fur lesquels on ne sçauroit distinguer les parties d'un puceron naissant, sont-ils réellement

INSECTES. XIII. Mem. des œufs! Ne sont - ce pas plûtôt des faux-germes, des fœtus avortés! La derniére idée est celle que je serois le plus disposé à adopter, & cela sur ce qu'il m'est arrivé dans la plus belle faifon de l'année de voir fortir du corps d'un puceron, & entr'autres du corps de plufieurs de ceux du grosciller, au lieu d'un petit puceron, une petite masse oblongue, incapable de se donner aucun mouvement, & fur laquelle je ne pouvois distinguer ni jambes, ni antennes, ni anneaux. Ces petites masses étoient incontestablement des fœtus avortés. Ce qui semble prouver que les corps oblongs dont se sont délivrés les pucerons de M. Bonnet, n'étoient pas autre chose, c'est qu'ils sont devenus noirs, & se sont desséchés au bout de quelques jours, malgré les foins qu'il a pris pour les conserver; il en a vû en grand nombre qui avoient été laissés en pleine campagne, fur des branches de chêne, & n'en a vû aucun dont

un puccron foit forti. On a donc lieu pour le moins de douter que les petits corps oblongs dont il s'agit, foient des œufs, il femble même beaucoup plus probable que ce font des fœtus avortés. Les especes de pucerons que je connois, ne se confervent pas pendant l'hyver par des œufs: quelques pucerons de chacune, qui restent sur des plantes, ou des arbres, réfistent au grand froid, quelque délicats qu'ils nous paroiffent, & quand une faifon douce a fuccedé à l'hyver. ils sont bien-tôt en état de multiplier les individus de leur espece; mais tant que le froid dure, & dès qu'il commence à se faire sentir, ils ne sont plus en état d'accoucher. Les fœtus qu'une mere n'auroit pas mis au jour, ne pourroient croître, ni probablement vivre dans fon corps, dès que le froid seroit devenu rude, ils y périroient, & en se corrompant, feroient périr la mere même. La vie des pucerons femble donc courir moins de risque pendant la

Aaaaiii

558 MEMOIRES FOUR L'HISTOIRE facheuse faison, si avant qu'elle arrive, ils ont pu parvenir à se délivrer de tous les fœtus dont leur corps étoit plein,

s'il n'y reste que des germes dont le développement ne commencera à se faire qu'au retour d'une saison plus douce. S'il étoit donc en leur pouvoir, dès que les froids commencent à se faire sentir, de se délivrer de tous leurs fœtus qui ne sont pas à terme, ils devroient sacrifier ces sœtus tardifs, hors d'état de rélister au froid, & dont la fin ne sçauroit être que funelle, & se conserver eux-mêmes pour une postérité qu'ils feroient naître dans des temps plus heureux. Les insectes les plus tendres pour les petits qui méritent leurs foins, cessent de l'être pour ceux qui ne sçauroient venir à bien. C'est de quoi ce volume nous a donné des exemples remarquables dans l'histoire des guêpes; quand les approches de l'hyver se font sentir, elles tuent impitoyablement, ou peut-être charitablement, tous les vers & toutes les nymphes pour qui elles avoient montré tant d'affection; elles semblent sçavoir que ces vers & ces nymphes mourroient bien-tôt de froid & de faim, & qu'en abbrégeant leurs jours elles abbregent leurs fouffrances. Mais s'il importe personnellement, pour ainsi dire, aux pucerons de faire périr leurs fœtus en les mettant au jour. dès-lors il est plus qu'à présumer que la nature les a mis en état de le faire.

Il y a donc grande apparence que ces petits corps oblongs dont M. Lyonet a vû accoucher des pucerons de plusieurs efpeces vivipares, aux approches de l'hyver, n'étoient autre chose que des sextus avortés, dont ils s'étoient délivrés dans un temps où ils n'auroient pu fournir à leur accroiffement complet. Il y a de même apparence que les corps semblables que des pucerons du chène ont mis au jour dans le mois de Novembre, fous les yeux de M. Bonnet, n'étoient aussi que des avortons; ils étoient

DES INSECTES. XIII. Mem. 559

réellement plus pet its que des fœtus à terme. Mais les pucerons qui s'étoient défaits de ces petits corps mal conditionnés, s'étoient accouplés avec un mâle. Pui/que la fuite de cette jonction avoit été de mettre au jour des fœtus avortés, & que les pucerons qui n'ont eu aucun commerce avec d'autres, donnent naiffance à des petits à qui rien ne manque, mais qu'il el difficile de ne pas accorder, c'est que parmi les pucerons les accouplements ne semblent avoir d'autre usage, que celui de donner aux meres la facilité de se déliver des fectus qui ne sont pas à terme.

Cette conséquence ne doit pourtant être mise qu'au rang des conjectures, jusqu'à ce qu'elle soit établic par des observations nouvelles, & encore plus précises. Si celles qu'on fera par la suite, prouvoient que les petits corps que nous avons voulu faire regarder comme desavortons, font des especes d'œufs, ou des fœtus enveloppés sous des membranes, si on voyoit éclorre des pucerons de ces petits corps, ce genre d'insectes auroit encore une grande fingularité à nous offrir ; car alors les individus d'une même espece, selon la faison où ils travailleroient à se multiplier, mettroient au jour des petits vivants, ou pondroient des œufs ou des fœtus renfermés fous des enveloppes fous lesquelles ils pourroient soûtenir le froid de l'hyver, auquel ils n'eussent pu résister s'ils fussent nés sans ces enveloppes, lorsqu'il étoit prêt à commencer. Quoique ces petits insectes ayent été bien étudiés, ils méritent donc encore de l'être.

M. Bonnet auroit beaucoup de penchant à regarder ces petits corps dont nous avons tant patlé, comme des efpeces de facs dans chacun desquels un embryon est renfermé jusqu'à ce qu'il soit en état de paroître au jour, ou à les comparer à ces œuis de sausse chenilles dont nous

avons fait mention ailleurs \*, qui ont besoin de se nourrir. & de croître. La quantité qu'il en a trouvée à la campagne sur certaines branches où il en a vû quelquefois plus de 60 les uns auprès des autres, & leur arrangement semblable à celui des œufs de certains papillons, font qu'il a peine à les regarder comme des avortons qui auroient été indignes de l'attention des meres. D'ailleurs plusieurs de celles-ci qu'il a observées pendant qu'elles se délivroient de ces petits corps, lui ont paru prendre les précautions nécessaires pour les mettre en état d'être collés par la liqueur dont ils étoient mouillés, contre l'écorce de l'arbre, & pour ne causer aucun dérangement dans leur figure. Elles auroient pourtant pu le faire simplement pour s'en délivrer avec plus de facilité. Il a remarqué, & m'en a fait part dans une de ses lettres, les attentions que paroît avoir le puceron vivipare pour empêcher que le petit qui fort de son corps, ne soit exposé à frotter trop tôt, & trop rudement, contre la feuille sur laquelle il doit naître. La mere cherche à tenir en l'air le petit naissant jusqu'à ce qu'il foit en état de s'appuyer fur ses jambes; pour cela

fectus vivant ou un corps fans vie.

Lespetits pucerons auxquels les meres donnent naissance, fortent de leur corps le detriére le premier. M. Bonnet a cependant vû un petit qui sortit du corps d'un puceron allé du rosler, la tête la première, & qui vint à bien, car dès qu'il sut né il grimpa sur le corps de sa mere. Il resle à spavoir si cette exception est genérale pour tous les puccessis pur company de la mere. Le corps de sa mere de la première de processis de la mere. Le corps de sa mere de la corps de la c

elle éleve fon derriére de plus en plus, à mefure que le petit en fort davantage. Les pucerons du chêne qui fe délivroient d'un petit corps de forme d'œuf, loin d'élever ainfi leur derriére, le panchoient vers la branche fur laquelle le petit corps devoit être collé. De-là il fuit au moins que les meres femblent fçavoir mettre au jour un

DES INSECTES. XIII. Mem. 561 pucerons qui naissent des pucerons aîlés du rosier, ou si

ce cas a été un phénomene parmi cux.

L'histoire de ces petits insectes a encore apparemment plusieurs particularités qui méritent d'être connuës, dont nous ne pourrons être instruits qu'avec le temps. C'en est une, commune aux especes qu'on trouve le plus fouvent, d'être composées de pucerons qui deviennent aîlés, & d'autres qui ne prennent jamais d'aîles; les uns & les autres mettent au jour des petits vivants; & j'ai dit ailleurs \* que les non-aîlés en font qui, comme leurs meres, \* Teme 3. font toûjours dépourvus d'aîles, & d'autres qui deviennent aîlés; mais j'ai laissé alors indécis si réciproquement les pucerons aîlés en faisoient d'aîlés & de non-aîlés. Quelques expériences que j'ai faites depuis, me mettent en état de parler plus politivement. Le 20 Mai je renfermai dans un très-grand poudrier, un autre plus petit, plein d'eau. dans laquelle trempoit une partie d'une tige de fureau chargée de feuilles \*. Après m'être affûré du mieux qu'il me \* Pl. 47. fg. fut possible qu'il n'y avoit sur les feuilles aucun puceron, 13. i'v en mis plufieurs de ceux qui aiment cet arbufte, mais seulement de ceux qui étoient aîlés. Enfin je couvris de gaze l'ouverture du poudrier. Je renfermai avec les mêmes précautions dans un autre grand poudrier, des pucerons aîlés du groseiller. Le 9 Juin je trouvai la petite branche de chaque poudrier bien peuplée de meres nonaîlées, & de pucerons plus petits dont les uns devoient rester sans aîles, & les autres en devoient prendre quelques jours après. Outre les pucerons vivants, les morts s'étoient accumulés sur le fond de chaque grand poudrier; & parmi ceux du fureau, il y en avoit au moins autant de non-aîlés que d'aîlés, qui tous devoient leur origine à des aîlés; mais parmi ceux du grosciller, il y en avoit beaucoup plus d'aîlés que de non-aîlés.

Tome VI.

Выы

Nous voyons bien que les aîlés, quoiqu'ils volent affés rarement, peuvent aller établir des familles dans des endroits où les non-aîlés ne pourroient se rendre qu'après un temps fort long. Mais est-ce la la scule raison pour laquelle la même mere, soit aîlée, soit non-aîlée, fait des pucerons aîlés, & des pucerons non-aîlés! Probablement il y en a quelqu'autre, qui peut-être n'est pas de celles que les

observations peuvent nous découvrir.

Nous avons déja dit que ceux de pluficurs especes qui doivent paroître avec des aîles, n'y parviennent qu'après avoir quitté quatre dépouilles; ce n'est aussi qu'après en avoir laissé un pareil nombre que les non-aîlés des mêmes especes ont fini leur croît & sont en état d'accoucher. C'est ce que M. Bonnet a remarqué constamment dans les pucerons du fusain, & dans ceux du groseiller; mais il a vû d'autres pucerons, ceux du fureau, par exemple, qui ont à subir de moins une de ces rudes opérations; ils ne se défont que de trois dépouilles. Il en a observé qui n'aiment pas à laisser auprès d'eux celle dont ils viennent de se tirer, dès qu'ils en sont sortis, ils sont des efforts pour la faire tomber. Elle est cramponnée dans la fcuille fur laquelle le puceron se trouve, par les pointes qui font au bout des picds. Le puceron à qui il déplaît de voir cette dépouille auprès de lui , la foûleve avec ses jambes postérieures, & dès qu'il a décroché un des pieds du fourreau, il parvient successivement à dégager les autres, Ce travail a quelque chose de rude pour un puceron dont les jambes n'ont pas eu encore le temps de s'affermir : plufieurs aussi s'en dispensent. Ceux de différentes especes, & même ceux de la même espece varient quelquesois par rapport à des procédés peu importants en eux-mêmes. M. Bonnet a, par exemple, observé un puceron du chêne qui s'élevoit presque droit sur la dépouille dont il achevoit DES INSECTES. XIII. Mem. 563 de fe tirer, à peu-près comme nous avons expliqué ailleurs\* que le font les coufins, mais dans une circonflance \* Tome 4.

où il ne leur est pas permis de le faire autrement.

Tome 4.

Tous les pucerons se nourrissent du suc des plantes qu'ils pompent avec leur trompe; ils l'enfoncent quelquefois si avant dans l'écorce des arbres, qu'il ne leur est pas aifé de l'en retirer sur le champ. M. Bonnet a remarqué avec plaisir combien des pucerons du chêne mettoient quelquefois de temps à la dégager, & le moyen dont ils fe servoient pour y parvenir. Après qu'il les avoit inquiétés en les touchant, il voyoit qu'ils n'étoient pas maîtres de quitter leur place aufli-tôt qu'ils l'eussent voulu, leur trompe les retenoit; pour la retirer, ils se balançoient alternativement de droite à gauche & de gauche à droite, ce manége étoit quelquefois long. Dans une autre circonflance il vit un puceron pour lequel il s'intéreffoit, bien plus embarrassé à dégager sa trompe : c'en étoit un du fusain qui avoit commencé à se tirer de sa dépouille; il ne s'agitoit pas seulement de droite à gauche, il tournoya à différentes reprises sur lui-même pendant près de trois quarts d'heure; il décrivoit avec une vitesse dont on ne l'eût pas jugé capable, des cercles dont la trompe étoit le centre, & ces tournoyements ne tendoient qu'à la tirer de l'endroit où elle avoit été picquée trop avant.

Nous en avons fait repréfenter ailleurs dont la trompe eft si démesurément longue, qu'ils la font passer sous leur ventre, & qu'ilsen portent le bout bien par-delà leur derriére; elle leur forme une queuë dont la longueur surpasse not out leux foiscelle du corps. Les trompes des puccrons dont les especes sont les plus communes, ne sont pass, à beaucoup près, si longues; quand ils les tiennent couchées, elles ne cont guéres par delà l'origine ou le milieu de leur ventre, mais M. Bonnet sousponne qu'ils peuvent l'allonger. En

parlant des accouchements des puecrons du fureau, j'ai dit que fur la couche de ces petits infectes, qui couvre immédiatement un jet de cet arbufle, on voit fouvent des meres qui mettent des petits au jour, & qui femblent n'avoir plus d'autre affaire que d'accoucher, & ne pas fonger à fenourrir. Il y a fouvent auffi fur ce lit des meres qui font des petits, & qui n'y font que cela; mais des obfervations attentives ont appris à M. Bonnet qu'entre les meres qui font pofées fur une couche de puecrons, il y en a qui font paffer leur trompe entre ces puecrons, & qui la font parvenir jusqu'à l'écorce dans laquelle ils la tiennent picquée.

Ces petits animaux qui ne se nourriflent que d'un suc très-liquide, rendent aussi par l'anus des excréments qui ont peu de conssillance; ils ont sur le derriére deux comes singuliéres, par chacune desquelles ils rejettent une autre forte d'excréments, qui n'els souvent transparente. M. Bonnet qui a vû presque tout ce qu'on peut voir par rapport aux pucerons, & qui a voulu deviner les raisons de tous seurs mouvements, a cherché pourquoi les pucerons, d'ailleurs tranquilles & occupés à fuccer, levent de temps en temps le derriére en l'air; & il a cru avoir remarqué que c'éctoit toutes les fois qu'ils avoient à faire sortir une goutte de liqueur par une des cornes creuses qui en sont proposition.

La façon dont se multiplient ces petits insectes, est après tout la plus grande merveille qu'ils ayent à nous offrir, & en est réclement une grande; mais nous voudrions fort avoir moins d'occassons d'admirer leur prodigieuse sécondité. Aussi ne sera-t-on pas faché de sçavoir que les rudes hyvers leur sont extrémement contraires. Pendant qu'on est retenu chés soi par des froids excessis & longs, c'est une petite consolation de penser qu'au Printemps on everra pas les seuilles de ses péchers & de ses abricovers.

INSECTES. XIII. Mem. 565 tiers, frifées par les pucerons; qu'on aura le plaisir de voir les feuilles, & sur-tout les fleurs de chévreseuille nettes & dans leur beauté, sans être salies ni couvertes de ces petits insectes. L'hyver de 1740, qui sera long-temps renommé par fa longueur, sembloit avoir presque détruit l'espece de pucerons qui dégoûte des chévrefeuilles, même ceux à qui ces arbustes plaisent le plus. A peine en vis-je, & très-tard, quelques-uns sur les chévreseuilles de mon jardin, que je ne regardois qu'avec peine dans les années précédentes, tant les pucerons les rendoient desagréables. Ceux de beaucoup d'autres especes, ceux des pêchers, des abricotiers & des pruniers, furent aussi assés rares. Le Printemps & l'Eté prochain de cette année 1742, nous apprendront si un plus grand degré de froid, mais d'une courte durée, est aussi funeste à ces petits insectes qu'un froid moins violent, mais plus long, comme l'a été celui

de 1740. Au reste il n'est pas concevable à quel point les pucerons se multiplieroient dans le courant d'une année ordinaire, s'il n'avoit pas été établi qu'ils serviroient de pâture à un grand nombre d'autres especes d'insectes extrêmement voraces. Les feuilles de nos plantes, de nos arbuftes & de nos arbres en seroient toutes couvertes; on en sera convaincu, si on veut tenter de calculer à peu-près le nombre des pucerons qui dans une année ont pu devoir leur origine à un feul. Depuis le 12 du mois de Juillet jusqu'au 18 Août, M. Bonnet à vû naître cinq générations de ces infectes. D'autres générations avoient précédé ces cinq, & d'autres pouvoient les suivre, puisque M. Trembley a cu des pucerons du fureau qui ont accouché en Novembre. Si on fait un calcul groffier de tous les pucerons qui peuvent venir d'un seul dans le cours d'une année, il semblera que quand il ne s'en sauveroit qu'un chaque

hyver dans un jardin, toutes les feuilles des arbres de ce jardin ne suffiroient pas pour donner des places à ceux qui en naîtroient ; la terre même sembleroit devoir en être couverte. Car si on suppose à chacun de ces pucerons du fureau une fécondité égale à celle des pucerons du fufain, que chacun mette de même au jour 90 à 95 petits, la première génération d'un puceron fera au moins de 90 petits. Si chacun de ceux-ci en donne à son tour 90, la seconde sera de 8100 pucerons. La troisiéme sera de 8100 multiplié par 90 ou de 729000 pucerons. Ce dernier nombre doit encore être multiplié par 90, pour ayoir celui des pucerons de la quatriéme génération, qui fera 65610000 pucerons, & en multipliant encore ce nombre par 90 pour avoir les pucerons de la cinquiéme, celle-ci sera trouvée de 5904900000. Nous ne sommes encore qu'à la cinquiéme génération, si nous prenions toutes celles qui peuvent venir d'un puceron qui a commencé à accoucher dès le mois d'Avril, & qui ne finit qu'en Novembre, combien pourroit-il donner de générations dans le cours de l'année, ou seulement en six mois! A les mettre au rabais il y en auroit plus de 20. Or si cinq générations ont produit 5904900000 pucerons, quelle innombrable quantité de ces petits infectes doit venir de 20 générations! Mais on est bien-tôt rassûré contre les inquiétudes qu'une si grande sécondité pourroit donner, quand on scait combien d'autres insectes sont occupés journellement à les détruire pour s'en nourrir.



# DES INSECTES. XIII. Mem. 567 EXPLICATION DES FIGURES DUTREIZIEME MEMOIRE.

# PLANCHE XLVII.

Les Figures de cette Planche font principalement destinées à faire voir les différents moyens dont on s'est fervi pour ôter à un puceron toute communication avec d'autres, depuis le moment de fa naisfance jusqu'à ce qu'il aitmis des petits au jour. Si on excepte la figure 7, qu'i enprésente un puceron non-ailé dans sa grandeur naturelle, & les figures 8,9 & 10, qui le représentent groffi, toutes les autres sont dessinées plus petites que nature.

La Figure 1 est celle d'un pot de terre tel que ceux où

on met des fleurs.

La Figure 2 est celle d'une bouteille de verre destinée à être mile dans le pot de terre de la figure précédente.

La Figure 3 repréfente le pot de la figure 1 dans lequel la bouteille a été mile, & qui est couverte jusqu'à une affés petite diflance de fon goulot, par la terre dont le pota été rempli. Au-deffus du goulot de cette bouteille s'éteve une petite tige qui porte des feuilles, fur une desquelles un pueron naissant à été poié.

La Figure 4 a de plus que la Figure 3, un vafe ou poudoivent fournir des fues nourriciers au puceron condamné à vivre dans une parfaite folitude. Les bords du poudrier font exactement appliqués contre la terre, & en font couverts. Ce moyen d'interdire tout commerce à un puceron avec d'autres, eft celui qui a été employé par M. Bonnet.

La Figure 5 est celle d'un tube de verre ouvert par les deux bouts 1 & b. M. Trembley s'est servi d'un pareil tube pour tenir un puceron dans une parfaite solitude: dans 568 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ce tube font contenuës quelques feuilles avec la tige d'où elles partent; un puceron féparé de fa mere dès l'inflant de fa naissance, a été mis sur une de ces seuilles.

La Figure 6 fait voir le tube de la figure précédente, posé dans un vase qui contient de l'eau qui s'éleve jufqu'en e, & dans laquelle trempe le bout de la tige qui est logée dans ce tube. e e, coton qui bouche le bout supérieur

du tube.

La Figure 7 est celle d'un puceron non-ailé d'une efpece qui vit sur le faule. M. Lyonet a vû des accouplements entre les pucerons non-ailés & les pucerons ailés de cette espece.

Les Figures 8, 9 & 10 montrent le puceron de la fig. 7 groffi. Il est vû de côté fig. 8, par-dessus le dos fig. 9, & sous le ventre fig. 10. M. Lyonet a lui-même dessiné les

4 figures précédentes.

La Figure 11 cft celle d'un poudrier de verre p, plein d'eau & couvert de parchemin. Le couvercle de percé pour laiffer paffer la partie d'une tige qui doit tremper dans l'eau. Le reste de la tiges éleve au dessus du couvercle, & porte des feuilles sur une desquelles on a mis un puccron qui venoit de naitre. e.e, lit de coton sur lequelle poudrier est posé.

La Figure 12 fait voir le poudrier de la fig. 11 couvert par un poudrier plus grand, & dont les bords ont été bien pressés contre le coton, & en sont même recouverts.

La Figure 13 repréfente un poudrier tel que celui de la fig. 11, mis dans un plus grand fur un lit de coton, & foûtenu de plus partrois cordons dont il n'en paroit ici quedeux 1, l. Le grand poudrier a un couvercle de gaze à mailles très-ferrées, qui ne permettent pas le paffage aux pucerons qui tenteroient d'aller trouver celui qui est prifonnier.

*QUATORZIEME* 





# DES INSECTES. XIV. Mem. 569

QUATORZIEME ME MOIRE.

SUR LA MANIÈRE EXTREMEMENT SINGULIÈRE DONT NAISSENT

QUELQUES ESPECES°

DE MOUCHES A DEUX AISLES,
APPELLEES

# MOUCHES ARAIGNEES.

E Mémoire précédent nous a appris que des loix de La nature, qu'une très-longue & très-nombreuse suite d'expériences & d'observations nous avoit fait juger générales, pouvoient avoir & avoient des exceptions; mais il ne nous a pas encore affés montré jusqu'où notre défiance doit être portée, par rapport à la généralité de celles qui nous font connues, & en conséquence desquelles de nouveaux êtres organifés & animés font misen état de remplacer ceux qui périssent journellement. S'il y a une loi de la nature qui semble nécessaire dans toute sa généralité, c'est celle qui veut que l'animal naissant ait à croître, qu'il soit plus petit que pere & mere. Quelqu'un qui attesteroit avoir vu de ses propres yeux une espece de quadrupédes dont la fémelle d'une taille égale à celle d'un bœuf ou d'un chameau, met au jour un animal aussi grand qu'elle-même, qui dès qu'il est né, est parfait & n'a plus à croître, seroit pour le moins pris pour un homme qui débite ses rêveries. Il nous paroîtroit faire des contes aussi peu dignes d'être écoutés, s'il nous disoit qu'il a vû un grand oi cau pondre un œuf d'un volume si énorme, qu'il en fort par Tome VI. Cccc

la fuite un oiseau égal en grandeur & en tout semblable à celui qui a pondu l'œuf. La merveille racontée de l'animal ovipare ne seroit en rien plus croyable que celle qui auroit été rapportée du vivipare; elle le feroit même moins, car la coque de l'œuf augmente encore le volume d'une masse jugée beaucoup trop grande pour être contenuë dans le corps de la mere. En un mot on ne parviendroit pas à faire croire aux hommes les plus crédules, qu'il y a une espece de poules, par exemple, qui pond des œufs d'où fort une poule, ou un coq, qui, dans le moment même où il paroît au jour, ne cede aucunement en grandeur à la mere, ni au mâle par qui clle a été fécondée. Quelque petit que fût l'oiseau mere auquel le prodige seroit attribué, fût-il plus petit qu'un colibri, ou qu'un oiseau mouche, ce prodige n'en paroîtroit pas moins une fable. La merveille n'est ici en rien augmentée ou diminuée par la petitesse de l'animal. L'imagination & même la raison seront toûjours révoltées, lorsqu'on voudra faire concevoir un animal naissant aussi grand que pere & mere. J'ai pourtant été conduit par degrés à foupçonner que l'histoire des insectes avoit un tel prodige à nous montrer. J'ai ofé me prêter à un foupçon qui paroît d'abord si déraisonnable : j'ai cherché à le vérifier; & quelques especes de mouches m'ont fait voir que le prodigé étoit réel dans toute l'étenduë du fens singulier sous lequel nous venons de le présenter.

Ces mouches sí dignes d'être connuës par l'état où elles paroiffent dans le moment de leur naissance, sont de la classe de celles qui n'ont que deux ailes, & d'un genre dont nous n'avons parsé qu'en passant, quand is sest agi de la distribution générale des mouches; nous ignorions alors combien elles méritoient d'être étudices. Si nous eussions sçû ce qu'elles nous ont appris depuis, probablement nous l'eussions rapporté plûtôt; néantmoins

1

DES INSECTES. XIV. Mem. en faisant reparoître des mouches à deux aîles à la suite de celles à quatre aîles, nous ne faisons rien que de conforme au véritable ordre, à celui de l'arrangement des vérités les plus effentielles. Deux Mémoires confécutifs concourront à prouver par des faits extrêmement finguliers, que l'Auteur de la Nature ne s'est pas contenté de varier prodigieusement les especes de petits animaux, qu'il semble s'être également plû à varier les moyens de les mul-

tiplier.

Dans le fond il n'est en rien moins admirable qu'une mouche, dès l'instant où elle sort de l'œuf, n'ait plus à croître, cet œuf n'ayant acquis aucune augmentation de volume, qu'il le seroit que quelque volatile couvert de plume fût en naissant un oiseau parfait. Aussi ne sçais-je si j'eusse osé assurer la vérité d'un pareil paradoxe, si je ne l'avois vû que dans des pays extrêmement éloignés, & où il ne fût pas aifé à d'autres de l'aller revoir. Mais les mouches \* faites pour \* Pl. 49. fg. montrer une si étrange singularité, ne sont pas rares dans ce 1. pays; elles n'y font que trop communes au gré de ceux qui aiment les chevaux, elles sont connues pour être de celles qui les tourmentent le plus. On leur a donné des noms différents en différents endroits du Royaumet en Normandie on les appelle des mouches Bretonnes, & affés communément ailleurs, des mouches d'Espagne. Ce sont des mouches à deux aîles, plus petites que celles qui font nommées des taons, & plus grandes que d'autres affés semblables à celles de nos appartements, qui en Eté s'attroupent & forment de grandes plaques sur le col, sur les épaules & sur d'autres endroits du corps du cheval. C'est aux parties des chevaux les moins défendues par le poil, que les mouches appellées vulgairement Bretonnes ou d'Espagne, s'attachent plus volontiers, elles se tiennent souvent sous le ventre entre les cuisses postérieures, ou sur la face intérieure des

Cccc ii

cuiffes mênies; quelquefois elles paffent fous la queuë du cheval, & c'eft alors qu'elles l'inquietent davantage. Si on fe contente de les chaffer, après un vol très-court elles reviennent fur le cheval qu'elles fuivent obblinément.

nent fur le cheval qu'elles suivent obstinément.

Les chevaux ne sont pourtant pas les seuls animaux

auxquels elles en veulent, on en trouve affès fouvent fur les bêtes à cornes, & à la campagne elles fe tiennent quequefois fur les chiens; auffi un de leurs noms est encore

P. 4.8. 5g. celui de mouches de chiens. Leur forme \* est propre à 
les faire diffinguer de beaucoup d'autres mouches. On nous 
permettra de nous arrêter un peu plus à la décrire, que nous 
ne ferions, si elles ne méritoient pas plus d'être connués 
que le commun des autres. Ces mouches ont un air plus 
applati que celles de la viande & que celles de nos appartements: leur corps touche presque la furface fur laquelle elles font posses, quoique leurs jambes foient lonFig. 2. gues \*; mais c'est qu'elles les portent loin du corps, elles

s'en fervent pour marcher vite, & elles marchent volontiers loríque les doigts qui les veulent faifir, s'approchemt d'elles; pour fuir elles employent plûtôt leurs jambes que leurs ailes. Quand on leur a arraché celles-ci, leur • Fig. 3. corps applati \*, ha longueur & le port de leurs jambes leur donnent une forte de reffemblance avec des araignées de

donnent une forte de reffemblance avec des araignées de quelques efpeces, qui ont lecorps plat, & qui s'élevent peu fur leurs jambes. Aufil le nom de mouches araignées me paroît convenir affés à celles de leur genre, & je l'ai déja

Tome 4. donné \* à d'autres mouches qui lui appartiennent.

Le bout de leur corps est plus large que ce qui le précede, & a à son milieu, au moins en certains temps, une échancrûre qui les pourroit faire appeller des mouches en \*Fig. 6. cœur. Leur tête \* bien plus petite par rapport au volume du corps que celle du commun des mouches, tient de la \*Fig. 3 · c. figure triangulaire. Le dessu du corcele \* est plat & trèsINSECTES. XIV. Mem. 573

fuifant, quoiqu'il ait quelques poils; mais ce n'est qu'avec la loupe qu'on les découvre : il est fillonné transversalement en ligne courbe en trois différents endroits. Sa couleur dominante est un caffé brun sur lequel sont jettées des taches d'un blanc jaunâtre : quatre de ces taches sont plus remarquables que les autres, deux font placées dans la ligne du dos, & deux courbées en arc se trouvent sur les côtés affés près de la tête. Le corps est encore plus plat que le corcelet, fur-tout par-desfus, car le dessous est un peu renflé, & tire fur le blancheatre. Le dessus est brun, chargé de poils sur l'un & l'autre de ses côtés, & presque ras au milieu; il n'a nulle part le luisant du corcelet. Dans les états ordinaires il est plus large que long. Celui des fémelles prêtes à pondre s'allonge un peu, mais plus fur les côtés que dans laligne du dos, d'où il arrive que l'anus se trouve dans un enfoncement, & que le corns tient de la figure d'un cœur, ou de celle du corps de certaines araignées. Ordinairement leur ventre est peu rempli de matiéres succulentes, ce qui fait que ceux qui les prennent sur les chevaux, les trouvent difficiles à écraser ; les doigts entre lesquels elles glissent, ont peine à venir à bout de les tuer.

Dans tous les temps où elles ne se servent pas de leurs aîles pour voler, elles les portent croifées fur le corps \*. \* Pl. 48. fig. au-delà du bout duquel elles vont à une distance égale à la moitié de sa longueur. Leurs jambes que nous avons déja dit être longues, font d'une couleur plus claire que celle du corcelet, d'un jaunâtre affés clair; chacune se termine par deux grands crochets très-courbes près de leur origine, mais dont la plus longue & derniére partie est presque droite \*.

C'a été inutilement que j'ai cherché sur leur tête ces trois petits yeux disposés triangulairement, qu'on trouve

Cccc iii

\* Fig. 5.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE fur celle de la plûpart des autres mouches : une loupe de

7 à 8 lignes de foyer n'a pu me les y faire découvrir : ils leur manquent apparemment, & elles ne semblent pas en \* Pl. 48. fg. avoir beloin, parce que les yeux à rézeau \* s'étendent depuis le devant jusqu'au derrière de la tête; ils sont bruns. Le dessus de la tête est plus blancheâtre, & forme une espece d'enfoncement. Cette mouche m'a paru dépourvûë d'antennes; si elle en a, leur petitesse m'a empêché de les reconnoître pour ce qu'elles sont. Parmi toutes les especes

> de mouches que j'ai observées, je n'en ai vû aucune autre à qui ces deux parties manquaffent.

En devant, la tête a une espece de bec \*, ou plûtôt paroît en avoir un affés long. Il est formé par deux petites palettes \* de figure ovale d'un noir luisant, posées sur \* Fig. 2 & 4 P, P. une même ligne horisontale, très-près l'une de l'autre, & qui dans les temps ordinaires s'appliquent l'une contre l'autre. Elles ont quelque ressemblance par leur figure avec les antennes à palettes des mouches à deux ailes; mais

elles font autrement lituées, & ont un tout autre ufage. Ensemble elles composent l'étui d'une trompe extrêmement déliée; on la voit fouvent fortir d'entre les deux pa-Fig. 1, 2& lettes, & se porter à une ligne ou deux par-delà \*; elle est si fine qu'on la prendroit pour un poil, si on lui voyoit constamment la même longueur; à peine a-t-elle la groffeur d'un cheveu : la mouche l'allonge & la raccourcit à

fon gré, & elle la fait disparoître totalement quand elle le veut.

6. i, i.

De cela seul que ces mouches araignées ou en cœur font au nombre des mouches incommodes, elles avoient un titre pour engager à étudier leur histoire, elles avoient encore celui de n'être pas rares. On en voit quelquesunes au Printemps; mais c'est en E'té, & sur-tout en Automne qu'elles sont le plus communes. Mes gens que DES INSECTES. XIV. Mem. 575

l'avois chargés de prendre celles qu'ils trouveroient sur mes chevaux, m'en ont apporté de vivantes pendant plusieurs années, qui ne m'ont rien appris de ce que je voulois sçavoir par rapport à la manière dont elles se perpétuent. Enfin vers la mi-Octobre 1739, un de mes domestiques m'en apporta une qui avoit le ventre plus gros que je ne l'avois vû à aucune autre. L'ayant jugé prête à faire sa ponte, je la renfermai dans le premier poudrier qui se trouva fous ma main. A peine y avoit-elle été un quart d'heure, qu'ayant jetté les yeux sur le poudrier je vis un grain blanc d'une groffeur \* qui ne me pennettoit pas \* Pl. 48. fg. de soupçonner qu'il fût venu de la mouche : il avoit à 8 & 9.

peu - près celle d'un pois. La figure de ce grain différoit de la sphérique en ce qu'il étoit un peu oblong & applati, & qu'un de ses bouts moins gros que l'opposé, étoit un peu échancré, & avoit une espece de plaque noire. Je me hâtai de le tirer du poudrier. Ma première idée fut pourtant qu'il étoit une groffe graine de plante qui par hazard avoit été mise où je venois de la trouver; il me paroissoit d'ailleurs avoir la consistance d'une graine. Je le ratissai avec l'ongle pour m'assûrer si c'en étoit une, je le pressai entre deux doigts à différentes reprises, & trop fort à la dernière, le grain se creva : une liqueur épaisse & d'un blanc jaunâtre qui en fortit, m'apprit, mais trop tard, qu'il étoit un œuf. Un coup d'œil donné à ma mouche araignée m'affûra aussi qu'elle venoit de pondre. Son corps que j'avois vû si renflé, n'étoit pas plus gros alors que celui des mouches de son espece qui ont fait un jeune forcé pendant quelques jours.

Je restai étonné qu'une si grosse masse cût pu être fortie de son corps. L'analogie, qui souvent conduit bien, mais qui trompe quelquefois, portoit à juger que ce gros grain n'étoit pas un seul œuf, qu'il étoit une coque sous

laquelle des centaines, & peut-être des militiers d'œufs teoient renfermés. Des infectes de plufieurs efpeces font toute leur ponte dans un inflant, dans un inflant ils rendent un volume d'œufs qui tenoit auparavant leur ventre très-diftendu. C'eft ce que les éphémeres nous ont fait voir dans le douzième Mémoire. Je connois d'autres infectes qui pondent une espece de gouffe où pluficurs œufs font logés. Dans la liqueur qui étoit fortie du gros grain pondu par la mouche araignée, on appercevoit des especes de molécules arrondies qui pouvoient être autant d'œufs.

\* Tome 4. Mém. 3. Pl. 11.

Des mouches araignées d'une autre espece dont j'ai parlé ailleurs \*, qui font du même genre que les précédentes, & qui n'en different guéres que parce qu'elles ont des aîles plus étroites; des mouches araignées, dis je, d'une autre espece, me firent naître une idée plus singulière, que je ne crus pourtant pas devoir rejetter sans examen. C'est dans les nids des hirondelles qu'elles se tiennent : dans les mêmes nids où j'en ai cherché & trouvé, j'ai vû des grains noirs aussi luisants que s'ils eussent été de jais, & plus gros que le corps des mouches mêmes. Ayant gardé chés moi de ces grains, j'ai eu le plaisir de voir sortir de chacun une mouche en tout semblable à celles du nid des hirondelles, c'est-à-dire, de même forme & de même grandeur. La loi générale & la feule connuë jusqu'ici pour perpétuer les especes de mouches ovipares, est que chaque mouche fémelle mette au jour des œufs de chacun defquels fort un ver qui, après avoir vécu dans des lieux & s'être nourri d'aliments convenables, parvient à fon dernier terme d'accroissement; alors il se métamorphose en boule allongée, & ensuite en nymphe, & cette nymphe devient enfin une mouche. Toutes les mouches dont l'histoire est connuë, ne deviennent telles qu'après avoir paffé

DES INSECTES. XIV. Mem.

paffé par des formes si distièrentes de leur dernière. Une des merveilles que ces changements ofirent, est que le ver qui va cesse changements ofirent, est que le ver qui va cesse che de l'étendu que par une peau beaucoup plus délicate que celle dont il avoir été couvert jusque. Il fe fait une coque. Quelques-uns se la fisient avec un art admirable; mais d'autres par un art peut-être encore plus-digned être admiré, se font une coque dure & folide de la peau même qu'ils quittent; ils s'en détachent sans en sortir; ils s'ont quelque chose de semblable à ce que nous ferions, si après avoir tiré nos bras d'une robe de chambre, nous nous en servions pour nous en couvrir, non seulement le corps, mais de plus la tête & les pieds. Ensin cette peau devient une coque d'une dureté bien autre qu'on ne l'imagineroit.

Ces grains noirs trouvés dans les nids d'hirondelles. d'où je vis fortir des mouches semblables à celles qui habitent ces nids, me parurent être les coques que s'étoient faites de leur propre peau les vers auxquels ces mouches avoient donné naiffance. L'ordre établi & le seul connu pour perpétuer les especes de mouches, vouloit qu'on le jugeat ainfi. J'eus cependant beau chercher dans les nids d'hirondelles, & cela pendant plusieurs années, les vers qui auroient dû se faire de ces sortes de coques, je ne pus parvenir à en découvrir un seul. Lorsque j'eus vû le gros œuf pondu par une mouche araignée des chevaux, je me rappellai les coques des nids d'hirondelles, & l'idée qu'elles me firent naître, & que j'eus peine à ne pas rejetter, fut que ces coques n'étoient elles-mêmes que des œufs; qu'il y avoit des mouches qui ne passoient pas par l'état de ver, ni par celui de nymphe, ou au moins que nous ne pouvions voir dans ces différents états, comme nous y avions vû jusqu'ici les mouches de toutes les autres especes; qu'il y avoit des mouches dont chacune fortoit de fon

œuf fous la forme de mouche, comme le poulet fort poulet du fien. Il refloit néantmoins une grande, &, je puis dire, une énorme différence qui étoit une fuite néceflaire de l'état dans lequel j'avois vû les mouches araignées des hirondelles fortir de leur coque; c'eft que le poulet naiffanteft bien éloigné de la grandeur de la poule, & encore plus de celle du coq, au lieu que fi les coques d'où j'avois vû fortir des mouches, devoient être regardées comme celles des œufs, ces mouches naiffoient abfolument aufi grandes que les mouches peres & que les mouches meres.

Pour s'affûrer cependant si un fait si peu vraisemblable étoit vrai, il ne s'agiffoit que d'avoir une mouche araignée qui fist chés moi un œuf. Cet œuf devoit d'abord m'apprendre si ceux de ces mouches sont d'une grandeur auffi démesurée que ce grain que j'avois cru en être un. Enfin je pouvois espérer de voir si de cet œuf conservé soigneusement, au lieu du ver qui sort de chacun de ceux des mouches des autres especes, il fortiroit une mouche égale en grandeur à celle par qui il avoit été pondu. Il me fallut attendre jusqu'à l'année qui suivit celle où j'avois eu ce soupçon, pour faire des observations capables de satisfaire ma curiolité. La saison étoit trop avancée, toutes les mouches araignées qu'on m'apportoit, avoient fait leur ponte, & toutes celles qu'on m'apporta l'année suivante jusqu'au mois de Septembre, ne sembloient pas prêtes à faire la leur, & ne la firent pas chés moi. Ce ne fut que le 18 de ce dernier mois que l'on m'en remit une telle que je l'avois desirée depuis si long temps. Son corps extrêmement renflé fembloit promettre un œuf à terme, aussi en contenoit-il un. Je ne tardai pas à la faire entrer dans un poudrier de verre dont je couvris le desfus de papier : elle y vola d'abord à quelques reprises DES INSECTES. XIV. Mem. 579 pour chercher à s'échapper. A peine l'avois-je oblérvée pendant quatre à cinq minutes, que dans un moment où elle étoit tranquille fur le fond du poudrier, son derrière me parut devenir blanc, & changer de figure; je squa d'où venoient ces changements de couleur & de figure, avant que d'avoir cu le temps d'en chercher & d'en examiner la cause; dans l'instant je vis un grain blanc tout près de la mouche. C'étoit l'œuf dont elle venoit de se délivrer: sa grosseur approchoit de celle d'un pois ordinaire; son volume étoit tel que mon imagination avoit peine à concevoir qu'il cût pu être contenu dans le lieu d'où je venois de le voir fortir: in 'avoit du noir, comme celui que j'avois vû la première sois, qu'à son bout le

Pl. 48. fig.

plus menu & échancré \*, tout le reste étoit blanc. Cet œuf qui étoit pour moi d'un grand prix, devint bien-tôt le sujet de mes inquiétudes. J'ignorois où la mere l'auroit déposé, quelles précautions elle auroit prises pour lui, si elle l'eût placé à son gré. Je desirois sçavoir ce qui pouvoit le plus contribuer à faire venir à bien l'embryon qui y étoit renfermé. Dans l'incertitude, je crus devoir profiter de la leçon qui sembloit m'avoir été donnée par les mouches des nids des hirofidelles. Je ne doutois presque plus que les grains noirs trouvés dans ces nids, ne fussent les œufs des mouches qui, sans en avoir instruit les hirondelles, les chargeoient du soin de couver les œufs qu'elles y alloient déposer. Je crus donc qu'il falloit tenir chaudement l'œuf que m'avoit donné une mouche araignée des chevaux. Après avoir rempli en partie de coton un poudrier de verre qui n'avoit pas deux pouces de haut, & qui avoit près de la moitié moins de diametre, je posai l'œuf sur le lit mollet que je lui avois préparé, & je lui donnai une couverture de même matiére que le lit; j'achevai de remplir de coton la bouteille, & je la bouchai.

Je ne voulus m'en fier qu'à moi-même pour tenir cet œuf dans une chalcur douce & égale. Je n'imaginai rien de mieux que de porter pendant le jour le poudrier dans mon gouffet, & de le tenir pendant la nuit fous le chevet de mon dit, de le couver moi-même, pour ainfi dire, jour & nuit.

A peine avois-je encore tenu l'œnf chaudement pendant 4 heures, que j'eus impatience de le revoir. J'avois foupçonné qu'îl ne devoit pas conferver fa blancheur; fortque j'eus enlevé le coton qui le couvroit, je vis qu'îl avoit déja pris une couleur de marron. Je ne l'obfervai une feconde fois que le lendemain, c'elt-à-dire, 2 o heures après qu'il eut été pondu: alors il étoit d'un beau noir, & auffi luifant que s'il eût été verni, ou que s'il eût été d'une écaille noire & polie avec foin : le bout qui étoit noir dans l'inftant où l'œuf avoit paru au jour, n'avoit pas une nuance différente de celle du refle; en un mot, il étoit devenu de la couleur de ceux des mouches des niés d'hirondelles.

Ce changement fait, l'œuf n'avoit plus rien à me montrer jusqu'au moment où l'insecte qu'il renfermoit dans son intérieur, se trouveroit en état d'en briser la coque dure & solide, jusqu'au moment où cet insecte seroit en état de naître. Chaque jour, & plusieurs fois même dans chaque jour, je regardois dans le poudrier pour examiner s'il n'y étoit rien arrivé de nouveau, si cet œuf qui étoit l'objet de mes soins, étoit encore entier, si l'insecte n'en étoit point forti. Le moment si desiré se fit attendre près d'un mois. Ce ne fut que le 17 Octobre que je vis l'œuf ouvert, & que je trouvai auprès, non un insecte qui cût à croître & à subir des transformations, mais une mouche en tout semblable à celle par qui l'œuf avoit été pondu, & dont toutes les parties avoient des dimensions égales aux dimensions des parties de celle à qui elle devoit la naissance. Le yentre de la mouche nouvellement née étoit seul un

# DES INSECTES. XIV. Mem. 98

peu flafque & retiré; néantmoins il avoit encore autant de volume qu'en avoit eu celui de la mere mouche l'inflant après qu'elle se sut délivrée de l'œus. I a ne m'en siai pas à ce que le permier coup d'œil m'avoit dit de la grandeur de cette mouche naissant et l'approchai des poudriers où j'en tenois plusieurs autres de son espece, & où à la vérité elles jedinoient depuis quelques jours. La comparaison ne laissoit aucun doute sur la grandeur de la mouche qui venoit de naître: il écoit visible & très-évident qu'elle ne le cédoit en rien à celle des autres de son espece.

Il eft donc certain qu'il y a des mouches qui dans le moment de leur naiflance, dans celui où elles fortent de l'œuf, n'ont plus à croître, qui naiflent auffi grandes que les mâles ou les fémelles à qui elles doivent le jour. C'eft ce que j'ai cu occasion de revoir bien des fois. L'œuf dont j'ai parlé judqu'ici, n'a pas été le feul que j'aye eu en ma poffeffion: j'y en ai eu plusteurs autres qui m'ont mis en état de rétièrer l'observation la plus importante, & d'en faire d'autres moins essentiels, mais pourtant nécessaires à l'histoire des mouches araignées.

Le contentement que je témoignai, d'être possesseure qui me fut apporté, redoubla l'ardeur de mes domestiques pour la chasse des leur airdeur de mes domestiques pour la chasse des leur arrivée, ca de ceux qui venoient me voir, s'en trouvoient bien; on ne manquoit pas de les visiter des leur arrivée, parce qu'il est plus ordinaire à ceux qui ont été à la campagne d'avoir des mouches araignées, qu'à ceux qui ont séjourné dans l'écurie. Les chevaux & les bêtes à cornes qui ont passe plus que les autres. Le produit des crusse ner épondit pourtant pas au nombre des mouches qui me furent apportées: on m'en prit des centaines, & je ne pus avoir pendant les vacances D'ddd iij.

de cette année, que 7 à 8 œufs bien conditionnés: on attrapoit quelquefois des mâles, quoiqu'on n'eût voulu faisir que des fémelles. Quand on en prenoit une de celles ci, dont le ventre étoit bien gros, on me l'apportoit d'un air triomphant. Souvent pourtant la ponte de celles dont le ventre étoit renflé, n'étoit pas affés prochaine. Enfin les doigts du chasseur serroient quelquesois la mouche plus qu'il ne l'eût voulu, & s'ils ne la tuoient pas, ils la bleffoient ou l'estropioient. Toutes celles qui n'ont donné leur œuf qu'un jour ou deux après qu'elles avoient été prises, en ont donné de plus petits que ceux qui viennent à bien, & qui ont toûjours mal réuffi; mais il ne manquoit rien à ceux qui ont été pondus par des mouches qui n'étoient renfermées dans le poudrier que depuis quelques heures. Les efforts qu'elles font pour se tirer des doigts de celui qui les tient, avancent apparemment leur ponte. Telle mouche a fait son œuf dans la main même de celui qui venoit de l'attraper, ou quelquefois dans la mienne, dans l'instant où on venoit de me la remettre; d'autres ont été à peine emprisonnées dans le poudrier, qu'elles ont laissé le seur sur son fond.

Les œufs qui ne valent rien, euffent-ils la groffeur des autres, feroient aifés à reconnoître pour ce qu'ils font, au moins au bout de 24 heures: alors leur couleur eft encore blanche ou blancheâtre; ils peuvent devenir bruns, mais jamais ils ne deviennent de ce noir luifant qui ne manque pas de paroître au bout d'un jour fur les œufs bien conditionnés, quoiqu'ils ne foient pas tenus aussit chaudement que celui que je me chargeai de couver, quoiqu'on les laisse simplement dans une chambre.

J'en ai mesuré avec soin plusieurs de ceux qui étoient venus à terme, communément ils avoient plus de deux lignes de longueur. Le diametre de leur plus grande

# DES INSECTES. XIV. Mem. 5

largeur étoit de plus d'une ligne & demie, & celui qui déterminoit l'endroit de la plus grande épaiffeur , avoit plus d'une ligne & un quart. Les dimentions de l'extérieur du corps de la mouche fémelle qui a fait sa ponte, ou qui n'elt pas préte à la faire, égalent à peine celles d'un de ces œus s, d'où il suit que la cavité intérieure du corps dans l'état ordinaire, n'est pas, à beaucoup près, capable d'en contenir un; mais il en est de la capacité du corps de cette mouche, comme de celle d'une bourse, & d'une vessie, qui s'étendent à méure qu'on les remplit. En dehors & en-dessus les corps des mouches que je mesurai, avoient environ deux lignes de longueur, & un peu moins en-dessous; & environ deux lignes de largeur près de leur bout, qui est l'endroit où ils en ont le plus : leur épaisseur rétoit que d'une ligne.

Nous avons déja dit qu'un des bouts de l'œuf est plus menu que l'autre ; le plus menu \* a une forte d'échancrure, \* Pl. 48. fg. un enfoncement qui se trouve entre deux especes de cor- 10, 11, 12 nes \* mouffes, courtes, & tournées l'une vers l'autre; elles \*c. c. sont plus sensibles quand on regarde l'œuf par une de ses faces\* que par celle qui lui est opposée \*. Ces deux es- \* Fig. 12. peces de cornes ou de mammelons, l'espace qui est entr'eux, & une partie des environs de l'échancrûre, font ce que l'œuf qui vient d'être pondu, a de noir, le reste est parfaitement blanc. La portion noire qui est en dehors des mammelons, a quelques rugolités, elle n'a pas le liffe du reste qui en a beaucoup, considéré à la vûë simple; mais quand on l'observe avec une forte loupe, tout l'extérieur paroît chagriné à grains fins. Quoique l'enveloppe de l'œuf foit encore blanche, elle est déja dure & ferme; elle le devient encore davantage pendant qu'elle brunit. Celle d'un œuf qui a pris le noir, résiste à une pression des doigts affés forte: auffi cette enveloppe est-elle faite d'une

éfpece de cartilage ou d'écaille d'épaiffeur fenfible, & que de bons cifeaux ne coupent pas aifément. Ces coques écailleufes ou cartilagieufes font fortes, folides, & capables de foûtenir des chocs qui briferoient celles des œuß

des petits oiseaux.

Ce doit être une grande opération pour une mouche que de faire fortir de son corps un œuf dont le volume furpasse celui du corps même. Cependant elle pond pour l'ordinaire cet œuf d'une groffeur si démesurée, avec autant de facilité que d'autres mouches en pondent d'une groffeur plus proportionnée à la leur. C'est une affaire d'un instant; au moins au bout d'un instant ai-je vû en entier l'œuf dont je venois de voir paroître le bout endehors du derrière de la mouche. Tout ce que la Nature a voulu qui fût fait par les animaux, leur a été rendu facile. Au-dessous de l'anus de la mouche il y a une ouverture qui est ordinairement couverte par une plaque \* Pl. 48.6g. triangulaire & cartilagineuse \*. Cette ouverture se dilate 15 & 16. %. au point nécessaire pour que l'accouchement ne soit point trop laborieux. C'est peut-être pour fournir à la dilatation de cette ouverture, pour mettre ses bords hors de risque d'être déchirés malgré la grande dilatation, que la partie postérieure du corps est plus large que le reste. La mouche qui vient de se délivrer d'un si gros œuf, n'en paroît pas plus fatiguée; elle marche, & vole fur le champ à fon ordinaire. J'ai vû pourtant des pontes laborieuses, & je n'étois pas faché qu'elles le fussent. Une mouche qui avoit été trop pressée par les doigts qui l'avoient prise, a quel-\* Fig. 15. a. quefois commencé à faire fortir entre les miens, un œuf \* qui n'étoit pas encore à terme; l'opération alors a été longue, & j'en ai plus eu le temps d'observer la dilatation excessive qui se fait par degrés dans l'ouverture par laquelle l'œuf doit paffer: fon bout le moins gros, celui qui a une

grande

DES INSECTES. XIV. Mem. 585

grande tache noire, se présente le premier \*. On voit d'a- \* Pl. 48. fg. bord paroître cette tache; après qu'elle s'est montrée, on ne 15.0. tarde guéres à appercevoir une portion de couleur blanche\*, \* Fig. 16.

l'œuf entier est ensuite poussé hors du corps.

Nous avons parlé ailleurs \* d'œufs d'infectes qui croif- \* Tome 5. fent journellement, dont les dimensions augmententjour-nellement en tout sens. Ceux de nos mouches araignées, quelque gros qu'ils soient, sembleroient encore avoir befoin d'être dans le même cas, ils n'y sont pas cependant: leur volume, comme celui des œufs les plus connus, reste tel qu'il étoit quand ils ont été pondus; tout ce qui leur arrive, c'est que leur coque prend une teinte brune en moins d'un heure: au bout de deux ou trois heures elle est rougeatre; & ensin en moins d'un jour entier, & quelquefois dans un demi-jour, elle devient du plus beau noir; elle se desche, & acquiert plus de constitance & de durét qu'elle n'en avoit d'abord. L'intérieur de cette coque a done asses de capacité pour renfermer une mouche aussi complette & aussi grande que celle par qui l'œus a été pondu.

Mais cette mouche qui par la façon de naître, par l'état de perfection où elle elt arrivée dans l'instant même de fa naisflance, a été fouffraite à la loi qui veut que tous les autres animaux, après avoir été mis au jour, ayent à croître, & à croître beaucoup, a pourtant un temps pendant lequel elle croît. Pendant et temps est-elle ou n'elt-elle pas fodmisé à loi selon laquelle le fait l'accroissement de toutes les autres mouches! Ne devient elle allée qu'après avoir passe propriet en mouches ont été assignement et en la coure de de de la coure de de l'abord été un verqui s'est nouri des aliments qui s'est nouri est avoir consumé s'a provision d'aliments, a-til été en état de se transformer en boule allongée, comme s'y transforment les vers d'un

Tome VI. Ecce

grand nombre d'especes de mouches à deux aîles ! L'infecte a t il passé ensuite de l'état de boule allongée, à celui de nymphe! enfin cette nymphe, après s'être défaite d'une enveloppe extrêmement mince, est-elle devenue une mouche en état d'ouvrir la coque sous laquelle elle étoit renfermée, & d'en sortir! C'est ainsi que tout se passe pour le parfait développement des mouches à deux aîles les plus communes. Mais l'analogie ne scauroit nous éclairer par rapport à un insecte pour lequel la Nature s'est si fort écartée des voyes qu'elle a prises, pour conduire les autres animaux à leur état de perfection. On pouvoit même foupçonner que la mouche araignée n'avoit point de métamorphofes à subir, qu'elle croissoit dans son œuf, comme le poulet croît dans le fien ; que dès le premier instant où elle commençoit à se développer, elle étoit mouche; que ses parties s'étendoient & se fortifioient journellement, & que parvenuë à être mouche parfaite, elle se trouvoit en état de forcer sa coque.

Il étoit intéreffant de sçavoir laquelle de ces deux voyes l'Auteur de la Nature avoit choisie, ou s'il n'en avoit pas prisquelqu'autre. Le seul moyen de l'apprendre, étoit d'ouvrir des œuss de mouches araignées dans des temps plus proches, & dans des temps plus cloignés de celui ou ils avoient été pondus, de faire sur escuss des observations semblables à celles qui ont été faites par Malpighi & par d'autres bons observateurs, sur l'incubation des œuss de poules. Le vrai est que les œuss des mouches araignées, quoiqu'execssivement gros pour des œuss de mouches, et ont bien petits, lorsqu'on les compare à ceux des poules, & qu'on ne sçauroit se promettre d'avoir autant de facilité à voir l'embryon dans les premiers, qu'on en a à le voir dans les autres. D'ailleurs il n'est pas aufst ais été de procurer une provision suffisiante d'œuss de mouches araignées,

DES INSECTES. XIV. Mem. 587. qu'il l'est de l'avoir d'œufs de poules. Aussi ne fut-ce qu'un an après que j'eus vû naître la premiére de ces mouches, que je pus rassembler assés de leurs œufs pour fournir aux observations que j'avois à faire. A peine pourtant avois-je vû naître cette premiére mouche, que j'ouvris un œuf que j'avois couvé, comme celui d'où elle étoit sortie, mais quatre jours de moins, parce qu'il avoit été pondu quatre jours plus tard. La mouche ne devoit éclorre que dans quatre jours, je la trouvai fous la forme d'une nymphe \* dont toutes les parties étoient très-distinctes, très- \* Pl. 48.6g reconnoissables pour celles d'une mouche, & à qui il 21 & 22. manquoit peu du côté de la confiftance. La coque avoit été ouverte par le gros bout \*, & c'est celui qui dorênavant \* Fig. 11. fera nomme le bout antérieur; il étoit occupé par la tête. d d. & fig. Les yeux à rézeau se faisoient remarquer par leur couleur qui tiroit sur un marron rougeâtre. Les deux palettes qui servent d'étui à la trompe, avoient presque la même nuance de rougeâtre. Tout le reste de la nymphe étoit blanc, excepté quelques touffes de poils, qui étoient grisâtres. Le derriére de la nymphe étoit posé sur le petit bout de la coque, sur celui qui en-dehors a une échancrûre à laquelle une convexité répond par dedans: aussi le derrière de la nymphe s'étoit-il moulé fur cette convexité, ce qui le rendoit échancré au milieu, & façonné comme l'est l'extérieur du petit bout, ou postérieur de la coque. D'ailleurs il n'y avoit dans la coque aucune goutte de liqueur, ni aucun grain d'excrément.

L'année fuivante, j'ouvris le 12 Octobre un œuf qui avoit été pondu le 13 Septembre, & tenu depuis dans une chambre dont l'air n'avoit pas été affés échauffé pour avancer heaucoup le développement des parties de la mouche. Si on cêt continué de le laiffer dans un air à peu-près de pareille température, la mouche n'eût été en

état de se tirer hors de sa coque qu'au bout de 5 mois ou environ; elle avoit pourtant dès-lors la sorme de nymphe; mais la nymphe, quoique bien sormée, étoit encore tendre & molle, & entiérement blanche. Les yeux à rézeau n'avoient pas la plus légere teinte de rougeaire.

Il est donc déja certain que toute mouche araignée a passé par l'état de nymphe; mais qu'a-t-elle été immédiatement auparavant que d'avoir été nymphe! A-t-elle été boule allongée, & cette boule allongée est-elle venuë d'un ver qui s'est transformé! Toutes les mouches qu'il a été permis de fuivre jusqu'ici dès leur premiére origine, ont été des vers : les mouches araignées en ont-elles été aussi! Pour tâcher de le découvrir, j'ai ouvert des œuss un jour, d'autres trois jours, d'autres quatre à cinq jours après qu'ils avoient été pondus; dans tous ces œufs, & même dans ceux pondus depuis huit à dix jours, je n'ai vû qu'une espece de bouillie blancheâtre dans laquelle se trouvoient divers petits grains un peu jaunâtres, & quelques-uns presque noirs, ces derniers étoient près des parois de la coque. Dans les œufs nouvellement pondus, cette bouillie étoit plus fluide que dans ceux qui étoient plus vieux. Dans ceux-ci, la portion qui touchoit les parois de la coque, avoit même de la consistance. Mais dans quelque temps que j'aye ouvert des œufs très-bien conditionnés, je n'ai jamais trouvé un ver dans leur intérieur. Quelques-uns de ceux dont j'ai emporté une partie de la coque, avoient été pondus depuis plus de trois semaines. Si un ver y eût dû être renfermé, ce ver eût été alors gros & sensible, son accroissement eût été complet ou près de l'être, le ver eut été près de se transformer en nymphe; la quantité de la bouillie eût dû diminuer de jour en jour pour fournir à l'accroiffement journalier du ver. Mais jamais je n'ai trouvé de ver, ni n'ai yû le volume de la bouillie diminné.

DES INSECTES. XIV. Mem. Si l'on se rappelle ce qui a été rapporté ailleurs de l'état où est l'insecte qui doit devenir une mouche à deux aîles, femblable aux groffes mouches bleuës de la viande, fi, disje, l'on se rappelle l'état où est cet insecte lorsqu'il vient de paffer de la condition de ver à celle de boule allongée, lorsqu'il vient de se détacher de sa peau pour s'en faire une coque folide dans laquelle il est renfermé, mais à laquelle il ne tient pas; on scaura que l'insecte en perdant sa peau, a perdu tout ce qui lui donnoit de la confifance; ses parties semblent s'être liquésiées. Quand on ouvre la coque, on ne la trouve remplie que d'une espece de bouillie. Les parties du petit animal sont si molles & si abbreuvées d'eau, qu'il n'est permis de distinguer ni leur arrangement, ni leur figure. Plusieurs jours même après cette premiére transformation, c'est-à-dire, lorsque la boule allongée commence à se métamorphoser en nymphe, l'intérieur de la coque ne paroît encore contenir que de la bouillie, mais devenue un peu plus épaisse. Pour nous asse, rer que les parties de la nymphe étoient pourtant bien formées alors, malgré l'espece de liquidité de la masse qu'elles composoient, nous avons fait bouillir dans de l'eau de ces coques avant que de les ouvrir, nous les avons fait cuire, comme on fait cuire des œufs frais. Nous avons eu recours au même expédient pour faire prendre de la confistance à cette espece de bouillie dont sont remplis les œufs des mouches araignées, trop nouvellement pondus pour que la nymphe s'y trouve avec des parties bien affermies. Les œufs de ces derniéres qui n'avoient que huit à dix jours au plus, & même de plus récemment pondus, après avoir été cuits, m'ont paru chacun remplis par un inscele semblable à celui qui est sous la forme de boule allongée dans ces coques d'où fort une groffe mouche bleuë de la viande. Dans les œufs de mouches araignées que je n'ai fait cuire que trois

Ecce iij , minuod

femaines après qu'ils ont été pondus, j'ai trouvé une boule allongée qui avoit commencé à fe transformer en nymphe.

Toute cette bouilite qui remplit un curf de mouche araignée, qui na que quelques jours, ou même que quelques semaines, ne doit donc pas étre regardée comme une masse informe, elle a vie; elle est un animal qui, a parler exactement, na plus à croître, & dont les parties n'ont besoin que d'acquerir de la conssistance, de se fortisser. L'œuf de mouche araignée n'est donc pas un œuf semblable aux autres œufs. Chacun de ceux-ci renferme un embryon extremement petit, & qui nage en quelque sorte dans la liqueur qui le doit nourrir, au lieu que tout ce qui remplit la capacité de la coque de s'œuf d'une mouche araignée, est l'animal même.

Jufqu'ici on a divifé les animaux en deux claffes, celle des vivipares, & celle des ovipares: les mouches araignées demandent qu'à ces deux claffes, on en ajoûte une troifiéme, car elles ne font, à proprement parler, ni ovipares, ni vivipares. Les vivipares mettent au jour des petits qui ne font point renfermés fous une coque; & dans les œufs qui viennent d'être pondus par les ovipares, l'embryon échappe à nos yeux par fa petiteffe. Si on vouloit regarder l'état de boule allongée, commecclui d'une nymphe, quoi-qu'imparfaite, on pourroit appeller la nouvelle claffe, celle des infectes nymphipares. On aimera peut-être mieux ce nom que celui de boulipares, qui feroit plus exact.

Malgré la reffemblance que l'espece de bouillie des coques des mouches araignées, foit cuite, foit non cuite, a avec la l'ubstance des inécles qui sont reconnus pour ter dans l'état de boule allongée, on pourroit encore avoir quesque peine à la prendre pour un animal plein de vie, in nous n'avions à rapporter des observations propres à achever d'en convaincer. Il y a une circonstance qui à la

vérité ne peut guéres être fournie que par quelque hazard, dans laquelle on ne sçauroit s'empêcher de reconnoître que l'intérieur de la coque est habité par un animal vivant. Après avoir vû plusieurs œufs de mouches araignées dont l'enveloppe avoit une figure aussi constante, aussi peu variable que celle des œufs des oiseaux, j'en ai eu quelquesuns qui, dans l'instant où ils venoient de sortir du corps de la mouche pour tomber dans ma main, se donnoient des mouvements, non des mouvements propres à les faire changer de lieu, mais des mouvements qui faisoient changer de figure à certaines portions de la coque. C'est sur-tout à son gros bout, à l'antérieur qu'on en pouvoit voir de très-remarquables: dans l'état ordinaire, il a la convexité d'une calotte à peu-près sphérique \*: dans le moment \* Pl. 48. fg. dont je veux parler, le fommet de cette convexité s'al- 13.6. longeoit très-sensiblement en mammelon conique \*, & \* Fig. 14. b. fur le champ le mammelon se raccourcissoit, le bout de la coque reprenoit sa première rondeur, mais c'étoit pour s'allonger de nouveau dans l'instant suivant, & se raccourcir enfuite. Pendant plus d'un quart d'heure, & quelquefois pendant près d'une demi-heure, j'ai vû ce mammelon paroître & disparoître alternativement; mais les intervalles pendant lesquels il disparoît, deviennent de plus en plus longs, plus le temps où il doit ceffer de se montrer, est proche. Pendant que ce gros bout est en jeu, on apperçoit aussi des mouvements, mais moins considérables, dans différentes portions qui s'enfoncent & qui se relevent alternativement; mais ce n'est guéres qu'à deux ou trois reprises.

Au reste, comme je l'ai déja fait entendre, on n'observe point de pareils mouvements dans tous les œufs: inutilement cherchcroit-on à les voir dans ceux qui ont été pondus depuis quelques heures. La coque qui a été exposée quelque temps à l'action de l'air, s'est desséchée & durcie.

Îlne feroit plus dans le pouvoir de l'infecte qu'elle renferme, de la faire céder, s'il tentoit de le faire: mais il y a tout leu de croire qu'alors il ne le tente, ni n'él en état de le tenter. Entre les œufs même que j'ai obfervés dans l'inflant où ils venoient d'être pondus, ceux où j'ai vû de ces mouvements ont été en, petit nombre. J'ai penfé qu'on ne les voyoit qu'a ceux qui étoient fortis avant que d'être à terme, & l'expérience a juffifié cette idée. J'ai ouvert le corps de plufieurs mouches araignées qui avoient le ventre renfé, & co j'ai trouvé un gros œuf. Plufieurs des œufs que j'ai ainfi tirés du corps de différentes mouches, m'ont fait voir les mouvements que je viens de décrire. Il y a eu pourtant des œufs obtenus par une ponte fi forcée, dont la coque ne s'eft agitée dans aucune de ses portions, & selon toute apparence, ceux-c'i choient à terme.

L'œuf, ou plûtôt la coque que je crois devoir être dite à terme, est celle dont l'insecte renfermé dans son intérieur, est devenu une boule allongée; c'est-à-dire, celle aux parois intérieures de laquelle les parties de l'insecte ont cessé d'être adhérentes. Je conçois qu'il est un temps où la coque tendre, molle & flexible, a été pour cet infecte ce que la peau du ver qui doit devenir une grosse mouche bleuë, a été pour ce ver avant sa premiére transformation; alors toutes les parties de ce ver qui étoient touchées par sa peau, lui étoient adhérentes. Ces mêmes parties se détachent ensuite de cette peau, qui dévient une espece de boîte dans laquelle est contenu l'insecte nouvellement transformé. L'infecte qui par la suite se change en mouche araignée, a de même eu d'abord pour peau cette enveloppe qui n'est plus pour lut dans la suite qu'une coque: dans son premier age il a été uni à cette enveloppe. C'est probablement quand il s'en détache, & lorsqu'il fait des mouvements pour s'en détacher, qu'on voit le bout antérieur DES INSECTES, XIV. Mem. 593 ntérieur de la coque, celui où est la tête, s'allonger & se ccourcir alternativement, & qu'on voit d'autres portions de la coque s'ensoncer & se relever aussi alternativement.

Je me fis un plaisir d'apprendre à M. Bonnet que la mouche araignée, dès l'inffant de sa naissance, est aussi grande que pere & mere; & je comptois bien qu'il y avoit pour moi à gagner en lui apprenant un fait fingulier qui l'exciteroit à faire des observations. Celle des œufs qui font capables de se donner certains mouvements, ne lui a pas échappé; il a même vû un œuf que étant posé sur sa main, s'éleva fur un côté & se laissa retomber, & cela à diverses reprises. Le même œuf allongeoit & raccourcissoit alternativement fon gros bout, il retiroit aussi en dedans, & relevoit ensuite différentes portions de la coque. M. Bonnet imagina de le plonger dans l'eau, dans l'instant tous ses mouvements furent arrêtés; il l'en retira au bout d'une heure. & il ne fut pas long temps hors de l'eau sans commencer à faire reparoître des mouvements femblables aux premiers. L'eau avoit empêché la coque de se dessécher.

Outre ces mouvements, pour ainfi dire extérieurs, on en peut voir d'autres qui fe font dans l'intérieur. Les mouches de vers mangeurs de pucerons, & les mouches éphémeres, m'ont donné occasion de parler de trauches minces & nébuleuses qu'on voit se succèder & marcher parallelement les unes aux autres dans l'intérieur de ces mouches dont le corps est transparent; elles vont d'ua bout du corps vers l'autre. J'ai apperçu quelque chosé de semblable dans l'intérieur de divers œus de mouches varignées nouvellement pondus, que je regardois vis à-vis d'un grand jour: ma vûé étoit pointée vers le milieu d'un de leurs côtés. Là cêt un endroit plus transparent que le refle, & qui m'a permis de diffuguer très-bien des couches methouleuses fort minces qui se succède diente sunes aux autres, de diente se methouleuses fort minces qui se succède de leurs côtés.

Tome VI.

& qui toutes alloient vers le bout antérieur. M. Bonnet a non seulement vû comme moi ces especes d'ondes minces en mouvement dans des œufs à terme, il les a vûës dans un qui étoit bien éloigné d'y être, qui avoit été pondu quoique d'une groffeur fort inférieure à celle à laquelle il eût dû parvenir, & quoiqu'il n'eût pas encore la tache noire. Mais ce qui lui parut digne d'être remarqué, & ce qui l'est réellement, c'est que dans ce dernier œuf les couches nébuleuses avoient une route contraire à celle qu'elles ont dans des œufs plus avantés. Dans l'œuf encore éloigné d'être à terme, elles marchoient du bout antérieur vers le postérieur, Nous avons rapporté comme un fait singulier, que la circulation des liqueurs nous avoit paru se faire dans le papillon en un sens contraire à celui où elle se faisoit dans son corps, lorsqu'il étoit chenille. La circulation des lames nébulcuses, qui dans l'œuf à terme a un cours opposé à celui qu'elle a dans l'œuf qui n'y est pas, paroît donc prouver que l'œuf à terme renferme un insecte qui a changé d'état; & ce changement n'a pu être que celui de ver en boule allongée.

Enfin ces mouvements qu'on apperçoit dans l'intérieur des œuß, & d'autres beaucoup plus sensibles qu'on voit en certains temps dans diverses pottions de la coque, prouvent que celle-ci renferme un animal vivant. Si lorsqu'on ouvre une coque, il n'en sort qu'une espece de bouillie, c'est que toutes les parties de l'animal ont encore alors trop peu de conssillance; elles sont molles au point d'être presque fluides, & telles sont toutes les parties des inscêtes qui doivent par la suite être des mouches à deum alles, & qui sont encore des boules allongées.

Si la coque étoit plus transparente qu'elle ne l'est, on pourroit distinguer les unes des autres les parties du petit animal, pendant qu'elle les soûtient. Le peu de transpa-

# DES INSECTES. XIV. Mem.

rence qu'elle a en certains endroits, suffit néantmoins pour en faisser appercevoir quelques-unes. Dans l'intérieur d'un œuf nouvellement pondu j'ai vû très bien quatre gros vaiffeaux que j'ai jugé être des trachées; on les fuit dans les trois quarts de la longueur de l'œuf. Sur chaque face de l'œuf il y a un de ces vaisseaux assés proche de chaque côté. Les deux du même côté paroissent se rendre à une des cornes de ce côté; mais il y a plus d'apparence qu'arrivés à la portion qui est noire en-dehors, & qui empêche .de les suivre, ils se courbent pour se rendre tous quatre entre les deux cornes, c'est-à-dire, dans l'endroit où le petit bout de la coque est échancré par dehors. Ce qui doit le faire juger ainsi, c'est que du centre de l'ensoncement s'éleve un très-court mammelon dont le bout paroît rebordé & percé\*. Probablement ce petit tuyau tient lieu \* Pl. 48. fig. d'un stigmate.

Mais quelle forme avoit cet insecte avant que d'être en état de le transformer en boule allongée! Le seul moyen de s'en instruire, étoit d'ouvrir sans pitié le ventre à différentes mouches dans des temps plus ou moins éloignés de celui où elles font prêtes à pondre, ou, ce qui revient au même, d'ouvrir des ventres plus ou moins renflés. Dans celui de quelques-unes j'ai trouvé un corps entiérement blanc qui avoit déja la figure qu'a l'œuf qui vient d'être pondu, quoiqu'il n'eût pas la moitié du volume de ce dernier. Ce corps ne reffembloit donc en rien par sa forme aux vers les plus connus, & nem'a paru capable d'aucun mouvement progressif: le nom de ver ne lui en étoit peut-être pas moins dû. La Nature qui s'est si fort plû à varier les figures des infectes, peut avoir donné à un ver celle d'un œuf; elle en a produit qui font incapables de changer de place, & il n'y en a point à qui il fût plus inutile de se mouvoir, qu'à ceux qui doivent ceffer d'être vers avant que

d'être hors du corps de la merc. Ces vers, ou si l'on veut, ces œufs plus ou moins gros que j'ai tirés du corps de 
\*Pl. 48. sis la mere, étoient contenus dans un canal membraneux \*
\*I\*.mm, m' qui peut être appellé l'Oriduttus, & qui est capable d'une 
errande distation; on est dobtie de l'ouveir nour mettre à

grande dilatation: on est obligé de l'ouvrir pour mettre à découvert le corps qu'il contient: des trachées sénsibles \*. rampent sur sa fursace. La partie de l'Oridustus \* qu'a quittée ce corps en forme d'œus pour s'approcher de l'anus,

n'a que la groffeur d'un fil. A cette partie déliée se rendent

\* b, c. deux autres canaux membraneux \*, dans chacun desquels \* d, c. j'ai trouvé un corps blanc, oblong \*, & de la figure d'un

cylindre dont les deux bouts auroient été arrondis. Celui \*
d'un des deux canaux étoit plus court & moins gros que

\* d. celui de l'autre \*. Il y a grande apparence que ces deux corps oblongs devoient venir fuccessivement prendre la place qui avoit été occupée par l'œuf, ou plûtôt par la coque, quand la mouche s'en feroit délivrée; que par la fuite ils devoient fournir à une seconde & à une troisiéme ponte. Loriqu'on écrase ces corps oblongs, on en fait fortir une bouillie plus blanche que celle qui est dans les coques. Cette bouillie ne paroît pas remplir le bout le plus proche du derriére de la mouche; une portion de ce bout est transparente pendant que le reste est opaque. Peut-être que ces petits corps sont de véritables vers, quoique je ne leur aye vû faire aucun mouvement, & que je ne sois pas parvenu à leur découvrir une bouche: la Nature peut les nourrir & les faire croître par une autre voyé. Les fues nourriciers leur font peut-être fournis par des moyens semblables à ceux qui ont été employés pour faire croître les œufs des oifeaux, pendant qu'ils font dans le corps des fémelles. Quoi qu'il en soit, c'est après être entrés dans le grand Oviductus qu'ils prennent une figure plus courte & un peu applatie, en un mot celle qu'ont

INSECTES. XIV. Mem. les coques ponduës par les mouches araignées. Ce changement de figure ne pourroit-il point être regardé comme une première métamorphose! C'en feroit une encore fingulière par l'état où est l'insecte dans le temps où elle se fait; car les vers des autres mouches à deux ailes, après s'être métamorphofés, n'ont plus à croître, au lieu que le corps oblong de figure plus courte & plus applatie, a encore à croître sous cette derniére figure. Il est difficile de n'en pas refter à des conjectures par rapport à ce qui se passe dans de si petits corps qu'on n'a pas à la disposition en aussi grand nombre qu'on souhaiteroit les avoir, & qu'on

n'a pas dans les temps précis où il conviendroit qu'on les eût.

Une observation au moins qui ne doit pas être passée fous silence, car il ne faut rien obmettre de ce qui tient à un phénomene dont l'histoire naturelle ne nous avoit pas encore donné d'exemple, une observation, dis-iefemble très-propre à prouver que cette folide coque \* où \* Pl. 48. l'on trouve l'insecte sous la forme de nymphe, & d'où il fg. 10, 11 fort mouche araignée, n'est nullement une coque analogue à celle des œufs ordinaires, qu'elle a été la peau même de l'insecte avant qu'il se transformât. Avant examiné l'intérieur d'une coque d'où une de ces mouches venoit de fortir, i'ai trouvé ses parois tapissées d'une membrane blanche, extrêmement mince, & je n'ai point trouvé une pareille membrane étenduë sur les parois d'une autre coque occupée par une nymphe prête à devenir mouche. De-là il suit que la membrane qui tapissoit la première coque, n'étoit autre chose que la dépouille dont la mouche s'étoit défaite dans l'instant de sa naissance. Mais quand l'insecte avoit eu à passer, soit dans le corps de la mere même, soit depuis qu'il en étoit sorti, de son premier état à celui de nymphe, il avoit eu à quitter une première dépouille, celle à laquelle il devoit sa première forme : Ffff iii

inutilement ai-je aidé mes yeux d'une bonne loupe, & ai-je redoublé d'attention pour chercher dans la coque cette premiére dépouille, je n'ai pu en découvrir aucun veltige. Si l'infecte en avoit laiffé une premiére, cette dépouille ne pouvoit donc être que la coque même de laquelle la mouche fort; c'est ainsi, comme nous l'avons dit & redit, que les vers qui se transforment en boule allongée, ont leur coque faite de la peau qu'ils ont laissée.

\* PI. 48. fg. Dans le fond de la coque \* qu'une mouche naissante vient d'abandonner, c'est-à-dire, sur la surface intérieure du petit bout, ou possérieur, on remarque aisément

\*fiffe.p.g. fix filets ou petits vailfeaux \* qui partent trois à trois de deux centres différents; chacun de ces centres m'a paru répondre à une des cornes: chaque filet rampe fur la coque; il fe termine par deux courtes branches, par une espece de fourche. Le filet ell une tige, de chaque côté de laquelle partent des fils plus déliés, courts, & dirigés perpendiculairement à fa longueur. Les fix filets qui fervoient de tiges aux fils plus petits, font probablement des vaiffeaux; mais font-ils des vaiffeaux à air, des trachées: Ils font moins blancs & moins brillants que les trachées ordinaires des inéfectes: peut-étre font-ce des vaiffeau qui fervent à porter ou à préparer le sue nourricier. D'une coque nouvellement pondué, & ouverte sur le champ, i'ai tiré un corps folide en forme dy grec.

J'ai gardé dans mon cabinet, pendant l'hyver, des coques ou des œufs pondus à la fin de Septembre ou en Odobre; ils étoient entourés de coton de toutes parts, & renfermés dans un poudrier: quoique l'air où ils ont été tenus, fût affés doux, les premières mouches ne font nées que vers la mi-Avviil.

Lorsqu'on compare l'œuf qu'une mouche araignée vient de mettre au jour, avec le corps de cette même mouche,

#### INSECTES. XIV. Mem. 500 nous avons affés dit qu'on ne sçauroit manquer d'être furpris qu'il ait pu y être contenu. Le ventre de la mouche est une espece de bourse à ressort qui se contracte dès que l'œuf qui la tenoit dilatée, en a été tiré. On compare donc alors un ventre qui a perdu beaucoup de fon volume, avec un œuf qui a conservé tout le sien. Cet œuf quoique plus gros que le ventre de la mouche dans lequel il a été logé, semble cependant avoir bien moins de volume que toutes les parties de celle-ci prifes ensemble, que son corps, son corcelet, sa tête, ses aîles & ses jambes; en faisant donc une feconde comparaifon, celle du volume total de la mouche avec celui de la coque, on a peine à concevoir que cette coque foit une boîte capable de contenir une mouche aussi grande que celle qu'on a sous ses yeux. La manière dont les parties de cette dernière font étalées. fait juger son volume plus considérable qu'il ne l'est réellement. Si ses aîles & ses jambes étoient pliées, si sa tête, son corcelet & son corps étoient comprimés & réduits en une espece de paquet, ce paquet ne seroit pas trop gros pour être logé dans la coque. Dans l'instant où la mouche

Des faits sans nombre nous ont appris combien, les inscâces de différentes effeces prennent de soins pour leurs œufs, qu'ils sçavent leur choifir & souvent leur préparer des endroits où ils sont sûrement & avantageus entent placés. J'ignore judju'où vont les soins que la mouche araignée des chevaux prend pour les siens, où elle les déposé; mais nous pouvons la soupponner austi-bien influtie que l'est une mouche araignée d'une autre espece, qui sçait charger les hirondelles de couver les siens, qui sçait alter les pondre dans leur nid. J'ai imaginé, autrefois de faire

naissante paroît au jour, ses parties s'allongent, se développent, & l'air qu'elle respire, aide à dilater celles qui

font susceptibles d'extension.

couver des crifalides par des poules, de faire éclorre des papillons sous des poules; si je me fusse sçu gré de la nouveauté de cette idée, j'aurois appris dans la fuite que des mouches sembloient l'avoir eue avant moi, puisque de temps immémorial elles font couver leurs œufs, ou plûtôt feurs nymphes, par des hirondelles. J'ai déja dit que nos mouches araignées des chevaux se tiennent volontiers fur d'autres animaux: on en voit marcher entre les poils des chiens, & fur tout des chiens qui, comme les barbets & les épagneuls, les ont fort longs. Si ces mouches ne sçavent pas faire couver par des oiseaux les coques qu'elles pondent, ne scauroient elles point les faire couver par des quadrupedes! Quand l'œuf fort du corps de la mouche, il est affés gluant pour s'attacher solidement près de la racine des poils contre lesquels il aura été appliqué. J'en ai vû de très fermement collés contre le verre du poudrier dans lequel ils avoient été pondus.

La dureté & la solidité de la coque de chaque œuf la rendent bien propre à défendre l'infecte qu'elle renferme ; mais cet avantage devroit tourner contre la mouche, lorfqu'avec des parties encore foibles qui n'ont pas pris toute la consistance que l'air doit seur donner, elle a à forcer les murs de sa prison. Nous avons admiré ailleurs comme tout a été préparé pour que d'autres mouches à deux aîles pussent se tirer d'une coque solide, faite de la peau que le ver a quittée lorsqu'il s'est transformé. Nous avons và qu'un des bouts de ces sortes de coques se trouve fait d'une calotte, qui peut être séparée du reste par des efforts qui ne sont pas au deffus de ceux dont la mouche est capable; enfin que cette calotte peut être aisément divifée en deux piéces égales & femblables; que la tête de la mouche est l'instrument au moyen duquel elle vient à bout de détacher la calotte, & de la diviser en deux : DES INSECTES. XIV. Mem. 601 que la tête de la mouche, qui dans le reste de sa vie fera roide, est alors molle & capable de se gonsfer & de se contracter alternativement; que c'est ensin en se gonfant qu'elle agit avec succès contre la calotte, qui étant hors de place, laisse à la mouche une porte ouverte, & d'une grandeur suffisante.

Le même art qui a été employé dans la construction de ces derniéres coques, l'a été dans celle des coques des mouches araignées. Avec la pointe d'un canif l'on peut parvenir aifément à faire fauter du gros bout \* de chacune, \* Pl. 4.8. fg. de celui où est la tête, une calotte qui étant pressée, se divisée de celui où est la tête, une calotte qui étant pressée, se divisée ségales & semblables \* Si on observe une \* Fg. 19. coque entiére avec une loupe, on peut y appercevoir un foible trait \* qui montre l'endroit où cette calotte se réunit \* Fg. 10. avec le reste de la coque. Quand le temps est venu où la d d. mouche l'en doit séparer, elle a sans doute le pouvoir de gonster sa tête, connue l'ont en pareil cas les autres mouches dont nous venons de parler.

La loupe ne fait pas feulement découviri fur la coque le trait qui marque le terme de la calotte, clle fait voir de chaque côté une rangée \* de fix à fept enfoncements qui remblent des fligmates. La coque n'est pourtant pas per de cée dans ces endroits; elle ne m'a paru avoir d'autre ouverture que celle que je foupçonne au hout du court & menu tuyau "qui se trouve entre les deux cornes; mais elle \* Fig. 14-6. a pu avoir d'autres fligmantes dans un autre temps, adurte remps, alor.

celui où l'inscete étoit ver.

Parmi ces mouches, comme parmi celles de la plúpart des efpeces connuës, il y a des mâles & des fémelles. La fémelle qui vient de faire fon œuf, ne furpaffe pas fenfiblement le mâle en grandeur, & n'offre pas d'ailleurs des différences marquées. Mais fi on tient le mâle entre (es doigts, il eft aifé à reconnoître pour ce qu'il eft dés qu'on

Tome VI.

lui presse le corps: on fait sortir de son bout postérieur un Pl. 48. tuyau charnu \* qui est comme refendu pour se terminer par deux branches \*; de la tige du tuyau part de chaque \*c.c. côté un corps plus gros & plus long \* que les branches dont il vient d'être fait mention : ces deux corps sont chargés de poils, & plus gros vers leur extrémité qu'à leur origine. Toutes ces parties font soûtenues par une espece \* u. de vessie \* qui change de forme, & qui se rensle de plus en plus à mesure que la pression augmente. Au-dessus de l'origine du tuyau charnu se trouve un espace triangulaire, dont deux côtés plus distincts que le troisiéme qui est l'inférieur, sont noirs & bordés de poils: au milieu de cet espace on croit voir un petit trou.

& 4.

Si j'eusse été incertain sur la façon dont ces mouches \* Fig. 1, 2 se nourrissent, si j'eusse douté que ce sil si délié \* qui paroît quelquefois en-devant de la tête, & auquel j'ai donné le nom de trompe, en étoit réellement une, mon doute cût été levé par une expérience que je n'avois pas cherché à faire. Plusieurs mouches araignées s'échapperent malgré moi d'un poudrier où elles étoient renfermées, & où je n'avois voulu en prendre qu'une seule. Une de celles qui se mirent en liberté, n'alla pas loin; après un vol affés court elle vint se poser sur ma main. Je n'eus garde de la chaffer, je fus curieux de scavoir si elle n'aimeroit pas autant percer ma peau que celle d'un cheval ou d'un bœuf: elle ne tarda pas à m'apprendre que mon fang étoit à fon goût; elle allongea le filet délié que j'ai appellé trompe, & presque sur le champ elle en fit pénétrer le bout dans ma peau. Sa piquûre ne me fut pas plus sensible que me l'eût été celle d'une puce. Les chevaux devroient soûtenir patiemment les piquûres de ces mouches, si elles ne leur sont pas plus douloureuses que celle-ci ne me le fut. La mouche sucça constamment mon sang pendant INSECTES. XIV. Mem.

près d'un quart d'heure, & dans tout ce quart d'heure je ne sentis qu'une forte demangeaison. La playe qui resta à découvert après que la mouche fut partie, ne fut marquée que par une petite tache rouge qui disparut en moins d'une demi-heure, & au-dessus de laquelle il ne se fit aucune élevûre. D'où il fuit que ces mouches ne sont pas auffi redoutables que les coufins, qui ne manquent pas d'empoisonner les blessures qu'ils font. Celle qui bûvoit mon fang y étoit si occupée, qu'elle me laissa placer ma main dans un lieu éclairé par les rayons du foleil, & qu'elle me permit de l'y observer tout à mon aise avec une loupe de 6 à 7 lignes de foyer. D'abord elle enfonça sa trompe de plus en plus: quand elle l'eut fait pénétrer affés avant à son gré, & autant apparemment qu'il lui étoit possible, elle la retira un peu en-dehors pour la renfoncer enfuite d'autant qu'elle l'avoit retirée. C'est un jeu qu'elle répéta à bien des reprifes, mais dans des intervalles inégaux. Je vis alors que la trompe partoit d'une espece de vessie membrancuse, de figure oblongue, plus grosse près de la tête que par-tout ailleurs. Tant que la mouche eut sa trompe enfoncée dans ma chair, les deux palettes \* qui lui font \* Pl. 48. fg. un étui, furent tenuës écartées l'une de l'autre, de ma- 2. P.P. niére qu'elles faisoient un angle assés considérable, ce qui permettoit à la partie de la trompe qui étoit entr'elles, de pénétrer dans la chair. La mouche ne partit que lorsqu'elle se fut bien rassassée, que lorsque son ventre sut devenu bien renflé & bien tendu par le fang dont il avoit été rempli.

Nous avons affés fait entendre en différents endroits de ce Mémoire, que la manière de naître des mouches araignées des nids d'hirondelles, est la même que celle des mouches araignées des chevaux, puisque nous y avons rapporté que ce sont les coques d'où nous avions vû sortir des mouches de la première espece, qui nous ont

Ggggij

conduits à foupçonner que de coques ponduës fous nos yeux par des mouches de la seconde espece, il pourroit sortir des mouches de cette même espece, à qui rien ne manqueroit. Mais je ne connois encore aucune autre sorte de mouches, ni aucun autre insecte qui, dans l'instant de sa naissance, ait une grandeur égale à celle du pere ou de la mere. Nous devons pourtant foupçonner que cette distinction n'est pas propre seulement aux deux especes à qui nous sçavons qu'elle a été accordée. Mais si on nous demandoit pourquoi il a été établi que deux especes d'infectes, ou au plus un petit nombre d'especes naîtroient d'une façon si singulière, pourquoi elles ont été traitées avec une distinction qui nous doit paroître digne d'envie; car affûrément il seroit desirable de naître avec la grandeur & la force de l'âge viril; fi, dis-je, on nous demandoit pourquoi cette exception a été faite en leur faveur, nous ne rougirions point d'avouer que cette question, comme toutes celles qui pour être résoluës exigeroient que nous pussions pénétrer dans les desseins de l'Intelligence & de la Sagelle infinies, est au-desfus des foibles lucurs de nos connoissances. Jouissons autant qu'il est en nous, du grand spectacle que la Nature nous offre : que tous les êtres qui concourent à sa magnificence & à sa variété, foient l'objet de nos contemplations, de nos méditations & de nos recherches: ne nous lassons point d'admirer le nombre prodigieux d'especes de plantes, & le nombre incomparablement plus grand d'especes d'animaux qu'a en partage la partie de l'univers que nous habitons : comparons entr'elles les figures si variées que nous présentent ces êtres organisés: prenons les le plus près qu'il nous est posfible de leur origine, & les étudions dans tout le cours de leur vie: ce n'est qu'en consultant la Nature dans toutes les parties, que nous pouvons découvrir les loix que son.

DES INSECTES. XIV. M.m. 605 Auteur a établies. Les fpéculations métaphy fiques des plus fublimes génies abandonnés à cux, nous conduiroient mal. Des faits fur lesquels on doit autrement compter, nous apprennent que l'Etre suprème ne s'est pas seulement plu à varier au -delà de ce qu'il est possible d'imaginer, les formes de différentes especes d'animaux; qu'il s'est plû encore à varier les loix en conséquence desquelles ils arrivent à l'état de perséction où il les veut.

# EXPLICATION DES FIGURES DU QUATORZIEME ME MOIRE.

#### PLANCHE XLVIII.

LA Figure 1 est celle d'une mouche araignée des chevaux, de grandeur naturelle.

Les Figures 2, 3 & 4 repréfentent la mouche araignée de la figure 1, groffie au microscope; toutes les autres figures de cette planche, excepté les figures 8 & 9, sont encore plus groffies.

Dans la Figure 2 la mouche araignée est vûë en-dessus.

1, sa trompe. p, p, deux palettes qui font un étui à la

trompe lorsqu'elle n'est pas allongée.

Dans la Figure 3 la mouche araignée est encore vûê en-destus, & plus grossie que dans la fig. 2; mais les ailes lui ont été ôtées, pour mettre à découvert son corcelet ec, & son corps uu. Les deux palettes p, p sont appliquées l'une contre l'autre, & la trompe est entiérement rentrée en-dedans.

Dans la Figure 4 la mouche araignée est vûë en dessous.

p, p, les palettes. t, la trompe.

La Figure 5 fait voir un feul des deux crochets qui se trouvent au bout de chaque jambe ou pied de la mouche araignée. Gggg iij

La Figure 6 montre la tête par-dessus, i, i, les yeux à rézeau. p, p, les deux palettes.

La Figure 7 est celle d'une des ailes de la mouche.

La Figure 8 & la figure 9 repréfentent un œuf de mouche araignée dans la grandeur naturelle, dans celle qu'il a lorsqu'il fort du corps d'une mouche telle que celle de la figure 1. Dans la figure 8 il clt vû par une de les faces, & dans la figure 9 par la face directement opposée.

Les Figures 10 & 11 font voir l'œuf des figures 8 & 9 par fes deux différentes faces, mais très-groffi. e, e, deux efpeces de cornes entre lefquelles eft une échancrûre. Le bout e, e, qui eft le plus menu, peut être nommé le posserieur, il l'eft par rapport à la position de la mouche qui doit fortir de la coque; elle fort par le gros bout. dd, fig. 11. trait qui se trouve sur l'œuf, & qui marque l'endroit où finit la calotte que la mouche détache & s'épare du reste loriqu'elle est prête à naître. L'œuf de ces deux figures est noir par-tout, comme ils le deviennent tous en moins d'un jour. Entre ee, on voit d'un côté, de celui qui ici se trouve éclairé, une file de petits ensoncements affés semblables aux stignates des insectes, & arrangés comme ils le sont.

Les Figures 12 & 13 font celles d'un œuf nouvellement pondu, vû dans l'une par une de fes faces, & dans l'autre par la face oppofée; alors les cornes & leurs environs font d'un beau noir. & le refte eft blanc.

La Figure 14 montre l'œuf de la fig. 13, ayant fon bout postérieur plus en vûe, ce qui fait que les cornes font plus effacées; mais ce qu'on a rendu un peu plus fensible qu'il ne l'est dans la Nature, c'est une espece de tuyau 3, qui semble être analogue aux sigmates que les vers des mouches à deux ailes ont près du derrière. L'autre bout b, l'antérieur qui est arrondi dans la figure 14, est dans la figure 14.

#### INSECTES. XIV. Mem. allongé en mammelon, & cela parce qu'il a été deffiné dans un moment où l'œuf s'étoit réellement allongé comme il l'est ici; il y a un temps qui a été déterminé dans le Mé-

moire, où le bout de l'œuf s'allonge & se contracte alter-

nativement.

La Figure 1 5 représente le corps d'une mouche araignée. détaché du corcelet, vû par le bout, & dans le moment où un œuf commence à fortir. 1, languette qui dans les temps ordinaires s'applique contre le ventre, & qui est relevée comme elle l'est ici, quand l'œuf fort. o, l'œuf dont on ne voit encore que le bout possérieur qui est noir.

La Figure 16 représente encore le corps d'une mouche araignée, détaché du corcelet, mais dans une polition un peu plus oblique que celle de la fig. 15, & dans un moment où l'œuf est plus prêt à sortir. L' grande languette, i, languette plus petite, en fleur de lis, & qui n'eft pas fi fenfible dans la fig. précédente. o, la partie de l'œuf qui est blanche. s, son bout postérieur qui est noir, s, y marque aussi le bout du tuyau rendu sensible dans la fig. 14. L'œuf fe distingue aisément des bords de l'ouverture qui le laissent fortir; on a peine à concevoir, même lorsqu'on le voit, que ces bords puissent se prêter à une si grande dilatation.

La Figure 17 fait voir un œuf o, qui a été tiré du corps de la mere, encore renfermé dans l'Oviductus. mm, nn, restes des membranes qui recouvroient l'œuf, & qui ont été déchirées pour le mettre à découvert. 1, partie de l'Oviductus par laquelle l'œuf a dû passer. b, c, deux branches, deux conduits qui aboutissent à la tige t. d marque un œuf encore petit renfermé dans le conduit b, & e un œuf encore plus petit logé dans le conduit e.

La Figure 18 cft celle du bout postérieur du corps de la mouche araignée mâle, dessiné dans un moment, où par la pression des doigts on a forcé de paroître des parties qui

font cachées dans les temps ordinaires. u est une vessile blanche & plus ou moins grosse, se ledon que la pression a plus ou moins agi. e, e, deux picces écailleuses, & chargées de poils, avec lesquelles se mâle peut saistr la sémelle. m, m, deux autres picces qui restent appliquées l'une contre l'autre tant que la pression n'est pas sorte; elles sont peut-être celles qui caractérisent le mâle, ou la partie qui opere la sécondation peut sortir d'entr'elles. Les quatre pièces e, e, m, m, partent de la même tige.

La Fig. 19 est celle de la moitié d'une calotte détachée par une mouche de la coque dont elle est sortie; cette moitié de calotte est vûë par son côté concave.

La Figure 20 montre la partie de la coque d'où une calotte a été enlevée. e, e font les cornes qu'on voit au bout postérieur des œuss des figures 10 & 11.

La Fig. 21 & la fig. 22 représentent une nymphe de mouche araignée tirée hors de la coque. La figure 21 la fait voir du côté du ventre, & la fig. 22 du côté du dos.

La Fig. 23 est celle du petit bout ou possérieur d'une coque d'où une mouche araignée est sortie, vûe par la face intérieure. f, f, f, g, g, g, six filets ou tuyaux membraneux très-déliés, qui partent de deux centres différents. Chaque filet est la tige de fils beaucoup plus déliés, & très-courts, dont chacun est à peu-près perpendiculaire à la tige dont il part.

Fin du Tome sixième.

APL 1456660

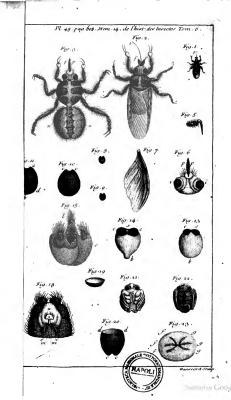

vC70#

